

Digitized by the Internet Archive in 2015

U.B.A.U.T.E.B.



## Leopold von Ranke's

# Sämmtliche Werke.

Dreizehnter Band.



**Leipzig,**Berlag von Duncker und Humblot.
1870.

# Französische Geschichte

vornehmlich

im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Bon

Leopold von Ranke.

Sechster Band.

Briefe ber Bergogin von Orleans.



Leipzig, Berlag von Duncker und Humblot. 1870. Das Recht ber Uebersetzung ift vorbehalten.

REMOTE STORAGE

940. R162 V.13. cop. 2

Mus den Briefen

der Herzogin von Orleans, Elisabeth Charlotte, an die Kurfürstin Sophie von Hannover.



### Vorwort der ersten Ausgabe 1861.

Vorlängst ist die Herzogin Elisabeth Charlotte als eine sehr fruchtbare, freimuthige, unterrichtende Correspondentin bekannt. gehörte dem durch geistreiche Frauen ausgezeichneten Geschlechte an, bas aus der Che Friedrichs V von der Pfalz und der Prinzessin Elisabeth aus bem Sause Stuart von England entsprungen ift; fie war die Tochter des Kurfürsten Carl Ludwig von der Pfalz. dem Bruder Ludwigs XIV, Herzog Philipp von Orleans, vermählt, fühlte sie sich an dem französischen Hofe doch niemals" eigentlich zu Sause: auch den fremden Gesandten, wie wir bei Foscarini saben, fiel ihre einsame und erceptionelle Stellung an demselben auf. Um so lebendiger war die Theilnahme und Zuneigung, die fie ihren beutschen Freunden und Verwandten bewahrte; in unzähligen Mittheilungen erhielt sie sich mit denselben in vertraulichem Verkehr. Darin besteht der Charafter und für uns Deutsche der Reiz ihres Briefwechsels, daß fie in sich selbst vollkommen mit denen lebt, an die sie schreibt, während ihr die Elemente, in deren Mitte fie sich wirklich bewegt, allezeit fremd und felbst widerwärtig bleiben. Sie ist nicht ohne alles Verständniß für das, was sie umgiebt; aber die Unvereinbarkeit des deutschen und französischen Wesens in dieser Epoche hat sich nirgends so prägnant ausgedrückt, wie in ihren Briefen. Noch im vorigen Jahrhundert sind Auszüge aus denen bekannt geworden, die sie an die Prinzessin von Wales, Wilhelmine Caroline, so wie an ihre Hosmeisterin Frau von Harling gerichtet hat. Aus dem Degenseld'schen Familienarchiv hat vor nicht langer Zeit Wolfgang Menzel die Briefe der Herzogin an ihre Halbschwester Louise an das Licht gezogen. ) Aber bei weitem die vornehmste Correspondentin der Herzogin war die Kurfürstin Sophie von Hannover; ihre Briefe an dieselbe sind in dem Hannover'schen Archiv in 22 Convoluten, von denen manches tausend Blätter zählt, auszehalten. 2)

Es leuchtet ein, daß es unmöglich wäre, diese ganze Sammlung, die überdies selbst da noch lückenhaft ist, mitzutheilen: auch ist es in vollem Umfange nicht ersorderlich. Man kennt die Art und Weise der Herzogin, ihre Schilderung der bedeutendsten Persönlichkeiten, ihre Herzensergießungen über sich und andere. Das wiederholt sich auch in ihren Briesen an die Kurfürstin Sophie; aber aus diesen sernt man besser, als es dis jetzt möglich war, ihre persönliche Lage namentlich in den früheren Zeiten kennen; den Wechsel der Gunst und Ungunst, von dem sie betrossen ward; die Persönlichkeiten nicht allein, sondern auch die Ereignisse einer großen Epoche, welche sie sehr nahe berühren. Der Brieswechsel gewinnt hie und da eine wahrhaft historische Bedeutung: wie mir denn das Studium desselben für die Anschauung der zweiten Hälfte der Regierung Ludwigs XIV wesentliche Dienste geleistet hat.

Hier bringe ich nun den Theil der Briefe, der mir der Mittheilung am würdigsten schien, in buchstäblich genauem Abdruck der Originale, dem Publicum dar. Es sind Belege der Erzählung, aber zugleich haben sie einen hohen selbständigen Werth. Ich zweisle nicht, daß man sie mit Vergnügen lesen wird.

<sup>1)</sup> Seitbem großentheils in genauerem Abbruck reproducirt und vermehrt von Professor Holland, Stuttgart 1867.

<sup>2)</sup> In bem Berliner Archiv findet sich ein Folioband: "Recueil de lettres de Madame d'Orleans," Abschriften, welche Kurfürstin Sophie schon im Jahr 1707 machen ließ. Sie find beshalb von Werth, weil einige Stellen in ben Originalen in ber langen Zeit unleserlich geworden find.

Der Dank dafür gebührt Sr. Majestät König Georg V von Hannover, welcher mir ohne Anstand die Benutzung dieser Sammslung verstattete, und den Beamten des Archivs; wie ich denn bei diesen Arbeiten überhaupt die zuvorkommende Gunst hoher Häupter und die Hülfe befreundeter Gelehrten mannichsaltig erfahren habe.

Ich besorge, daß man manches, was ich nicht mittheile, vermissen, vielleicht auch einiges von dem, was ich gebe, für überflüssig erklären wird. Hier hat nun aber einmal persönliches Fürguthalten sein Necht. Die Sammlung, die ich in eine Garbe binde, schließt eine reiche Aehrenlese nicht aus.

### Bur neuen Ausgabe.

#### Unficht der Lebensstellung Glifabeth Charlottens.

Ob ich Recht daran thue, wenn ich nun doch die Sammlung ansehnlich vermehre und sie unter die Documente der französischen Geschichte aufnehme?

In Frankreich werden es Manche verneinen. Denn Elisabeth Charlotte, welche sich dem französischen Thun und Treiben zu ihrer Zeit so abgeneigt erwies, hat dafür auch in Frankreich niemals Sympathien erwecken können: man findet dort ihre Aufzeichnungen einseitig, ungerecht, voll von Mißverständniß; ihre Art und Weise sich auszudrücken in Widerspruch mit dem Tone der guten Gesellschaft, viel zu natürlich heraus und schmähsüchtig; man sträubt sich die Kunde, die sie mittheilt, anzunehmen. Welch ein Abstand gegen die Urbanität, Feinheit und vornehme Leichtigkeit in dem epistolaren Styl französischer Damen derselben Epoche, wo man natürliche Lebenschaft

bigkeit und warme Herzensergießung nicht vermißt, dabei aber die beachtungswürdigsten Notizen über das Leben am Hofe und in ber Hauptstadt antrifft!

Und in den Memoiren St. Simons besitzen die Frangosen bereits eine Darstellung der damaligen Zustände in dem Sinne, der in den Briefen der Herzogin herrscht. Dieselbe Abneigung gegen ben Hof Ludwigs XIV, wie er sich in der zweiten Hälfte seiner Regierung gestaltete, namentlich gegen alles, was mit der Bevorzugung ber natürlichen Kinder des Königs zusammenhängt; die aleiche Vorliebe für den Regenten, sein Interesse und seine Thätigkeit. Nur ist da alles durchgearbeitet: und zwar mit einem in seiner Art unübertrefflichen schriftstellerischen Talent; Berworfenheit und Berächtlichkeit erscheinen in einer seltenen Tiefe ber Auffassung; man dürfte diese Memoiren mit Recht den größten historischen Broductionen aller Zeiten zur Seite ftellen, würde nicht ber Berfasser durch Haß und Imagination über die Wahrheit der Thatsachen binaus fortgeriffen. Da können ihm die Aufzeichnungen ber Berzogin von Orleans, wie wir bereits an einem Beispiel faben, zum Correctiv dienen. In der Form bilben fie recht einen Gegenfat ju ben glänzenden, stylistisch durchgearbeiteten Schilderungen St. Simons. Alles kommt barin jum Borichein, wie es momentane Babrnehmung, Aufwallung, Stimmung hervorrief: unvermittelt und nach versönlichem Eindruck. Die Briefe find zuweilen, namentlich wo fie Untworten enthalten, flüchtig hingeworfen; die Menge ber Gegenstände, die sie obenhin berühren, wirkt beläftigend. Unter ihnen aber giebt es auch viele, die durch den Gegenstand geadelt, innerlich zusammenhängend, braftisch und treffend, auch in dem Ausdruck zu ben beften gehören, die in der deutschen Sprache geschrieben worden find. Sie find voll von Inhalt, ber nur oft eines erläuternden Commentars bedürftig ware. Ueberdies aber: die Berzogin ftand ben leitenden Verfönlichkeiten, selbst wenn sie mit ihnen zerfallen war, noch um einen Schritt näher, als St. Simon; aus ihren glaubwürdigen Mittheilungen lernen wir vieles, was wir sonst nicht erfahren würden. Subjectiv ist sie immer wahrhaft, benn in ihr ift kein Falsch. Aber freilich muß man unterscheiben, was sie

wissen konnte, und was nur aus unbewährten Zuträgereien herrührt, die sie annahm, weil sie ihren Vorurtheilen entsprachen.

Ich habe bei meinen Auszügen das Charakteristische, selbst wenn es anstößig lauten sollte, und das historisch Bemerkenswerthe, glücklicherweise eben das, was sie wissen konnte und wußte, hervorzuheben gesucht.

Außer alledem aber giebt es noch Einen Moment, welcher noch einer größeren Aufmerksamkeit würdig ist, als ihm (in dem Werke selbst) im Laufe der Erzählung gewidmet werden konnte; es ist der persönliche Lebensgang Elisabeth Charlottens.

Von einer eigentlichen Biographie könnte bei einer Dame nicht die Rede sein, welche an den öffentlichen Angelegenheiten keinen Antheil nahm, und sich aus Wahl oder Zwang zurückgezogen hielt. Das Leben in der Zurückgezogenheit kann eine gewisse Beachtung verdienen, in wie fern es von den großen Strömungen der Ereignisse berührt wird und ein eigenthümliches Verhältniß zu denselben darstellt.

Aus diesem Gesichtspunkte will ich einen Blick auf ihr Leben werfen.

Sie war ein pfalzisches Naturkind, Tochter des Rurfürsten; aber wie es die Sitte der Zeit noch erlaubte, in einer gewissen Bertraulichkeit mit Bürgern und Bauern, die den Unterschied bes Ranges nicht aufhebt, und nicht einmal von ihm gestört wird, aufgewachsen: ohne die Aufsicht und Pflege der Mutter, die fich von dem Vater scheiden ließ. Sie gedenkt berfelben immer mit Ehrerbietung; aber mit allen ihren kindlichen Gefühlen schloß sie sich an die Schwester ihres Vaters, Sophie, an, der sie nach Hannover folgte, als diefelbe bem präsumtiven Erben dieses Landes, Ernst August, die hand gab. Nachdem dies Paar 1662 jum Besit von Denabrud gelangt war, theilte sie meift ben Aufenthalt in Iburg, wo die neue Hofhaltung eingerichtet wurde. Ihr Brief: wechsel bietet ein einziges Beispiel von unverbrüchlicher Singebung bar, die mit steter Anerkennung geistiger Superiorität bei sonst fehr unabhängigen Gefühlen ein ganzes langes Leben hindurch verbunden ift.

In dem Umgang mit ihrer Tante und ihrem Oheim erwarb sie ihre Bildung und entwickelte sie ihre Sinnesweise. Selbst ihre Bermählung nach Frankreich hängt damit zusammen. Sie beruht auf dem damaligen Verhältniß der deutschen Fürsten zu dem französischen Hofe überhaupt.

Es waren die Zeiten, in denen das Bewußtsein der deutschen Reichseinheit, und felbst die Macht des Hauses Desterreich vor dem Einfluß von Frankreich, der damals friedlicher Natur war und auf der Allianz mit beiden religiösen Parteien berubte, zurücktrat. Man erlebte, daß eine Acht bes Raifers, ber biefer felbst feine Folge gab, burch frangofische Truppen, die ohne Widerspruch bis in die Mitte von Deutsch= land vorrudten, vollstredt wurde. In einem Streit zwischen Mainz und Pfalz, das Wildfangsrecht betreffend, wurde durch einen schieds= richterlichen Spruch, zu dem sich Frankreich und Schweden im Jahre 1668 zu Beilbronn vereinigten, Entscheidung gegeben. Als Ludwig XIV in den Jahren 1670 und 71 mit dem Plane umging, die Republik Holland wegen des Antheils, den sie an dem Abschluß der Tripleallianz genommen, mit Krieg zu überziehen, schlossen sich ihm die meisten deutschen Fürsten ohne Bedenken an. Selbst der Raiser ging darauf ein, der damalige vorwaltende Minister Lobkowit war eifrig dafür. Auch der Bergog-Bischof von Denabrud schloß einen Neutralitätsvertrag, der wie die meisten anderen Verträge eine Cooperationsverpflichtung in sich enthielt. So konnte es auch nicht als ein Abfall von Kaiser und Reich erscheinen, wenn auch Karl Ludwig von der Pfalz eine gleiche Verpflichtung übernahm. Nähe von Frankreich und die Einwirkung, welche Ludwig XIV auf seine eigensten Angelegenheiten ausübte, wie denn der Spruch von Beilbronn nach beiben Seiten bin zur Geltung zu bringen war, nöthigte ihn zu besonderer Rücksicht. Auch sein Verhältniß zu Lothringen, gegen bessen Ansprüche er von französischer Seite in Schutz genommen wurde, wirfte dazu mit. Er bewilligte nicht nur die Vermählung seiner Tochter mit dem Bergog von Orleans, als der französische Hof sie wünschte, sondern unterstützte es auch, daß biese katholisch wurde: - nicht das erste Beispiel des Religionswechsels in dem pfälzischen Saufe, wie denn nicht allein eine der Schwestern, Louise Hollandine, die dann Aebtissin von

Maubuison wurde, sondern auch einer der Brüder, Eduard, zur kathoslischen Kirche übergetreten war. Dessen damals bereits verwittwete Gemahlin, Anna Gonzaga, wohl bekannt als Princesse Palatine, scheint nicht wenig Antheil an dieser Verheirathung gehabt zu haben; wenigstens legte es ihr Elisabeth Charlotte zur Last, daß ihr Ehesvertrag auf eine ihr nachtheilige Weise abgefaßt wurde: schlechter, sagt sie, als er für eine gewöhnliche Bürgersfrau gemacht worden sein würde; ihr Vater habe es nicht verstanden. Im Ansang des Jahres 1672 nun sinden wir Elisabeth Charlotte in Frankreich; auf dem ganzen Wege von Straßburg nach Chalons hat sie bitterlich geweint.

Noch ein anderes Verhältniß tritt in jenen Jahren maßgebend hervor: es war die Toleranz des reformirten Bekenntnisses in Franfreich, unter beren Schutz die alten Sugenotten Reichthum, Ansehn und Ginfluß erwarben. Den protestantischen Fürsten in Deutschland war die Fortdauer derselben zuweilen recht eigentlich zugesichert worden. Nicht zu dem verfolgenden, sondern zu dem gemäßigten und toleranten, einer Reunion mit den Protestanten, von der in diesen Jahren auch in Frankreich viel die Rede war, nicht abgeneigten Katholicismus meinte Elisabeth Charlotte überzutreten, als sie sich zu bemfelben bekannte. Dogmatisch ging ihre Bekehrung nicht sehr tief. Man schickte ihr einen und den anderen gelehrten Bischof zu, um fie gründlicher zu belehren. Diefe aber thaten ihr nicht Genüge. Elisabeth Charlotte bemerkte, daß fie, in ihren Grundbehauptungen zwar conform, doch in der Beweisführung gar fehr von einander abwichen. Sie gehörte einer Gefinnung an, wie fie sich damals an dem kleinen Sofe zu Iburg ausgebildet hatte. In der unmittelbaren Berührung der Bekenntnisse mit einander — wie denn Sophie reformirt, ihr Gemahl lutherisch war, der noch lebende Herzog von Hannover katholisch — hatte man sich dort gewöhnt, ihren Unterschied nicht so hoch anzuschlagen, wie anderwärts. Man meinte wohl, Doctor Luther hätte besser gethan, wenn er nur die Migbräuche und Frrthumer bekämpft und nicht eine neue Kirchengemeinschaft gegründet hätte. beschied sich dort, daß man über die Abendmahlslehre nimmermehr zu einem Verständniß gelangen könne: wie bas auch nicht

nöthig sei. Denn wenn eine bestimmte Anschauung die allein= herrschende sein follte, fo wurde fie deutlich offenbart worden sein. Aber indem man von diesen Differenzen abstrahirte, hielt man an bem Buch ber Bücher, das die Offenbarung mittheilt, fest. Elisabeth Charlotte erwähnt wohl, wie eifrig sie die Bibel studirt; manchen Tag las fie 12 Capitel nach einander aus dem alten und dem neuen Testamente und immer in der lutherischen Uebersetzung, an bie fie sich in ihren Kinderjahren gewöhnt hatte. Zugleich bekennt fie, daß ihr boch die lutherischen Lieber noch tiefer im Gedächtniß seien als die Bfalmen selbst. Sie wiederholt fie zuweilen und freut sich ber alten Melodien. Der fatholische Gottesbienst bagegen, obwohl fie ihm regelmäßig beiwohnte, wollte ihr nicht gefallen. Sie beschwert fich über die langen Litaneien: nicht selten ift sie bei dem ora pro nobis aus ber Kirche gegangen. Sie meint eigentlich, die driftliche Religion follte man als eine einzige ansehen und nichts baraus machen, zu welcher besonderen Genossenschaft fich Jemand halte: Die Fürften follten die gegenseitigen Schmähungen ftrenge verbieten. Das vornehmfte Uebel in der Welt schien ihr die Berbindung des Ehrgeizes, der Habsucht und anderer bofer Reigungen mit der Religion. Unaufhörlich schilt fie auf bas Gezänk und bie Berrichsucht ber Devoten. Den Inhalt ber Schrift sieht sie in bem Gebot, den Nächsten zu lieben und Niemand Unrecht zu thun. Den Gottesbegriff bes Chriftenthums läßt fie fich nicht rauben, wie fie benn gegen die cabbaliftisch = materialistischen Doctrinen Helmonts, der einst bei ihrem Bater Aufnahme gefunden, nicht ohne Grund bemerkt, was er Gott nenne, bas habe man fonst immer Natur genannt: die driftliche Religion unterscheide das. aegen hatten die Ansichten von Leibnit, die auch gesellschaftlich auf bem Boben erwuchsen, ber bort in ben Kreisen von hannover gelegt worden, ihren vollen Beifall. Gine Bereinigung ber Religionen, wie fie unter der Theilnahme dieses Philosophen angestrebt wurde, wäre ihr eben recht gewesen. Nur durfte Leibnit in seiner Billigung katholischer Doctrinen nicht zu weit geben, wie es zuweilen ben Unschein hatte. Für sich selbst beschied fie sich, in das Geheimniß nicht einzudringen. Sie bewundert Gott, ohne ihn zu verstehen. Dem Menschen und seinem Willen schreibt sie wenig Einfluß

zu: — recht gut, weil man sich sonst über seine eigenen Entschlüsse grämen müßte. Sie betet früh und Abends und ergiebt sich in das göttliche Verhängniß.

In diesen nichtconfessionellen, jedoch spiritualistischen Unsichten, die sie gegen Niemand verhehlte, ward sie an dem frangösischen Sofe lange Zeit nicht gestört. Ihre ersten Beichtväter, Jordan und St. Bierre, ließen fie gewähren; fie enthielten fich ber Bertheidigung der Mißbräuche innerhalb des Katholicismus, welche fie verwarf. Ueberhaupt vergingen die ersten Jahre ziemlich angenehm. Sie ftand mit ihrem Gemahl, ben sie als wohlgefinnt und gur bezeichnet, wenn er nur feinem fremden Ginfluß Gebor gebe, in gutem Berhaltniß. Sie genas breier Kinder, von benen zwei, ein Sohn und eine Tochter, lebensfräftig aufwuchsen. Ludwig XIV war ihr gewogen. seiner Seite nahm fie an den Jagden Theil; zu Pferd zeigte fie eine entschlossene Gewandtheit, die ihr einen gewissen Ruf unter den Hofleuten machte. Bei einem Unfall, der fie dabei einmal traf, bezeigte ihr Niemand so große Theilnahme, als der König selbst. Ludwig XIV theilte selbst ihre Vorliebe für ihre Tante Sophie, die er kennen gelernt hatte. In Bezug auf sie sagte er einmal: er liebe Personen von Geist. Er kam selbst darüber hinweg, daß Ernst August und der Herzog von Celle nach einiger Beit gegen Frankreich im Felbe erschienen. Den Berzogen war jener Sieg, ben die beutschen Waffen an ber Conzer Brucke über die Franzosen erfochten, vornehmlich zu danken. Die Art und Weise aber, wie sie sich bes Sieges bedienten, die groß= muthige Behandlung, die fie den Gefangenen zu Theil werden lie-Ben, bewirkte, daß der Eindruck am frangösischen Sofe felbst ein für sie günstiger wurde. Der König sprach sich öffentlich mit vielem Lobe über sie aus. Die Correspondenz, welche Elisabeth Charlotte mit der Herzogin Sophie pflegte, von der man wußte, daß der König fie hochschäte, fam ihr sogar ju Statten. Es machte einen guten Eindruck, wenn sie lange Briefe von berfelben erhielt.

Canz eine andere Wendung nahmen dagegen die Verhältnisse Frankreichs zu der Pfalz. Kurfürst Karl Ludwig wurde gedrängt, in ein Subsidienverhältniß mit Frankreich einzutreten, und da er sich dazu nicht entschließen konnte, ersuhr er Gewaltsamfeiten. Nicht allein mußte er fich militärische Durchzüge gefallen laffen: der frangösische Commandant in Philippsburg erließ Befehle an pfälzische Unterthanen, benen ber Rurfürst seinerseits ju gehorchen verbot. Als er in den Berdacht kam, sich an den Raiser anschließen zu wollen, wurde er mit offenen Feindseligkeiten überzogen und sein Land ber Berwüftung preisgegeben. Und fast noch widerwärtiger ward ihm der Friede als der Krieg. Die Reunionsfammern von Met und von Breifach machten Unsprüche auf pfälgische Gebiete. Der Rurfürst fürchtete, babei nicht länger als unabhängiger Fürst bestehen zu können. Als er nun im J. 1680 mit Tobe abging - unerwartet fruh, benn er schien auf ein langes Leben rechnen zu können, - hatte Glifabeth Charlotte feinen Zweifel, daß die Beunruhigungen und Gewaltsamkeiten der Frangosen und ber Rummer, ben er barüber empfunden, seinen Tod veranlagt habe. Sie faßte einen tiefen Widerwillen gegen die Politif, die nun in Frankreich an die Tagesordnung fam.

Es war ihr borbehalten, diesen Relch von Grund aus zu leeren. Nach dem Tode ihres Bruders, dem Abgang ihres Stammes. hielt es Ludwig XIV feiner Stellung, die er gegen Deutschland ein= nahm — er wollte bas Reich zur Berwandelung bes 20jährigen Stillstandes in einen befinitiven Frieden nöthigen - für angemeffen, sich ihrer eigenen Unsprüche auf die pfälzische Erbschaft zu bedienen. Sie war über bie angebliche Berfechtung ihrer Rechte mit den Mitteln ber Gewalt in ihrer Seele, die voll von Liebe zu ihrer Beimath war, tief emport: benn zum Vortheil ihres Landes, nicht zu beffen Berberben fei sie nach Frankreich gekommen. Aber noch Schlimmeres follte folgen. Der Politik, die nur das Interesse von Frankreich kannte, trat bie unerbittliche Kriegsraison zur Seite. Um der größeren der eingenommenen Plate ficher zu bleiben, legte man Sand an, die fleineren zu zerftören. Bergebens bat fie für Beidelberg, wo fie jede Rirche, jedes haus fannte, und für Mannheim, die Schöpfung ihres Baters, um Schonung: fie wurden fo gut, wie die anderen Ortschaften, so viel möglich wüste gelegt. Wir wissen — ihre Briefe geben Zeugniß davon — wie unendlich schwer sie davon betroffen wurde: bei Tage weinte fie; in den Rächten meinte fie die rauchenden Trümmer vor sich zu sehen; sie glaubte zum Berderben ihres Landes geboren zu sein.

Und indessen war auch ihre Stellung am Hofe von Grund aus verändert. Ein wichtiges Ereigniß für sie war der frühe Tod der Königin, geborenen Infantin von Spanien, Marie Therese, im J. 1683; nicht als ob diese Fürstin in besonders innigen Beziehungen zu ihr gestanden hatte. Das Bedeutende baran war, daß eine Dame vornehmster Gerfunft und höchsten Ranges, die durch ihr bloges Dafein dem König perfonliche Rucksichten aufnöthigte, aus dem Rreife, in welchem er lebte, verschwand. Elisabeth Charlotte hatte einen Augenblick den Gedanken, daß ihr Pathchen, wie sie sich ausdrückt, die Tochter Sophiens, Sophie Charlotte, Königin von Frankreich werden könne. Mit solchen Vermählungsgedanken trug fie fich nach Frauenart überhaupt gern. Aber ber König bilbete fich ein ganz anderes häusliches Berhältniß. Man weiß, wie Frau von Maintenon, ohne auf den höchsten Rang Anspruch zu machen, sich doch in den Besitz eines unbedingten Ginflusses über den Ronig fette, ber fie zur Theilnehmerin der höchsten Gewalt erhob. Sie war die Er-Bieherin feiner natürlichen Kinder, benen ber Bater die größte Buneigung widmete, und eine wahre Mutter für fie. Geiftvoll und weiblich flug wußte sie den König vollkommen einzunehmen. Dame aber war nun den ftreng katholischen Ideen mit Gifer zugethan: fie fah ihren Beruf barin, fie bei bem König zu fördern. beth Charlotte beklagt den König, daß er in der Religion fo schlecht unterrichtet fei, die Bibel niemals gelefen habe und alles glaube, was ihm von Seite der Devoten, an deren Spite Frau von Maintenon ftand, vorgeredet werde. Bon ber biefen Ibeen für bas damalige Frankreich innewohnenden Kraft und dem Zusammenhang geistlichen Politif mit der weltlichen hatte fie feine Borstellung. Sie sah alles persönlich an. Elisabeth Charlotte ift überzeugt, daß Frau von Maintenon die vornehmste Urheberin der Verfolgung der Reformirten, die nunmehr eintrat, gewesen sei. Und wahr mag es fein, daß Frau von Maintenon die Stimmung erhielt, die bei dem König dazu gehörte, um die anderen Motive, bie bazu zusammenwirften, zur Geltung fommen zu laffen. Wenn nun überhaupt der Hof das Gepräge erclusiver Devotion und

ftrenger Sitte bekam, so wurde Elisabeth Charlotte davon auch perfönlich berührt. Sie mußte erleben, daß einige Aeußerungen, die fie in ihrer unbefummerten natürlichen Ausbrucksweise, die der König wenigstens für den Rreis der Familie früher selbst gebilligt hatte, that, ihr Borwurfe und Zurechtweisungen juzogen. Aehnlich ging es auch ber Gemahlin des Dauphin, einer bairifchen Bringeffin, befonders in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder. Die beiden deutschen Da= men fühlten sich darüber in ihrem angeborenen Stolze gefrankt: benn man behandele sie wie Rammerfrauen, ohne die Rucksicht, die ihrer Serfunft und ihrem Range gebühre. In Glifabeth Charlotte wallte ihr altfürstliches Geblüt gegen jede Unterordnung auf. Denn wohl wußte man, daß der Name des Königs doch nur die Antriebe und Wünsche der allmächtigen Favorite autorisirte. Wer aber sei diese? Sie sei zur Kammerfrau geboren. Und diese solle geborenen Fürstinnen Mag und Regel geben? Elisabeth Charlotte wurde durch die Behandlung, die sie erfuhr, zu einem Unwillen entzündet, der allen ihren Briefen ihr Colorit giebt und ihren freien Blick ohne Zweifel trübte. In Frau von Maintenon sah sie ihre vornehmste Feindin auf Erden. Sie fagt einmal, sie stelle sich luftig an und nehme auf ihre Gesundheit Bedacht: warum aber? sie sei noch jünger als die Maintenon; sie hoffe sie bersten zu sehen und zu überleben.

Mit besonderem Unmuth erfüllte sie, daß auch ihr Gemahl sich der herrschenden Dame unterwarf, wogegen diese nicht allein ihm selbst ihren Schutz gewährte, sondern auch der Gesellschaft, die um ihn war, und von der Elisabeth Charlotte nur Gehässigkeiten ersuhr. Treffend sagt sie, sie müsse in der Desensive leben. So viel gelang ihr noch durch ein entschlossenes und unnachgiebiges Vershalten, daß sie die Ernennung des ihr verhaßtesten Mannes aus der Umgebung ihres Gemahls zum Gouverneur ihres Sohnes vershinderte. Aber dessen selsen siebt blieb sie doch nicht mächtig: er liebte es, eben daß zu thun, wovor sie ihn warnte. Der Vater und der Sohn gingen auf den Vorschlag ein, der ihnen vom Hofe aus gemacht wurde, daß zwischen dem jungen Herzog von Orleans und einer der natürlichen Töchter des Königs von Frau von Montespan, Mdle. de Blois, eine Heirath verabredet wurde. Nur dadurch meinte

ber junge Mann, namentlich in pecuniarer Sinsicht, zu einer erträglich unabhängigen Position zu kommen, die ihm sonst versagt geblieben ware. Aber man kann benken, wie die Mutter bas aufnahm. Nichts war ihr widerwärtiger, als das Eindringen Unebenbürtiger und Unächter in die altfürstlichen Geschlechter. Sie hat für biese bie wegwerfendsten und anzüglichsten Ausdrücke, während sie ihre raugräflichen Salbgeschwifter mit herzlicher Gutmuthigkeit behandelt, weil sie sich keinen höheren Rang anmagen. Leicht nimmt sie in dieser Beziehung auch nach anderen Seiten Anstog. Es verdrießt sie, wenn ein Fürst sich einen Aft ungewohnter Unterordnung felbft gegen ben Raifer gefallen läßt. - Bon dem Range der deutschen Fürsten hat sie überhaupt den höchsten Beariff: viel vornehmer seien sie als die französischen Prinzen von diese seien Unterthanen, jene nicht. Denn nun von dem gewohnten Berkehr mit dem König ausgeschlossen wurde oder Jemand anderes den Borzug erhielt, so hielt sie bas Qualeich für eine Beschimpfung ihrer fürstlichen Ehre. Ihre Freundin Sophie von Sannover hatte ihr oft gerathen, fich mit Frau von Maintenon zu versöhnen: sie konnte sich nicht fo weit überwinden. Einst schrieb ihr Sophie, ein fröhliches Berg könne boch Niemand genommen werden. Ja wohl, antwortet Elisabeth Charlotte, so lange man sich über die Unannehmlichkeiten, die man erfährt, hinwegfeten fann; nicht aber, wenn man von benen abhängt, welche uns übel wollen, wenn man feinen Schritt ohne fie thun fann.

Auch an dieser Stelle können wir die Umwandlung, die in den späteren Jahren Ludwigs XIV, verglichen mit den früheren, eintrat, nicht nochmals erwägen. An die Stelle eines die fremden Rechte achtenden Bundesverhältnisses tritt der entschiedene Wille, die Grenzen zu erweitern, namentlich dem deutschen Reiche gegenüber, und einen in dem Momente schwerer Bedrängniß erlangten zeitweizligen Vertrag zur sesten Grundlage der allgemeinen Verhältnisse zu machen. Früher bei allem Uebergewicht des Katholicismus doch Toeleranz der Resormirten, die das Reich mit industrieller Bewegung und geistiger Anregung erfüllten; jest ihre gewaltsame früheren Zusagen widersprechende Verfolgung; so nun auch früher ein Hof,

welcher anderen Höfen entsprach, und in dem das Recht der Geburt zur Geltung kam; jetzt zwar noch immer ein Hof, aber ein solcher, in welchem die Gesinnung einer devoten Favorite den Ton angab, und in dem es das vornehmste Bestreben wurde, den natürlichen Kindern des Königs den Rang königlicher Prinzen zu verschaffen. Der Brieswechsel zeigt, wie Elisabeth Charlotte, die das alles persönlich empfand, dagegen fruchtlos anstrebte und sich, die Schwägerin des Königs, wie eine Unterdrückte und Gesangene fühlte. Um so mehr fühlte sie sich mit allen ihren sympathischen Gesühlen auf ihre Berwandten in Deutschland, auf ihre Tante in Hannover angewiesen. Sie ist glücklich, wenn sie einmal eine sichere Gelegenheit sindet, ihr ihr Herz auszuschütten. Das bildet jedoch nicht den ausschließenden Inhalt ihrer Briefe. Gemäß der hohen Position, die sie doch einnahm, richtet sie den Blick und ihre Theilnahme nach allen Seiten hin.

In ihren Briefen beschäftigt sie sich nun unter anderem viel mit der Unwesenheit König Jacobs II in Frankreich nach seiner Flucht aus England: mit ihm felbst, seiner Gemahlin und seinen Rindern. Elisabeth Charlotte hat keinen Zweifel an seinem Recht. Seinen Mangel an Talenten stellt sie jedoch fast noch größer vor, als er war. Für den jungen Prinzen von Wales, der sich früh entwickelte und ihre ganze Gunst genoß, nimmt sie mit Gifer Partei; benn an seiner Aechtheit fönne nicht der mindeste Zweifel sein. Würden ihn die Engländer fennen, so würden fie ihn zu ihrem König machen. König Wilhelm, der die Bewunderung der Franzosen, so widerwärtig denen auch seine Beftrebungen sein mochten, bennoch erwarb, steht bei ihr in dem größten Ansehen. Es war einmal davon die Rede, daß ihre Tochter mit ihm vermählt werden folle. Sie erariff biesen Gebanken mit dem Gifer, der ihr in diesen Dingen eigen ift, und machte sich nach dem Kloster Maubuison auf, wo ihre andere ältere Tante Louise Hollandine als Aebtissin lebte. Die Nonnen meinten, sie komme, um Gott zu bitten, daß er ihre Tochter vor der Berbindung mit einem feterischen König bewahren möge; indeffen vertieften sich die Tante und die Nichte in die Möglichkeit, dieselbe ju Stande ju bringen, und ichwelgten gleichsam in ben Entwürfen, die fie baran fnüpften.

In der Frage über die spanische Erbfolge hat sie für Phislipp V Partei genommen. Sie denkt sich wohl, durch wen Europa eingerichtet werden müsse, um die großen Interessen auszugleichen und den allgemeinen Frieden herzustellen. Sie macht sich Pläne dafür auf ihre eigene Hand.

Unaufhörlich ift die Aufmerksamkeit Elisabeth Charlottens den bannoverschen Berhältnissen zugewendet, von denen ich jedoch bemerke, daß nicht alles, was fie darüber geschrieben hat, mir zugänglich gewesen ift. Die vornehmsten Sandlungen Ernst Augusts billigte fie eigentlich nicht, weber die Ginführung der Primogenitur, die nur Arrungen in das haus bringen könne, noch auch die Erwerbung der Rurwurde. Denn ber Bergog fei ja ohnebies großer Berr genug. Ware fie an seiner Stelle, so wurde fie bas viele Gelb nicht nach Wien getragen, sondern sich dafür erluftigt haben. Mit den hannoverschen verbinden sich nun die brandenburgischen Interessen. Der Rurfürstin Sophie Charlotte gedenkt Elisabeth Charlotte immer mit Bärtlichkeit und mit einer Art von Bewunderung für ihren Geift und ihre Saltung. Bollfommen einverstanden ift fie mit dem Berfahren bes Hofes gegen Dankelmann. Sie wundert sich nur, daß man feinen Beruntreuungen, an benen sie keinen Zweifel hegt, fo lange nachgesehen habe. Sie billigt fehr, daß ber Rurfürst Friedrich die Einmischung bes Rönigs von England jurudgewiesen habe. gegen hat die Erwerbung der preußischen Krone ihren Beifall mit nichten, hauptfächlich fürchtet sie, daß das Ceremoniell der neuen Königin sehr beschwerlich fallen werde. Noch viel weniger billigt sie die Unnahme der polnischen Krone durch den Rurfürsten von Sachsen. Sie spricht darüber lebhaften Tabel aus. Denn welchen Mühfelig= feiten gehe der Fürst in der Mitte einer Nation entgegen, welche alle ihre Könige haffe, während er in seinem Sachsen glücklich leben fönne. Das alte Deutschland, wie sie es in ihrer Jugend gekannt, bas war ihr recht. Sie freut sich alle des Alten, wo es noch befteht, und verwirft jede Neuerung. Ihre Briefe find ber Ausbruck ber dynastischen Gefühle und Anschauungen, welche um das 3. 1670 in Deutschland geherrscht hatten. Sie hat dieselben unverletzt conservirt, wie sie auch die Sprache redet, wie sie damals gesprochen wurde, frei von den nicht eben sehr glücklichen Abwandlungen, die

barnach eintraten. Mit Vergnügen vernimmt sie, daß man ihr Deutsch in Hannover lobt, daß es auch Leibnitz lobt. Um unterrichtendsten ist sie, wie sich versteht, über die französischen Ereignisse, selbst über den Wechsel in den Vefehlshaberstellen in der Armee. Nicht übel charakterisirt sie die verschiedenen Generale. Alles gewinnt ein verdoppeltes Interesse, sobald ihr Sohn und dessen Heerschrung berührt wird. Im Laufe der Jahre treten nun auch die Rückwirkungen der eingeschlagenen Politik zu Tage. In den Briesen nimmt man den Wechsel der Geschicke, den Uebergang von Glück und Größe zu Unglück und Verfall in seinen Grundzügen wahr. Wir kommen hier darauf nicht zurück und bleiben nur bei dem Gange ihres eigenen Lebens stehen.

Bei dem Tode ihres Gemahls im J. 1701, der fie trot allem, was vorgefallen war, boch in die tiefste Bekummerniß sturzte, fand eine Berftandigung zwischen Elisabeth Charlotte und Frau von Maintenon statt. Der König, mit bem fie gerade nicht gut stand, und Frau von Maintenon zeigten ihr die größte Theilnahme. Sie bat barauf Frau von Maintenon um ihre Freundschaft. Dem König sagte sie: sie habe Frau von Maintenon gehaft, in der Meinung. daß diese ihr seine Enade entziehe: er könne daraus sehen, wie sehr sie ihn liebe; der König lächelte und alles nahm eine freundlichere Geftalt an. Durch die Ergebenheit und die Geschicklichkeit einiger frangösischen Rechtsgelehrten wurden ihre pecuniaren Berhältnisse so eingerichtet, daß sie die Gnade des Königs zwar brauchte, aber doch nicht ganz von ihr abhing. Große Genugthuung gewährte es ihr, daß ihre Tochter mit einem Fürsten alten Geblütes, bem Bergog von Lothringen, verheirathet worden war. Sie empfing zuweilen beren Besuch und ben ihrer Enfel.

Ein dauerndes gutes Einverständniß kam aber am Hof doch nicht zu Stande. Elisabeth Charlotte erlangte doch keinen freien Zutritt zu dem Könige, und zwar, weil man — so meint sie — besorge, durch ihre natürliche Art sich auszudrücken würde der König manches erfahren, wodon man wünsche, daß es ihm verborgen bleibe. Zwischenträgereien weckten die alten Mißhelligkeiten auf. In einer Schilderung des Hofes im J. 1709, wo sie von alle den ineinander laufenden Intriguen berichtet, bemerkt sie: am meisten liebe sie der

König: wer sie am meisten hasse, das sei Frau von Maintenon. Sie empfand es immer, daß sie in das Allerheiligste nicht zugelassen werde, aber sie wurde beruhigt, wenn ihr der König doch wieder Mittheilungen machte. Sie wünschte jetzt der Frau von Maintenon langes Leben, weil der König sie so sehr liebe, daß ihr Tod den seinen nach sich ziehen werde.

So weit ungefähr reichen ihre Mittheilungen an Kurfürstin Sophie, die in dem Momente starb, als ihr der englische Thron zufallen zu müssen schien. Das Vertrauen der Herzogin wandte sich dann an die Raugräfin Louise: aus ihren Briefen an dieselbe entnehmen wir einige Momente für ihre letzten Lebensjahre.

Besonders merkwürdig werden sie bei dem Tode Ludwigs XIV. Elisabeth Charlotte begleitet die letten Lebenstage des Königs mit innigem Untheil und seinen Tod mit herzlicher Wehklage. gleich barauf erlebt fie bas Bergnügen, bag trot ber im Sinne ber bisherigen Regierung getroffenen testamentarischen Anordnungen ihr Sohn Philipp zum Regenten erklärt wird, fraft bes Rechtes ber Geburt, wie fie fich ausdrückt, aber jugleich mit Beistimmung ber Truppen und ber Stadt, hauptfächlich durch das Parlament. Ihr Sohn erleichtert ihr ihren Zustand. Sie kann für sich selbst wieder athmen. Aber die Kräfte, die nicht mehr regieren, find nun ftark in der Opposition: bei jedem seiner Schritte findet der Regent Widerstand: faum darf er den Hugenotten eine geringe Erleichterung gewähren; weiter zu gehen wurde ihm felbst verderblich sein. Damit greifen bann bie auswärtigen Angelegenheiten gusam= men. Elisabeth Charlotte empfindet es unangenehm, daß fie fich zwischen dem neuen König von England und dem Prätendenten, beides ihre nahen Verwandten, entscheiden soll. Wie aber der Sohn, so nimmt auch die Mutter für den neuen Zustand der Dinge in England Partei. Es freut fie, verfichern zu können, daß ber Prätendent von Spanien und von dem Papfte Geld erhalte, nicht von ihrem Sohne. Aber der alte Hof war aus religiöser und politischer Sympathie für ben Prätenbenten. In allem, was bie Gegner vornehmen, sieht fie eine Verkettung und einen Plan, beffen Ursprung in dem Interesse bes verhaßten Bastarden bes Duc de Maine zu suchen sei: bem aber biete Alberoni von Spanien ber

die Hand. Methodisch werde versucht, das Bolf durch eigene Emissare gegen ihren Sohn aufzureizen, für bessen sie jeden Augenblick zittere. Selft seine Gemahlin sei gegen ihn. Was aber solle bann folgen, was solle aus ihnen allen werben? Sie zweifelt nicht an bem Ernft ber Conspiration von Cellamare, Die bahin ziele, ben Duc be Maine zum Regenten zu machen, und hält für gewiß, daß ihre alte bamals nach St. Chr zurudgezogene Feindin, Frau von Maintenon, alle Fäben in ihrer Sand halte, in Berbindung mit Mbe. des Ur= fins, welche ihren Sohn aus einem fehr perfönlichen Grunde von aanzem Bergen haffe. Da war es benn bas größte Ereigniß, baß alles entdeckt, Cellamare entfernt, und der Duc de Maine selbst verhaftet wurde. Elisabeth Charlotte behauptet, Frau von Maintenon sei aus Verdruß über die Verhaftung Maine's, ihres Schütlings. gestorben. St. Simon bemerkt etwas glimpflicher, die hoffnung auf bie zukunftige Macht Maine's habe bie alte Dame am Leben erhalten: die Katastrophe sei ihr Tod gewesen.

Auch damit aber waren nicht alle Besorgnisse zerstreut, noch die Gefahren gehoben. Wie ließ fich in den Zeiten bes Law'ichen Shiftems alles wieder fo bedenklich an. Wiewohl die Herzogin persönlich für ben Mann eingenommen war, so behauptet sie boch, ihren Sohn bor seinen Projecten gewarnt zu haben. In bem Umfturg, ber bann erfolgte, erblickte fie gleichwohl die Sand ber Feinde, namentlich ber Parlamente. Ruhig und glücklich fühlte fie sich keinen Augenblick. Im Jahre 1721 bekennt sie sogar, unter ber Regierung des Königs sei sie glücklicher gewesen als seitdem. Denn da habe es doch noch einen Hof gegeben, und an einen folden sei sie einmal gewöhnt. Da habe sie ihren Sohn ganze Tage gehabt, jett sehe fie ihn in einem Monat kaum eine Stunde. Und bie Hauptsache: fie habe Jahr und Tag in steter Angst leben muffen, daß ihr Sohn gewaltsam umkommen würde. Seitdem dies nicht mehr zu fürchten sei, lasse er sich geben und stürze sich in ein aus= schweifendes Leben, das seine Gefundheit gefährde.

Zu persönlichem Glück kommt es einmal im Leben nur selten. Ein großer Unterschied gegen früher war denn doch eingetreten. Die Regierung ihres Sohnes, dessen Sinnesweise in der Hauptsache mit der ihren übereinstimmte, bahnte einer neuen Nera den Weg.

Eine bebeutende Erscheinung in dem Widerstreit der Jahrhunderte ist diese Frau, die einer großen religiös-reactionären Strömung gegenüber ihren entgegengeseten Begriff aufrecht erhält, bis eine demselben günstigere Spoche eintritt. Dazu gehörte ihr hoher Rang am Hose, ihre fürstliche Herkunft, ihre exclusive Deutschheit: ihr ganzes Wesen war dazu angelegt.

### Bur genealogischen Orientirung.

#### 1. Frankreich.

Söhne von Ludwig XIII und Anne d'Autriche waren Ludwig XIV geb. 5. Sept. 1638, und Philipp Herzog von Orleans geb. 21. Sept. 1640.

Ludwig XIV hatte aus seiner She mit Marie Therese von Desterreich, Infantin von Spanien, einen einzigen Sohn, den Dauphin Louis, Monseigneur, geb. 1661, der sich 1680 mit der bairischen Prinzessin Marie Anne Christine Victorie vermählte. Ihre Kinder waren: Louis, Herzog von Bourgogne, geb. 1682, gest. 1712; Philipp, Herzog von Anjou, geb. 19. Dec. 1683, zum König von Spanien erklärt 16. Nov. 1700, und Karl, Herzog von Berrh, geb. 31. August 1686, gest. 1714. Der Herzog von Bourgogne vermählte sich mit Marie Abelaide von Savohen; das 3. Kind aus dieser She — denn die anderen starben sehr früh — war Ludwig XV, geb. 15. Febr. 1710.

Philipp von Orleans war zuerst vermählt mit henriette Anne von England; aus dieser Ehe entsprossen zwei Töchter: Marie Louise, Mademoiselle d'Orleans, die als Königin von Spanien starb, und Anne Marie, Mademoiselle de Valois, die sich mit dem Herzog Victor Amadeus von Savohen vermählte, eine Ehe, welcher die Herzogin von Bourgogne entsprossen war. — Seine zweite Gemahlin war Elisabeth Charlotte von der Pfalz, die den Titel Madame führte. Ihre Kinder waren Philipp II von Ors

leans, der Regent, und Elisabeth Charlotte, Mademoiselle de Chartres, die 1698 mit dem Herzog Leopold Karl von Lothringen vermählt wurde.

Eine große Rolle spielten nun die natürlichen Kinder Ludwigs XIV. Bon Mad. La Valiere hatte er eine Tochter, Anne Marie, später vermählt mit dem Prinzen von Conti; von Mad. de Montespan 2 Söhne: Louis August, Duc de Maine, geb. 1670, und Louis Alexandre, Graf von Toulouse, geb. 1678, und 2 Töchter: Louise Françoise, die sich mit dem Herzog Louis III von Bourbon vermählte, geb. 1673, und Françoise Marie, Mademoiselle de Blois, geb. 1677, die i. J. 1692 mit Philipp II von Orleans, dem Regenten, verheirathet wurde. Aus der Che des Herzogs von Maine mit der Tochter des Prinzen von Condé Anne Louise Benedicte stammten 4 Söhne und 3 Töchter.

Früheren Generationen des Hauses Bourbon gehörten an: 1) La Grande Mademoiselle, Mademoiselle de Monpensier, Tochter Gastons, des Bruders von Ludwig XIII. 2) Der große Condé, Monsieur le Prince, der von dem Batersbruder Heinrichs IV herstammte. Er starb 1. April 1709. Aus seiner Ehe mit der Tochter des Pfalzgrafen Eduard und der Princesse Palatine Anne von Gonzaga stammt außer anderen Kindern der Duc de Bourbon Louis III, der sich mit Louise Françoise Mademoiselle de Nantes verheirathete. Ihr Sohn war Louis Henri de Bourbon, Monsieur Le Duc.

Die Linie Conti repräsentirten Ludwig Armand, Sohn Armands und der Nichte Mazarins Anne Marie Martinozzi — er vermählte sich 1680 mit der Tochter Ludwigs XIV von Mad. La Balière — gestorben 1685, und dessen Bruder Franz Ludwig, der 1709 starb.

Aus dem Hause Angouleme lebte noch in hohem Alter Franzoise de Nargonne, welche 1713 92 Jahre alt starb.

Aus dem Hause Vendome, welches von Heinrich IV und Gabriele d'Estrées herstammte, lebte Louis Joseph, der große General; seine Mutter war eine Mancini. Er war mit einer Dame aus dem Hause Condé verheirathet.

#### 2. Pfälzisch=Sannoversche Familie.

Friedrich V und Elisabeth hinterließen 5 Söhne: Kurfürst Karl Ludwig, Prinz Ruprecht, Morit, Eduard, Philipp, und 4 Töchter: die Aebtiffin von Berford, Elisabeth; die Aebtiffin von Maubuifon, Louise Hollandine; die Gemahlin des Fürsten Ragoczy von Siebenbürgen, henriette Marie, und Sophie, an welche nach dem Tode der übrigen bas Erbrecht auf Großbritannien gelangte. Karl Ludwig hatte aus seiner ebenbürtigen Ghe einen Sohn, seinen Nachfolger Rarl, und eine Tochter Elisabeth Charlotte, Berzogin von Orleans: aus der raugräflichen 6 Sohne — der alteste, Karl Ludwig, erscheint bei Elisabeth Charlotte unter bem Namen Karlutz — und 4 Töchter, von denen sich die älteste mit Meinhard von Schomberg vermählte; die zweite, Louise, die sich viel in England aufhielt, ist die Correspondentin Elisabeth Charlottens. In dem jungeren Saufe Lüneburg blühten die Söhne Georgs von Calenberg, der 1659 ftarb: Georg Wilhelm zu Celle, vermählt mit Eleonore b'Olbreuse (ihre Tochter ift die Prinzessin von Ahlben); Johann Friedrich von Sannover, welcher 1679 ohne männliche Nachkommen starb, und Ernst August, geb. 1629, Bischof von Denabrud 1662, Rachfolger Johann Friedrichs in Hannover 1679, Rurfürst 1692. Er ist es, der sich mit Sophie von der Pfalz vermählte. Ihr Sohn ift der erfte Ronig von Großbritannien aus dem Sause Sannover, George Ludwig; ihre Tochter Sophie Charlotte, geb. 1668, Kurprinzeffin von Brandenburg 1684, Rönigin von Preugen 1701, ftarb 1. Febr. 1705. Bon ben übrigen Brüdern standen 4 in faiferlichen Diensten: Friedrich August, Maximilian Wilhelm, Karl Philipp, Christian. Der sechste wurde im December 1715 Bischof von Denabrück.

Bemerken wir zum Schluß die hohe genealogische Bedeutung der beiden Correspondentinnen: Sophie ist die Stammutter der Könige von England aus dem Hause Hannover; von Elisabeth Charlotte stammen die Herzoge von Orleans, von denen einer König von Frankreich gewesen ist.

Briefe.



# Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans an die Churfürstin Sophie von Hannover.

St. Germain, den 5. Febru. 1672.

Mein hertliebste matante wirdt durch Madame de Warttenberg noch fein contrefait befommen, den das vor papa nicht Ginmahl truden war bmb mitt zu schicken, also hoffe ich wan ich papa seins schicke, bas ich die vor EL. auch werdt mitt schicken können, . . . Es were mir aber woll taugendtmahl lieber man ichs felber bringen fonte ober EL. undt oncle Es bir abhollen muften, fürchte aber bas feines gefchehen wirdt, ben ich mir Schwerlich Ginbilden fan, bas EL. undt oncle werden herfommen, undt das ich mit den König marschiren foll, wirdt Eben fo wenig geschen, weill die Königin hoch Schwanger, bndt in ber Zeitt ins Kintbett fommen wirdt, Es ist nicht bas ich bir mehr spatire oder fterder alf ich ben une pflegte, aber die leutte bir fein fo lam wie die gange undt ohne dem König Madam de chevreuse undt ich, ift fein feel fo 20 ichriett thun fan, ohne Schwitzen undt Schnauffen, ich wolte das ich vergangen nach dem nacht-Effen was calopirt hette, so wer ich nicht frand worden wie El. auf fram von harling Brieff feben werden, den Duc mazarin sehe ich schir Niemahl vndt habe noch Niemahl nicht mit ihm gerett. aber so bald ich mitt ihm zu redt komme, will ich cantenac Entschuldigung verrichten, was madam de Warttenberg ahn Dondorff gesagt, wegen das ich so geschreitt das mein seitt did war, ift war den ich von Strasburg big challon nichts gethan die gante nacht als schreven, ben ichs nicht verschmerten font den abschib so ich da genohmen, ich hab mich zu stragburg harter gestelt als mirs umbs hert war, ich wolte EL gern lenger mit schreiben aufswarten weill ich aber gleich zu der Königin geben muß, fan ich nichts mehr fagen als . . .

St. Germain, den 3. Decembr. 1672.

—— sage Nur dißes das Monsieur der beste mensch von der welt ist, wir vertragen unß auch gar woll, Er gleicht an keins von seinen Contresaict.

St. Clou, den 5. augusti 1673.

— waß aber Meinen Kleinen ahnbelangt, so ist Er so schrecklich groß und starck daß heh met verlost Sher Sinen teiltschen undt westfällinger gleich sicht alß Sinen frantzossen wie EL auß seinem contresait Ersehn werden,...

alle leutte hir sagen daß Er mir gleicht, also können EL. woll benden, das Es Sben nicht so Ein gar schön bürschen ist, jedoch wen Er Nur mein patgen EL. princes gefählt, ben ist alles gutt, weill sie doch wie EL. mir schreiben, mitt der Zeit Ein par geben sollen. — —

#### St. Clou, den 10. Octobre 1673.

Ju künstitige woche hofse ich mitt dem König auff die jagt zu reitten den Er mir durch Monsieur hatt Schreiben saßen, daß Er pretendire daß ich zwehmahls in der wochen mitt ihm auff die jagt reitten solle, dißes wirdt recht auff mein Schmack sein, wie gidson alß pflegte zu sagen, den matante weiß woll daß ihre Liseotte allzeit Ein ruschenplatten Knechtgen ist, . . . doch ist daß reitten zu Einer sach gutt so mir EL. offt ahnbesohlen, nehmlich zum geratt halten, den zu pferde muß man sich woll geratt halten vom seste zu sizen, . . . jedoch hatt mir mon maistre schon daß zeignus geben, daß ich mich . . . nicht mehr so viel bückete alß ich pflegte, aber Im arbeitten geht Es noch allemahl nicht so genaue her, dißes beichte vodt bekene ich EL. wie ahn pere Jordan mein Sünde, vodt noch Schir Ein wenig ofsenhertziger, ich glaube daß die vrsach sisch, baß ich mehr gewont din EL. zu beichten, alß ihm, aber jedoch sommen wir gar woll mitt Ein ander zurechte, den Er ist gar Ein Ehrlicher Man, . . . aber mein brieff wirdt woll zu sange, . . . ich bitte EL. zu glauben daß ich din und . . . .

#### St. Clou den 22 Augusti 1674.

Wan meine Wünsche wahr könten werben so möchte ich EL. Princesgen mein Patgen lieber Monsieur le Dauphin als meinen sohn wünschen, den daß ist Ein beger bisen vndt wer Es Eben recht im alter vndt EL. müsten jetzunder noch Eine dochter bekommen, vndt die dan ahn meinen Elsten sohn geben, Weillen ich aber glaube daß gegen die zeit daß EL dießen brieff Entpfanzen werden Es woll ahn dem sein wirdt daß EL. Einen sohn oder Dochter haben undt ins Kintbett sein werden, so will ich EL. vor dismahl nichts mehr sagen als daß ich von Hertzen wünsche daß EL. glücklich niderkommen mögen. Gott gebe daß unßer Princes zu Sephelberg auch Einmahl ahnsangen möge unserm gutten exempel zu solgen, zu sorberst aber ist ihnen zu wünschen, daß und Sont den gutten Frieden wider verlehen wolle, den sonsten würde der pap in der gutten pfaltz gar theuer werden, wan Monsieur de Turene noch mehr Kühe wegnehmen solte, welches aber wie ich verhoffe pate nun woll wehren wirdt. — —

#### St. Germain ben 16. November 1674.

Ich mus EL. sagen, wie daß Ein Droscop so man von meinem jüngsten sohn gemacht hatt, sagt daß Er papst werden solle, ich sürchte sehr daß dießer Kleine der antichrist ist, wie die Herren pfarer die offenbarung Johannis außlegen, wan dem aber so were, so glaubte ich schir, daß EL. Klein Printzgen so jeht geboren der Gog sein wirdt, weillen der antichrist undt obgemeleter gleiches alter undt Bettern sein sollen, dem seh nun wie ihm wolle, so werden sie doch auff dieße weise große Herren sein undt ihren Eltern Brüdern nichts nachgeben, aber genung hievon den Chevreau wirdt EL alles außführlicher berichten, Es ist so Ein abscheulich geraß hir in dießer Kammer daß ich nicht

weiß waß ich schreib den Monsieur sitzt dar undt spist à la bassette mitt 10 oder 12 Personen, also daß ich ahn statt waß ich sonst schreiben will, schir nichts anders sesen kan als, aldiu, va undt la face, den sonst höre ich nichts, hergegen aber dieße 3 wortter russen gott sob 10 Personen all auff Einmahl mitt solcher stärke daß Es nicht weniger geraß macht alß (ohne vergleichung) alle die par sorce hunde womitt ich heüte mitt dem König den haßen sorcirt habe — —

Paris den 22. Majus 1675.

Gott fen Lob undt Dand, nicht fo fehr daß Er mich wider vom todt Er= löget, sondern dag Er mir heutte Ginmahl Ein tag bescheret, worinnen 3ch El. meine gant bemütigfte bandfagung vortragen fan vor bero gnäbiges brieffgen worinnen mir El. mitt fo gar großer güttigkeitt dero Affection bezeugen undt die trauerigfeit fo EL. undt Oncle wegen meiner großen Rrandheitt gehabt Ich glaube auch veftiglich daß Monsieur Papa EL. undt Oncle mich Cher vom fieber geholffen undt wieder ju meiner volkommenen gefundheitt gebracht haben alf Mrs. Braye baylay Lisot undt esprit, undt glaube daß die freude mich von obgemelten betauert zu fehn, mehr meine milt purgirt hatt alf bie 72 Clistier die mir lettere haben geben lagen bie unerhörte mengte menfchen fo taglich zu mir kommen fein, welche ich nicht hab quittiren dörffen, weillen fie mir alle fo viel freundschafft In meiner Rrancheit Erwießen, haben mich verhindert big auff heutte zu antworten, hernach bin ich nach Soff da feindt alle abschidt 8 ganger tag nach Ginander fommen, welche alle nach der Armée gangen, daben stehet man hier Erstlich umb halb 11 auf gegen 12 geht man in die Meß nach der Meg schwetz man mitt benen so fich ben der Deg infunden, gegen 2 geht man zur taffel, nach der taffel fommen Damens dieges wehret big umb halb 6 hernach fommen alle Mangleutte von Quallitet fo bir fein, den fpilet Monsieur à la Bassette undt ich muß ahn Giner andern taffell auch fpillen, damitt alle die da fein hin undt her gehn fonnen, oder ich muß die vberichen in die Opera führen, welche biß 9 wehrt, wan ich von der Opera fomme den muß ich wider spillen biß umb 10 oder halb 11 ben zu bett, da fennen EL. benden wie viel Zeitt mir pberig blieben, hinfüro aber werde ich fleißiger fein, ben gukunfftigen fambstag gehn wir nach St. Clou, alwo ich nicht so viel geselschafft haben werde, so mich ahn ichreiben verhindern wirdt.

St. Clou, den 14. September 1675.

Ich bezeuge EL meine freüde daß Gott der allmächtige oncle pate undt unßern printzen, so gnädiglich vor trier vor vnfall behüttet hatt, alß ich dieße Zeittung Ersuhre, dörffte ich nicht so springen wie ich den der gewonnenen ichlacht gethan hatte, weillen ich die Einemung von trier vom König selber Ersahren, welcher oncle und pate vnerhört lobte, vndt sagte auch daß die gesangene nicht genung rühmen könten, In waß genereusse vndt auch zu gleich tapffere hende sie gesangen weren, hernach auch hab ich Ihnen verzehlt wie genereus unßer printz In der schlagt sich verhalten, daß Er nicht allein gegen dem seindt gangen seh song vndt Monsieur alß ich Ihnen gesagt daß Er faum daß 15 Jahr Erreicht hatt, voer die maßen verwundert, . . . ich weiß,

daß Es Et. auch nicht würde vbel gefallen haben, wan sie hetten hören könenen, wie Er von männiglich ist admirirt worden, ja man hatt 3 tag lang

von nichts anders gesprochen. - -

— ich Muß bekennen daß ich mich zu fontainnebleau überaus woll Divertirt, allein Es ift mir dieße freübe vnerhört Sauer eingetrenckt worden, den wie ich hir her din kommen hab ich mein Elftes Kint schir aufsm todt gefunden, . . . ich habe zu Monsieur gesagt wan ich meister were so wolte ich meine Kinder In pantion nach osnabruck zu der fraw von harling schicken, den alsden würde ich versichert sein daß sie nicht sterden würden noch gar zu Delicat würden erzogen werden wie man hir Im lande thut, wo mit sie mich auß der haut sahren machen.

Paris, ben 2. octobre 1675.

El. fehr wehrtes schreiben so ich gestern Entpfangen hatt mich woll von herten Erfreuet, weillen ich barauf erstlich Ersehen bag EL mitt oncle, princens undt patte Gott seh band miber glückliche Ahnkunfft seind Erfreuet worben undt zum andern daß El. allerseits so gnädig mitt mir zu frieden sein, . . . ich habe vorgestern Gine rechte luft gehabt, Mt. be la trouffe zu zu hören, in waß admiration Er von dießen 3 herren ift, undt alles waß Er von ihnen rümbt, nicht allein ahn mich, . . . fondern ahn alle menschen, alle hoff-leutte führen mir von Ein tag zum andern von vngerm hertzogen gefangenen ber, umb wie sie sagen Leur Cour ben mir ju machen, den sie wißen jetzt alle mitt waß vor lust ich von ihnen verzehlen höre; andere verzehlen mir waß die gefangene gesagt haben, gestern hatt man mir Mr. Le chevallier de sourdis undt Rochebrune hergeführt aber weillen ich Gben In die Statt fuhr hatte ich nicht die zeitt mitt Ihnen zu reden, undt hab fie wider ahn Ginen andern tag beschenden, alle augenblick fombt man In meine Camer fagen madame voila encore des Louanges de Messieurs vos oncles et Monsieurs votre Cousin, daß wert den ganten tag durch, Ja Monsieur selber führt mir fie her, weillen Er weiß daß ich lust drin Nehme ja man meint daß ich jetzt waß gar befonders fein muß, weillen ich 5 Jahr ben El. geweßen worauff ich vmb EL. feine schande ahnzuthun, antworte daß ich nicht zweiffele daß wan ich lenger dort geblieben were, daß ich woll beger were Erzogen worden alf ben Jungffer Rolbin, allein daß ich leider gar zu jung weg were kommen, ja der gante hoff ficht mich drüber ahn vndt ich höre Im vorben gehn daß man fagt ses princes qu'on Loue tant, la, sont oncles et cousin germain de madame, bin auch felber gant hoffertig wan ich Gin brieff von El. bekomme, lege ihn 3 oder 4 mahl undt Insonderheit wo ich die meiste leutte benfamen sehe, ben ordinari fragt mich Ging von wem der brieff tomme, den sage ich vber bie axel, de ma tante madame La Duchesse D'osnabruck, ben ficht mich alle menschen ahn wie Gine Ruh Gin Neu thor, undt EL. können nicht glauben maß Ehre mir bero lettes ahngenehmes briefigen gethan, weillen Es Ein wenig lang war, ben ich habe meine leutte gehort fo hinter mir fagten ahn seütte so mitt mir reden wosten, ne parlés pas encore a madame Elle lit vne grande Lettre de madame sa tante D'osnabruck, bağ inprimirt gleich noch Einmahl so viel respect, . . . ich habe ahn Monsieur gestern gefagt alf er nach versaille ginge daß der alte hertzog von Lottringen undt seine seütte, die Leütte vor trier aufgezogen hetten, und daß oncle und patte fehr böß brüber gewest weren, Er hatt mir versprochen daß Er Es dem König sas gen will, morgen gehe ich auch hin,... aber nicht dort zu Schlaffen wegen meines Essen Kints welches noch nicht gantz gesundt ist ....

St. Clou, ben 30. augusti 1676.

Die vrsachen so mich ahn schreiben verhindert seint, daß weillen ich meinen Sten monat zu Versaillen volzogen undt jett da ich in meinem 9ten bin vor brithalb monat hir hoden muß, so hab ich nicht anders thun können, als Einwenig fleißiger alf ordinari ben 3. M. bem König undt ber Königin zu bleiben, undt ihnen in den promenaden undt Commedien zu folgen auch ganten nachmittags droben ben ihrem fpiel zu bleiben, weillen fie fagen, daß man ich mitt meinen Leutten auch borten bin daß Es mehr air de Cour hatt, auf melder ursaden dieß spiel nachmittags meistentheils ift ahngestelt worden, mein Rleiner de Chartre hatt mir große ängsten Eingejagt, ben weillen ich jo üngludlich gewesen undt ben Elften verlohren, ift mir gleich angst, Monsieur hat seitterdem Er wider auß der Armée fommen zwen oder dren attaquen von Giner unerhorten migraine fambt Ginen ftarden huften gehabt, welchen ich in der zeitt nicht woll habe quittiren mögen, auß dießem allem werden El. Ersehen daß feine faulheitt ahn meinem langen verschieben vrfach ift, El. fage ich gant gehorsamsten band vor ben part fo El. genohmen in der freude so ich gehabt habe vber Monsieur glücklichen ahnkunfft auß der Armee, wünsche hergegen von grund meiner feellen, daß ich El. baldt Eben felbis ges Compliment ober Oncle undt ungern Elften Princen ahnkunfft ben El. machen moge, undt daß 32. beyderfeits mitt Eben fo viel Eurbeeren gefronet nach hang tommen mögen, alf Monsieur, ich bin sehr EL meinung, daß die Lorber=Cron beger ftehet, alf diejenige womitt die meiften weiber hir im landt ihre maner cronen, allein die mitt bem ftalfnecht thut ihrem man fein leibt, den sie ist Eine witwe seitter 5 Jahren ber, seitter dießer traurigen avanture ift ihre gottsfurcht bermagen zugenohmen daß fie jetzt anders nichts thut alf Communiciren, aber bie mediffanten fagen, fie thue Es nur umb fich ben der Königin in favenr zu halten, wiewoll fie von Ginen ftandt ift fo meines Erachtens der faveur wenig von Nöhten hatt, jedoch so hatt sie so viel mitt ihrer devotion gewohnen, daß die Königin vor fie gegen ihre zwen schwestern ift, allein dieges schadet boch den andern gar nichts, den der König tracktirt die großhertogin von Toscane fehr woll, hatt fie feitter Er widerkommen all 3 oder 4 mahl nach Versaillen tommen lagen, die ander nehmblich die große Mademoiselle aber hatt fich mitt ihren benden Schwestern wider verglichen, allein die Großhertzogin, undt Md de Guisse ftehen noch fehr übel mitt Einander, den Made de Guisse pretendiret bag die Großhertjogin ihr die histori vom stalfnecht vufigebreit hatt, jene aber leugnet Es fehr hoch undt sagt daß Es Eine Jungfer nahmens La Force so Madame de guisse ben sich hatt undt ihre favoriten ist nicht allein ahn ihr sondern ahn die gante Belt verzelt hatt, ich habe dem Konig noch nie gefagt maß El. mir vor IM. schreiben wegen daß oncle auff der andren parthey ift, den Es hatt fich noch feine gelegenheitt dazu zu getragen, . . . jedoch Erster tagen man [Es apropo fompt muß ichs dem Ronig auch Ginmahl fagen ob Er fiche zwar nichts merden left, so glaube ich doch daß Er sich Ein wenig jetzt In die finger beift, daß Er deß diden flegels ratt gefolgt undt die herren nicht beffer menagirt hatt, aber ich hoffe daß wan ihm die augen Einmahl recht auffgehen werben, so wirdt Er Es dießen apostel auch nicht gutt heißen, ich möchte wünsschen daß dießer diche wanst vmb Es wider gutt zu machen, den heüratt maschen müste mitt mein patgen undt Mr. Le Dauphin, . . . ich habe Monsieur gesagt daß EL den Dauphin mehr vor unßere madmoissell alß vor der baherischen Churpringes wünschen, dießes hatt ihm ober die maßen woll gesablen, den daß ist der gröste gesallen so man ihm erweißen kan, wan man ihm daß sagt, auch seitterdem sicht Eher mich Niemahls ahn EL schreiben ohne mir hundert Complimenten vor EL ahnzubesehlen. — —

St. Germain, den 14. December 1676.

EL. bitte ich demütigst umb verzehung daß ich In so langer ewiger Zeit meine Schuldigkeit mitt schreiben nicht abgelecht habe, . . . Erftlich zu versaille alwo wir den ganten tag zu thun hatten, den morgents big umb 3 nachmittags waren wir auff ber jagt, barnach wan wir von der jagt kammen fo kleite man sich anders ahn, undt gingen Rauff jum fpiel, borten blieb man big umb 7 abendts, von dar ging man In die Commedie, welche umb halb 11 auß war, alf dan ginge Man jum nachtegen vom nachteffen jum bal, welder biß 3 vhr morgendts werte undt dan zu bett, drumb lag ich El. felbsten gedenden ob ich dorten Zeitt zu schreiben gehabt habe, nach dem ich aber bieher bin kommen hab ich alle tage antworten wollen, aber allemahl ift waß dazwischen kommen, . . . insonderheit verdrießliche vissiten, die mich mein fall so ich vom pferde gethan auff den half gezogen, welche Hiftori ich EL. doch verzehlen Muß, wir hatten ichon einen hagen gefangen, undt Gine Elfter geflogen, berowegen ritten wir allgemach schritt vor schritt mich beuchte daß mein rock nicht recht unter mir war, drumb hilte ich stille undt buckte mich umb mich zu recht zu setzen, budt In dem augenblick, daß ich In der Postur bin, steht Ein haaß auf, welchen alle nach jagen, undt mein pferdt welches die andern jagen sicht will auch hernach, budt springt auff Gin seit, also bag ich die schon halb auß dem sattel war, fundt mich durch dießen sprung gant auf Ein seitt, Ergrieffe In aller Eyll ben sattelknopf undt behilte ben fuß Im steigbügel In hoffnung mich wider In den sattel zu heben, aber In dem ich den sattelfnopf Ergreiffe Entfelt mir der Bügel, ich rieff Ginen der vor mir war daß er mein pferdt auffhalten folte, dießer aber fam mitt Giner alzugro-Ben furie auff mich log undt machte also meinem pferdt bange welches aber nicht faull war, sondern sich gar bald auff Gine andere feitte wentte undt durch ginge ich aber hilte mich feste so lang ich merdte budt sahe daß die andere pferde nah ben mir waren, so balt ich mich aber alleine sabe, ließ ich mich algemach log undt auff die grüne blouffe fallen, undt dieges so glücklich abgangen daß ich mich Gott fen band nicht das geringste webe gethan habe. EL. die vußern Rönig so sehr admiriren, daß Er mir so woll In meinen Rints Nöhten bengeftanden, werden ihn ban noch auch woll lieb haben In dießer rencontre, den Er war felber der Erste ben mir fo bleich wie der todt, undt ob ich ihm schon verficherte, daß ich mir gar kein webe gethan, undt nicht auff den Kopff gefallen were, fo hat Er doch feine ruhe gehabt, big Er mir selber den Ropff auff alle seitten vissitirt, undt endtlich funden daß ich ihm war gefagt hatte, hatt mich felber bir In mein Cammer geführt, vnot noch Etlich Zeitt ben mir blieben umb zu sehen ob ich auffs wenigst nicht

taumblich were, ift auch nicht Ins alte Schloß, big daß ich ihm nochmahls versichert, daß ich In geringsten nichts Entpfinde, . . . ich Muß fagen daß ber Rönig mich noch täglich mehr gnade Erweift, den Er spricht mir vberall zu wo Er mich ahntrifft, vudt left mich jest alle fambstag hollen vmb medianosche mitt ihm ben mad. de montespan zu halten, dießes macht auch daß ich jetzt fehr a la mode bin, ben alles waß ich fage undt thue Es fen gutt ober vberzwerd daß admiriren die Hoffleute auch bermaßen, daß wie ich mich jett ben dießer Ralte bedacht, meinen alten Zobel ahnzuthun omb warmer auff dem half zu haben, fo left jett jederman auch Ginen auff dieß patron machen, undt Es ift jett die gröfte mode, welches mich woll lachen macht ben Eben dießelben so jett dieße mode admiriren undt selber tragen, haben mich vor 5 Jahren bermagen aufgelacht, bnbt fo fehr mit meinem Zobel beschrieen bag ich ihn seiderbem nicht mehr hab ahnthun börffen, so gehts hir ben die gem hoffe zu, wen die Courtissans sich Einbilden daß Einer In faveur ift, so mag Einer auch thun waß man will, fo fan man doch verfichert fein daß man apropirt werden wirdt, hergegen aber wan fie fich daß contrari Ginbilden, so werden fie Ginen vor ridicule halten wen Er gleich von himmel famme, wolte gott daß Es fich schicken fonte, daß El. Gin Monat Etliche bir fein, undt dieges leben feben fonten, ich weiß gewiß EL. würden offt von bergen lachen, wir würden aber noch von beserm herten lachen undt luftig fein wan Es auff die manir geschehen konte wie ich schon so offt gewünschet, vnbt welches nicht schlim vor mein patgen sein solte, aber apropo von dießer sachen wir seindt jetzt hir In sorgen wegen Eines envoyé von bayern, den wir (nehmblich Insonderheit Monsieur) fürchtet daß Es Gin bog zeichen vor ungere Madmoiffelle sen, . . . ich wolte lieber daß wir unger Madmoiffelle hir behielten, den außerdem daß Es Monsieur dochter ist, undt ich ihr daher alles guts wünsche, sondern auch weillen wir jetzt mitt Einander gewohnt sein, vndt wan die Churpringes von bayern Madame la Dauphine werden folte den Müste ich gant Reile Kuntschafft machen, . . . der König hat seine histori in miniatur mahlen lagen, aber man hatt sie nicht in Rupffer gestochen, . . . Im vberigen so ist mir gar nicht bang barvor bag man mich bir in ridiculle tournirt, ben wie ich EL. schon gesagt habe, ich bin jett gar zu sehr à la mode, aber dem sen Run wie Im wolle, so kan Niemandes so bon sens hatt, waß zu sagen finden wan ich so viel mir möglich ift, were, daß Leutte so mir so Nahe verwandt sein wie die P. von tarante ift, ridiculle bassesen thun, . . . aber ich bende daß Es auch woll Ginmahl Zeitt ift daß ich diegen brieff schliege ben Er lang genung ift.

## St. Clou ben 19. augusti 1678.

pp. Eine wunderliche begebenheit hir zugetragen, welche man woll Eine tragedie nehnen kan, In dem der Md. La Duchesse de Richelieu Eintziger sohn so man marquis Dalbret hießen Elendig vmbs Leben kommen, alß Er nach Einem rendevous ginge, so ihm Eine schöne Dame von qualitet Nahmens Lamet geben, man weiß noch nicht ob Es ungesehr geschehen, oder ob die Dame Es besohlen, waß aber glauben macht, daß sie ahn dießem todt schuldig, ist daß sie sich Erst neulich wider mitt ihrem man racomodirt hatt mitt welchem sie gar übel stunde, weillen sie Ihm Ein töchtergen daher gesetzt nachdem Er Jahr

undt Tag aufgewegen, undt m. Dalbret meinte, daß Er der Batter von bem Rinde war, damahls wolte fie, daß Er fich mitt ihrem man schlagen folte, oder daß Er ihn folte assassiniren lagen, darauff aber hatt ihr Dalbret geantwortet, daß Er nicht capable fene, Gine boge action zu thun, undt Endtlich jetzt da Er auff ihren rendevous fompt weillen sie ihren man aufgeschickt hatte wegen Eines processes wie fie fagten, undt er von Giner ihren leutten Erschoffen wirdt, left fie den todten Corper por fich bringen, nadendt aufziehen, umb die wunde zu sehen undt auch umb ihm Gin armbandt abzubinden fo Er ahm arm trug worinen ihr Contrefait war, hatt ihm auch die fade vissitirt umb ihre brieffe wiber zu nehmen die sie ihm geschrieben hatt. Mad. de Richelieu hatt hin= geschickt umb fich Eigendtlich zu informiren wie alles hergangen, damitt man ber Md. Lamett ihren proces machen moge, also werden wir mit Erstem alles aufführlicher wifen. Dieger Dalbret ift ber Erfte gewegen fo bie Lopes verführt vndt ihr die galanterie in Kopff gehengt hatt, ift aber jetzt übel von seinen galanterien bezahlt worden, Dag ift dag aller Reueste so ich EL. von hir berichten fan.

## Paris, den 14. November 1678.

.... 2c. waß aber ahnbelangt, daß E. L. wünschen, daß der teuffel die von der Caballe vollendts hollen möge, so weiß ich zwar nicht, waß drauß werden wirdt, aber daß sie jetzt gantz außgelaßen sein, daß weiß ich woll, drumb glaube ich, daß ahn statt, daß Er sie zu sich zu Niembt In die hölle, macht Er seine wohnung auß ihnen, vndt daß sie alle beßeßen sein, mehr darff ich hirauff nicht sagen 2c.

.... 2c. Ich bin gant stolt, daß E. L. mich hübscher sinden als mein Contresait daß ich ahn fraw von harling geschickt habe, allein es ist jetzt 7 Jahr, das E. L. mich nicht gesehen haben, vndt wen mich E. L. jetzt sehen solten, würden sie vielleicht gantz contrari judiciren, die jagten aber machen mich nicht so alt vndt heßlich, alß die Caballe, welche mir sehder die 7 Jahre her so viel runtzellen hatten ziehen machen, daß ich daß gesicht gantz voll das von habe.

.... 2c. In dießem augenblick kombt monsieur von versaille vndt bringt zur Neuen Zeittung mitt, daß wir zu künsstigen aprill in Flandern reißen werden, von dar In Lottringen vndt von Lottringen Ins Elsaß. Ich hoffe, daß ich alßdan nach strassdurg werde gehen I. G. den Chursürsten mein bruder vndt seine gemahlin zu sehen. E. L. solten billig auch Ein reißgen hin thun, vndt daß wer Ein artlicher rendevous, ich glaube wen dießes geschehe, daß ich vor freiden sterben würde, aber waß mir woll hieran geselt ist, daß Es kein schloß In der Lufft ist, sondern nach alle aparentz geschehen wirdt wnd gottes willen. E. L. kommen doch den auch nach strassdurg vmb meine freide volkommen zu machen, alßdan werden E. L. auch sehen, daß wir alle Eben so coissirt sein, alß wie mlle. de valence undt montargis, den Niemandes in gantz frankreich außer diesenigen, so Immer lappen tragen, ist and derst coissirt, wie würden E. L. den lachen, wen sie mich mitt den Dinde toussfetten sehen solten.

Paris, den 3. Februari 1679.

Erftlich jo werden wir den 15. aprill von St. Germain auffbrechen undt In Flandern reißen, von dar werden wir in Lottringuen, undt von dar Ins Elfaß. wen Es aber E. L. zu weit were ins Elfaß undt nach ftrasburg zu fommen, jo fonten mir E. L. doch Ginen rendevous In Flandern geben, In welcher ftatt es E. L. am gemäglichsten were, ich weiß aber nicht, worumb oncle will, daß E. L. auff Gin folde reiß fo groß Bntoften ahnwenden follen, fintemahlen Es E. L. ja viel bequemer fein wurde, inconito zu reißen, undt damitt würden E. L. allem gepräng loß fein, welches ich woll von Berten verfluchen würde, wen Es mich des glüds beraubt E. L. auffzuwarten den mich beucht, wen ich E. L. undt oncle Nur Ginfimahl wieder feben fonte, jo wolte ich hernach gerne sterben (jedoch nicht ohne, daß ich meine reiße auch zu Strasburg vollendet undt papa, bruder undt schwester gesehen) bamitt ich aber wider auff meinen text fomme, so will ich E. L. teutich herauß bekennen, das man hir gang ftindhoffartig ift, undt fo hoch hinauß undt nirgendts ahn will, daß Es nicht zu Erdenken, noch zu fagen ift, berowegen sehe ich woll, das es unmöglich ift, E. L. In Ihrem rechten ftandt gu feben, ben mein herr bilbt fich Gin, daß fein vergleichen mitt ihm undt Einigem Churfürsten zu machen sepe, ich habe auch unter derhandt außgeforscht, ob man E. L. feinen fauteull geben würde, wen ich fie fehen solte, aber davon will man gar nichts hören, drumb will ich E. L. fagen was meine meinung ift, undt was mittel ich gefunden, E. L. zu feben. E. L. muften Incognito In Gine ftatt von Flandern fommen, undt mir Entbietten, In welch hauß E. L. logiren, (den Ehe wir von hir gehen, will ich mich informiren, was vor Einen weg wir halten werden, undt In welche ftatte wir ahm lengsten bleiben werden undt foldes E. L. alfdan gleich fcpreiben) wen ben E. L. auch ahn Einem ort fein werden, will ich thun alf wen ich Nur das hauß besehen ginge, wo E. L. sein werden, will mich algdan mit E. L. undt oncle In Eine Cammer Ginfperren, alwo ich nichts anderg alg die alte Lifelotte begehre zu fein, womitt E. L. alles machen fonnen, was E. L. beliebt, den ich bin vndt werde, bis In todt E. L. leibengen verbleiben, vndt damitt werden wir alles des verdrieflichen geprengs quit sein, mitt meinen leütten bin ich nicht In sorgen, den indem ich monsieur das secret vertrawen werde, fan ich meine leutte hinschicken, wo Es mir gefellt, welche mich alfidan wen E. L. meiner Müde sein werden, mich wider abhollen werben, undt dieges leben tan ich also alle tag führen, so lang wir ahn Einem ort still liegen werden. Ich bitte E. L. fie berichten mir doch auffs allerbalbeste, fob E. L. dießer ahnschlag gefelt, vndt E. L. sein nur nicht meinetwegen In forgen, den ich verfichere E. L. daß iche gar woll so machen will. das Ich einen ganzen tag ben E. L. alleine In Ihrem hauße verbleiben werde, ohne das Ein Eintiges mensch von meinen leutten daben fein moge umb Gottes willen E. L. vergunne mir doch dieße so vnaußsprechliche freude, ja ich glaube, das ich vor freuden werde ohnmechtig werden, wen diefes ahngeht undt ich E. L. undt oncle werde ahnsichtig werden, ich hoffe, daß ich gu Strafburg Es auch fo werde machen, vmb 3. G. ben Churfürften mein bruber undt feine gemahlin zu feben.

## St. Germain, den 25. mertz 1679.

2c. Wie ich E. L. Brieff hab ahngefangen zu legen ift mir gants bang ben ber sachen geworden, den alf ich die lange consultation brinnen gefunben, hab ich geförcht, daß in der nachfolg E. L. mir sagen würden, daß es unmöglich sehe, E. L. ahn einigem ort zu sehen, aber der allmächtige segne E. L. über die invention so E. L. vom Closter zu Strasburg Gingefahlen, ben das ift woll recht gutt, undt da werden ung ja die abgeschmackten ceremonien nicht troubliren, was mich aber nun verdrifft ist bas ungere Reife gurudgestelt ift undt wir werden Erft im ahnfang bes mayes von hir auffbrechen, fo baldt wir aber Einmahl werden auffgebrochen fenn undt den Elfas naben, jo werbe ichs E. L. gleich berichten, undt viel Eber zu frühe alf zu fpatt, Gott gebe nur, das unf das auffichieben fein unglück bringe undt die reiße gar ju rud gehe. Drumb wolte ich, das wir ichon abn dem tag weren, so wir von St. Germain weg führen, undt mich beucht, das ich der Zeit vor ungedultt nicht mehr Erwahrten fan, undt geht mir wie papa alf pflegt zu sagen, je prend patiance en enragent, wen aber Einsmahls diefe glückjeelige Zeit wirdt herben gekommen fein, mein Gott wie froh werde ich den fein, ja wen man vor freiten fterben konte, fo glaube ich, das mein begräbnug uirgendts anderst alf In der Zeit zu Strasburg fein wirdt 2c.

... 2c. unger madmoisselle ihr sort ist noch nicht desidirt, aber ich glaube das wen ich E. L. seben werde, werde ich E. L. gewiße nachricht hievon Ertheilen fonnen, wenn mein patgen Gin par Jahr nur alter were, alf fie ift, wurde ich In dieger Hoffnung die E. L. wifen nicht verzweifflen Im fall madle In Spanien ginge, man fagt hir, das die bayerisch Churprintes abscheulig heflich ift, undt auch gar frenklich, aber von diefen fachen ift beger zu reden alf zu schreiben, drumb will ichs sparen bis ich E. L. auffwartten werde, undt unterdegen von was anderst reden, ich habe der Bertogin von Medlenburg vor drei Wochen Ginen großen brieff geschrieben worinen E. L. bennahe Ersehen werden, wie unger carnaval hir abgeloffen, undt zu Endt hab ich ihr meine meinung fren herauß gefagt über den desein jo sie hatt, oncle undt pate zu vergleichen, burch Eine so abgeschmackte alliance wie E. 2. seben werden, wen fie ihr den brieff abfordern wollen, ich wolte noch woll gerne noch viel fagen aber da kompt monsieur daher undt will In meiner Cammer mitt md. la comtesse undt md. de la vieville Lombre fpillen, drumb muß ich schließen ac.

#### Paris ben 5. Julli 1679.

... Im vbrigen so seindt wir hir sehder 6 tagen accadlirt von mensschen den gant Franckreich macht uns complimenten wegen Madmoissel Heüraht mitt dem König von Spanien, den unser König hatt vergangenen sontag dießen Heiraht declarirt, vndt den ambassadeur, mll Eingewilliget, Es ist mir sehdt das wir madmoissel hir versiehren, vndt wen sie nicht Eben so Eine gar große Königin were, so wolte ich sagen, sie dawert mich, in so gar Ein frembt sandt zu reißen, was sie aber noch mehr trösten solte, ist zu sehen, wie indisserent Mr le Dauphin dieße sache aussinimbt, Es mutstert sich abscheülich beh ihm, Er mag aber auch sein wie Er will, so wolte

ich doch, das, weill man (wie man sagt) Ihn noch nicht so baldt verheürahten will, das Er Eine gemahlin bekommen möge, so ich ihm von grundt meiner seellen wünschte vndt womitt E. L. auch woll zufrieden sein würden. Ich halte E. L. verstehen mich woll ohne das ich mich weitters explicire, aber wer weiß, wen Gott lieb hatt, den man sagt, daß die Baherische princes so abscheillich heßlich ist, das man nicht glauben kan das man sie haben will.

## St. Germain, ben 28. October 1679.

... 2c. Der König hatt heutte den ganten tag In der Calesch (ben ich bin mitt ihm fpatiren geritten) von E. L. gesprochen, Er findt Ginen greillichen vnterschiedt zwischen E. L. undt die hertzogin von Sanover, welche Er heutte gesehen. Die arme hertzogin war so ambarassirt das sie mich recht jammerte, fie wufte nicht was fie fagte, undt hieß den König immer monsieur der Rönig fah mich ahn vndt lachte, undt wie wir nauß fuhren, fagte Er zu mir il s'en faut bien que vostre coussine ait de l'esprit comme vostre tante, il y a plaisir à entretenir cella la, mais pour celle cy j'ay dit à mon frere allons nous en mon frere, j'advoue que j'aime les gens d'esprit, vndt darauf hatt Er sich noch mehr auff E. L. louange gefett, ich wolte, das E. L. hetten hören fonnen, was Er fagte, ich hab ihm da widerholt, wie content E. L. von ihm fenen, welches Er gerne abngehört, Ich glaube das die herzogin von hanover nicht so content von ihm ift, den Er hatt wenig mitt ihr gesprochen. E. L. haben geprophezent dieße wirdt vor die princen du sang bleiben, vnbt E. L. vor das Königliche hauß, biß mittwog werden die Diamanten Knöpff von hir auffbrechen, ich habe fie E. L. nicht Eher ichiden wollen, big das ich Gine gewiße gelegenheit hette, ber boucoeur aber versichert mich nun, daß dieße gar ficher ift undt das Er da por antwortet, 2c.

. . . . 2c. Ich will E. L. nun Ein hauffen Reues von bir verzehlen, Die duchesse de viller ift wittme, ift ein groß glud ben Ihr man war Ein heflicher schatz hinten undt forne pudlicht, md. de vantadour wer woll Eben so Ein glud zu wunschen, den ihr munster hatt den Deuffel mitt ihr ahngefangen, auch fo das fie fich mitt ihm hatt schenden mugen, fie geht' In Ein Closter alwo fie nicht ohne ihre Mutter undt schwester herauß darff, undt man wirdt ihr jährlich 12 daußendt franken zum unterhalt verschaffen undt nach seines oncles todt 16 taufendt, ihre dochter wirdt ben ihrer großmutter ber alten Duchesse de vantadour erzogen werben, md. de fiene bie meinte, daß fie hundert Sahr leben wurde ift vor drei wochen in acht tag Beit ahn Ginem dreitägigem Fieber gestorben undt vom ganten Soff fehr wenig regrettirt worden. Vor 6 tagen hatt mr. le grand undt der Duc de gramont Sandel bekommen, letter hatt dem Ersten die Kauft unters geficht gehalten, undt mr. le grand hat ihm Gine Dachtel geben, das ihm die perucke vom Ropff gefahren ift, zu allem Glud hatte feiner fein degen ahn, ben man hatte zu pferdt Eine Course gehalten undt umb ihre pferde zu folgen hatten fie die degen abgelecht, ihre frelinde haben fich bazwischen gelegt undt abgewehrt, das nichts weitter drauß Entstanden, weillen mr. le Dauphin aber Im selben felt mar, mo diefes vorgangen hatt fie der König

In die pastille geschicht, alwo sie nur 24 stundt In geblieben sein, chevallier de Loraine wer ichir übel ahnkommen, ben In wehrendem ftreit 'alf Er herzukommen vmb fich zwischen seinem bruder undt den Duc de gramont zu legen undt ihnen abzuwehren ift deß Duc de gramont sein escuyer fommen undt hatt den chevallier von hinten vor mr le Grand genohmen undt hatt Ihn Erstechen wollen, alf aber Im herumb treben Er gewar mar bas Es ber ritter war ift Er burchgangen, ber chevallier hatt ihm nachgejagt undt Eine balaffel Ins gesicht gehauen, das ift das Eintzige blut, so ben dießer schlacht ift vergoßen worben, Die fleine nouvellen hab ich alf wie die Edelleutte vorahn geschickt Run kommen die großen hernach, man fagt, das der raht den König fehr getrieben mr le Dauphin bald zu heurahten, darauff hatt der König den mr Colbert so ambassadeur zu nimmegen gewegen, gleich nach Bayern abgefertigt umb den heuraht mitt der Churpringes undt mr le Dauphin, undt dem jungen Churpringen undt die jetige ungere mad! vorzuschlagen vidt man fagt dazu, das wen der Churfürst Mil. abschlegt, so foll der mr Colbert nicht mehr von der Churprintes heurght mit mr le Dauphin fprechen, sondern gleich ahm Rengerlichen hoff ziehen undt umb die Renserliche princes ahnhalten, ob dieges letzte In der that so ift, kan ich nicht redit fagen, aber das Erste ift gewiß, undt niemandeß zwenffelt, bas wir nicht die princes In Bayern diegen frühling hir haben werden, den der König spricht offt davon, undt sagte noch neulich, wen fie verstandt hatt, so wolle Er fie baldt über ihre l'aideur vexiren, vndt weill Er da nichts mehr nach fragt, so helt man ben heuraht vor gewiß, Er hatt mr le Dauphin gefragt ob Er fich refolviren fonne Gine !heftliche fram zu nehmen, darauff hatt ihm dießer geantwortet, bas er Ihm geringften nichts barnach frage, undt das, wen fein Fram nur Berftandt hette undt tugendtfam were, fo würde Er schon zu frieden mitt ihr sein, fie moge auch so heflich sein alf fic wolle, dieses hat den König vor Bayern determinirt.

## St. Germain, ben 1. November 1679.

Rnöpff vom König monsieur ists gar leydt, das Er E. L. nicht selber weißen kan, wie man Es auffs Kleydt, oder die Ermel nehmen muß, vndt Er hatt schon mitt md de Mecklenbourg gerahtschlagt, die soll E. L. Einen papiren muster davon schiechen, den wirdt oncle (wie ich hosse) wider fragen, was E. L. mitt dem Dreck machen wollen. wen ich dörfste, wolte ich das auch woll offt ahn monsieur sagen. S. L. haben auch groß regret noch, das Er E. schöne attachen nicht gesehen hatt undt ale meine eloquentz hervorgesucht vmb sie zu beschreiben so ist monsieur doch noch nicht damitt zuseden geweßen, sondern hatt linx selber drumb examinirt undt als selbiger ihm verssichert, das ich In meiner relation exact geweßen, da hatt monsieur noch mehr regret gehabt, sie nicht zu sehad 2000.

#### St. Germain, ben 15. December 1679.

.... 2c. so haben wir auch vergangene woche Eine reiße nach Paris gethan, alwo wir alle tage mitt visitten thun, zu gebracht, vorgenen Do-

nerstag 8 tag kam ich abendts spätt hin, den ich hatte vorher mitt ungerm König gejagt, heutte 8 tag fuhren wir nach montmartre zur großhertzogin, undt von dar zu P. Palatine sambstags hab ich alle neue weiber besucht, alf die Br. de guimenée undt die Duchesse de la Rocheguyon; welche mr de Louvois seine Dochter ift, undt von dar bin ich ju md de vantadour, welche jett in Ginem Clofter stidt undt darff nicht nach hoff fommen, weder gur Königin, noch zu mir, sontags hab ich zu P. Palatine gemuft, den ich hab was mitt ihr zu reden gehabt, den unter ung gerett, Es hatt abermahl wiber Ein wenig hir gehabert, undt die Caballe hatt wider Gin fluck ahn mir geübt, Montage hatt mir der König befohlen, undt rendevous geben umb nach versaille zu ihm zu fommen umb zu jagen, welches ich gethan, aber Es ift beger, daß ich E. L. auff das Nöhtigfte antwortte, alf daß ich verzehle waß ich alf ahngefangen vmb mich zu Entschuldigen, das ich In so langer Zeit meine schuldigkeit mitt schreiben nicht ben E. L. abgelegt, vmb E. L. aber gu Erweißen, das ob ich schon nicht schreibe, das ich boch nichts befto weniger ahn E. L. gebenke und mittel suche, E. L. zu dienen, so muß ich E. L. verszehlen, was ich senderdem wie woll leider ohne frucht, gethan. Erstlich so hab ich mich auff bie intention wider mitt mr de Louvois geraccomodirt, undt zum andern wie ich gesehen, das schatz (wie E. L. alf fagen) mittel gefucht vmb mich zu radouciren, hab ich ihm zu verstehen geben, bas den gröften gefahlen den Er mir thun fonte, undt welches mich alles wurde vergegen machen, were, wen Er fich bemubte, vmb mittel zu suchen Ins werd zu ftellen was E. L. undt ich fo fehr wünschen, hab ihnen darneben gefagt, bas ich foldes besto mehr wünschte, weillen ich vest glaubte, bas Es so woll gutt vor hir were alf vor ung, sintemahlen das haus gar groß undt mächtig In teutschlandt fene, welche vielleicht mehr Dienst thun konte alf die andern, In bem Es näher fene, bas man auch nicht In forgen fein dörffte, vor die vielle schwäger, fintemahlen man nie von denen würde beschwehret sein undt bas fie alle große herren genung fein werden, vmb nicht hieher zu kommen ihr brott zu suchen, die P: Palatine hatt sich hirin zu mir geschlagen undt wir hattens Endlich fo weitt gebracht, bas Er resolvirt war, undt mir fagte, das wen die Erste sach mitt bayern so übel stünde wie man sagt, so wolte Er dem König davon sprechen, Erlaube mir auch davon zu reden, so baldt ich die gelegenheit funde, also hab ich gemeint, das ich die fach gar schön ahngefangen hette, wie ich mich ben bem König In die Calesch funde, bracht ich ihn allgemach auff seines sohns heuraht, ba sagte Er mir, bas Es gar hartt In bayern hilte undt das hertog mar unger großmaulgen gar nicht wolle, darauff antworttete ich, ich weiß Es woll undt man hatt mir Es schon auß teutschland geschrieben, da fragte Er wer, ich sagte ma tante von osnabruck, ich, vmb ferner in die materi zu kommen, sagte, man macht etlichmahl vorschläg die nicht ahngehen in heurahten alf wie der von bayern, da antwortet der König gar geschwinde, ob dießer heilraht schon noch nicht gemacht schenndt so halt ich ihn doch nicht vor gebrochen, undt mein fohn hatt jett fo Gine große luft omb fich zu heurahten, das er nicht lenger wartten will, wen ich Etlich fachen werbe nachlagen, fo bin ich versichert, bas fie mir die princes werden ahm Kopff werffen, darauff antworttete ich, bas wirdt Gine große Ehr vor ben bayerifchen fein, bas fie 3. M. werben

waß nachlagen machen Ich habe gehofft, das ihn das pickiren folte, aber Er hatt mir geantwort, das Es Eine geschehene sache fege, undt das Er feinen fohn woll Erfreuen murbe, ben folder fene In inquietude bas fein heuraht nicht fort gehe, undt Er woll ihm fagen, das Er ahn die princes schreiben solle, wie ich das gesehen hab ich still geschwigen undt nichts von der andern fach gefagt, geftern ift diefer brieff ahn obgemelte Baberifche princes geschrieben worden, wen des Königs sohn das weiber nehmen nicht jo unerhört In Ropff tommen were, jo hette ich all gutte hoffnung gehabt, undt dieges allein hatt ung alles verderbt, undt wie E. L. feben, fo ift die Bayerische sach schon so weitt kommen, das woll nichts selbig heuraht brechen wirdt, man macht auch noch hoffnung vor unger groß maultier, ben ber junge Churfürst hatt ungern König versichern lagen, das Er sich nicht wider seinen willen verheurahten will, Ich fan nicht Erdenken, wer des Rönigs john die abicheuliche Enll geheuraht ju werden In Ropff gebracht hatt, den vor drei monden, wen man ihm von helirahten sprach, so murde Er fo trawerig, das mans ihm geradt ahnsahe, undt nun zehlt er alle augenblick big das die princes fompt, undt man fan ihm feinen größern gefahlen thun alf wen man ihm fagt, das Er auff allerbaldfte wirdt verheuraht werden. der Rönig ift felber verwundert über dieger Berenderung undt fagt, daß Er biefen beuraht fo fehr Enlle, weillen Er feines fohnes ungedult fehe, undt was alle menschen noch mehr wunder nimbt, ift, das ob man ihm (nehmblich des Königs fohn) icon plat herauß fagt, das feine braut heflich ift, fo fragt Er doch nichts darnach, sondern antwort, daß sie verstandt hette, undt were tugendtsam undt mehr begehre Er nicht ahn Einer framen, ich gestehes diefes alles verdrieft mich recht, aber E. L. sehen doch woll das es meine schuldt nicht ift, ich wurde mich auch woll vor unglücklich schätzen, wen E. L. undt oncle glaubten, das ich hirin durch Einige negligence gefählt, vor E. L. ist mir boch hirin nicht so angst alf wie vor oncle, ben E. L. haben selber gesehen wie Es hir ift, on n'y conte pas sens son hoste, undt beren wirtt der hoste gibt es gar vielle, aber oncle der solches nicht weiß, mögte woll meinen, daß Es meine ichulbt allein ift, brumb bitte ich E. L. S. L. foldes doch recht aufzulegen, den wenn es möglich geweßen were das solches hette geschen können, würde ich ja durch alle raisons von der welt solches nicht unterlassen haben, undt wen ich Es ja nicht durch reconnaissance vor alles jo ich E. L. schuldig bin, bette thun wollen, so hette mich doch mein Engen interesse dazu getrieben, den mas hette mir begers geschehen fonnen, alf Eine md la Dauphine hir zu haben, welche mir so nahe verwandt were, undt auch von meiner handt famme, drumb feben E. L. woll, das Es Ein recht unglück ift, das ich nicht Eher alf nun hab reden können, noch dörffen, undt woll Eine recht fatalitet ben der König der sich sonst gar nicht hudtlen left, undt gar übel auffnimbt, wen man mit ihm parlemantiren will, fan sich nicht über die Bayerischen Erzürnen undt will lieber felber nachlagen, was Er begehrt hatt, Ich weiß nicht ob md de mecklenbourg ahn jemandes von dießer sachen gesprochen, mir hatt sie gar nichts davon gesagt, daber judicire ich, das Es ihr gegangen ift wie mir, Nehmblich das fie gant ftill von der fach geschwigen, wie sie gesehen das die ander so weitt gekommen ift, aber hiemitt Ginmahl genung von bieger trawerigen fachen gefprochen,

will nun von was anderft reden so nicht viel luftiger ift undt auch verdrießlich genung Rehmblich von S. G. dem Churfürften undt die Churfürstin, ich hab ahn mons. explicirt, wie Es zugangen, das der Churfürst jetzt mein helirahtsgutt ichiden will, Er hatt brüber gelacht undt gesagt, Er hette zwar nicht bran gedacht, das Es jemahlen fommen würde, jedoch weillen ber Churfürst jett In humor sepe solches zu schicken, so solle ich ihn machen laken. Im übrigen so hab ich mitt Carllut meine rechte meinung geschrieben. zwar mitt allem respect, den ich papa schuldig bin aber boch teutsch herauß undt hiemitt werden E. L. dießer facheussen negotiation quidt fein, nun ich Eben im train bin lautter langweillige undt vnluftige fachen zu tractiren, fo muß ich E. L. fagen, das mons. der Marschaldin die ben ungern Rindern geweßen ihren abschidt geben, undt effiats fram ahn ihren plat gefetzt, aber a propo von monfieur Kinder, Ich hette schir vergegen von der Königin von spanien zu reben ich habe noch heutte brieffe von fie bekommen, so viel ich aber darauß fo woll alf auf allen recitten fo ihre leutte fo wider zurück fommen mir gethan vernehmen fan, fo ift Spanien das abicheillichfte Landt. undt die maniren die abgeschmachten undt langweilligsten, so man Erdenken mag, das arme Kint dauert mich recht, das fie ihr leben da zubringen muß. all ihr troft feindt ihre hundtger die fie mittgenohmen hatt, man helt fie ichon fo gravittetisch, das man ihr nicht Erlaubt hatt, mit ihrem geweßen escuyer zu reben, sondern fie hatt ihm nur Zeichen mitt ber Sandt undt Ropff geben, undt dieges Im vorben gehen, die frangosche Rammermägte haben fich im ahnfang nicht gewehnen können, Gingespert gu fein, haben alle wider In Franfreich gewollt, 2c.

## Fontainebleau, den 19. man 1680.

Der Uhnfang dieges Brieffs wirdt E. L. ohne Zweiffel wunder Nehmen, den ich schreibe ihn auß befehl deg Königs - welcher heutte morgen alf Er In der Rönigin Rammer tommen zu mir getretten undt diefe wortte gefagt (Madame j'ay donne ordre a d'arcy d'aller trouver de ma part vostre oncle monsieur d'osnabruck, vous me feres plaisir d'escrire a vostre tante, et de la prier de Luy estre favorable dans les affaire qu'il proposera, de ma part, et quand vous ores escrit envoyes vostre lettre a colbert du croisy) daß seindt des Königs Engene wörtter, von wort 3u wort, darauff hab ich geantwortet, das ich J. M. Befehl gleich nach dem Effen nachkommen werde, undt das ich nicht zweiffelte, das wen Es möglich fein fan das E. L. fro würden fein die gelegenheit zu finden J. M. zu bienen undt das ich E. L. in der Dispossition gesehen hette, alf fie von hir weg fein, was aber die fach ift, weiß ich nicht, der Ronig hatt mir Es nicht gesagt, Gott gebe, das Es etwas guts fein moge, m. d'arch ift sonften Ein gar ehrlicher man, hoff also, das E. L. woll zu recht mitt ihm fommen werden, Beillen der König will, daß ich dießen brieff ahn Mr. du Croifh schicken soll, so ihn ohne Zweifel ahn obgemelten d'arch schicken wirdt, so glaube ich, das E. L. alfdan woll fo viel zu thun werden haben, das fie feine langen brieff werden legen fonnen, drumb fpare ich, waß ich fonften vor possen zu fagen hette bif auff die ordinari post undt schließe biefen Sben so Ernstlich alf ich ihn ahngefangen, bitte E. L. demütigst zu glauben, das ich von hertzen bin undt bis In todt verbleibe E. L. demütige gehorsame undt gantz Ergebene baß undt Dinnerin

Elisabeth Charlotte.

St. Clou, ben 24. september 1680.

Db meine Augen mir zwar vom viellen weinen so wehe thun, das ich faum recht drauß feben fan, undt alfo große Mühe zu ichreiben habe, fo habe ich boch ungern printzen nicht weg können lagen, ohne ihm Ein schreiben ahn E. L. mitt zu geben, vndt ob zwar meine trauerigkeit undt schmertzen über den abscheillichen verluft so wir gethan, über die magen ift, so beücht mir boch, bas fich mein Berts Gin wenig Erleichtert ahn jemandes zu ichreiben, fo Eben fo betrübt ift, alf ich bin, bndt diefes große unglück mitt mir theilt, E. L. aber zu fagen was ich Entpfinde undt wie mir tag undt nacht zu muhte ift, were Es woll schwerlich zu beschreiben, aber E. L. können solches lender woll ben fich selbsten abmegen, Run ich sichere gelegenheit habe, fan ich auch fren herauß reden, Muß berowegen fagen, bas E. L. noch gliidlicher fenn alf ich, den ob fie ichon Eben fo viel verlieren fo feindt fie boch nicht obligirt ben benjenigen zu leben, welche ohne Zwenffel ahn J. G. des Churfürstens Seeliger todt vrfach fein burch den chagrin fo fie ihm gegeben undt dieges ift mir hartt zu verdauen, E. L. fagen mir In bero letten gnabiges schreiben, bas fie fich mitt mir Erfreuen, das ich ben dem Ronig bin, ben welchem ich so gerne bin, ja Ghe Er papa so verfolgt hatte gestehe ich, daß ich Ihn sehr lieb hatte undt gerne ben ihm war, seitterdem fan ich E. L. woll verfichern, bas Es mir Sauer genung ahnkommen ift, undt hinfuro mein lebenlang ahnkommen wirdt, ja ich hette mich auch nicht bazu resolviren können, wen Er mir nicht felbst zu Fontainebleau versprochen, bas Er Es beger machen undt Endern wolle, Im fall ich nur woll mitt ihm lebte, undt auf dießer ursachen hab ich In werender reiße mein bestes ge= than, welches mir aber leyder nicht gelungen ift, wie E. L. seben, wen mich Gott ber allmächtige so gludfeelig machte, undt zu papa goche, font mir woll nicht beger geschehen, ben mein gantes leben fan hinfuro nicht anderf alf Ellendt fein, wie E. L. woll felber feben, wolte Gott auch das ich mitt bem printzen zu E. L. dörffte, den ich wolte lieber mitt E. L. weinen, alf hir ben allen ben lachenden gefichter zu fein, welche mir ben wo Es möglich were meine trauerigkeit noch überheuffen, ich glaube auch, das 3. L. ber printz fein regret hatt, dieß landt zu quittiren, undt daran haben S. L. woll groß recht, ob ich zwar regret habe seiner persohn beraubt zu werben, so ift mir doch sein depart nicht lendt, weillen ich nicht glücklich genung geweßen bin, 3. L. nach meinem wunsch zu dinnen, hoffe aber doch, das 3. L. so gutt werden sein, meinen gutten willen ahnzunehmen, habe auch mons. Reck, welchen ich sehr raisonable finde gebetten, E. L. dießes noch von meinetwegen zu versichern undt wie, das ich sowoll In unglud undt betrübnuß alf zu vorn In luft stehts bin undt big in todt verbleibe E. L. demutige gehorsame undt gant Ergebene bag undt Dinnerin

Elisabeth Charlotte.

St. Germain, ben 11. December 1680.

2c. . . Ich Muß E. L. aber auch gestehen, bas fie woll recht Errahten haben, wen sie sagen, das was mich noch so fehr schmert ift, das ich förchte, das papa auf Rummer undt hertenlendt geftorben ift, undt das wen der große man undt seine ministers Ihn nicht chagrinirt hetten, hetten wir In lenger auff dießer welt gehabt undt ich bette ihn vielleicht auch wider Ginmahl zu sehen bekommen, ja wen ich baran gedenke, so bin ich gant melancolisch, den obschon die pfaltgraffen nicht lange leben, so ware doch 3. G. der Churfürft Seeliger von Giner folden gutten undt gefunden Constitution, das man woll hette hoffen fonnen, daß 3. G. Es woll auffs wenigst so weit bringen würden, alf E. L. undt 3. G. fram Mutter Seelig, Die Ronigin In Böhmen, wen man J. G. Richt gechagrinirt hette, Es ift mir boch auch noch Gin troft, das E. 2. mir verfichern, das J. G. der Churfürst nicht vor feinem Endt ungnädig auff mich geweßen ift, mich wundert aber, bas Er E. 2. das Dialogue nicht geschickt hatt, so ich mit bem großen Man gehabt, den Ich weiß gewiß, das Er folches woll 14 tag vor seiner Krankheit Entpfangen hatt, undt weillen Er mir nicht drauff geantworttet, undt Rur ahn Eck schreiben lagen, das Er solches Entpfangen, habe ich geforcht, das Er nicht content von mir fene, aber weillen Er E. L. nicht damahls geschrieben, fo hoffe ich, das ich mich In meiner forcht betrogen. Es scheinet woll auß der manir wie man meinen Bruder Nun tractiret, das man nicht willens war, was befiers aufgurichten, 2c. ... Monsieur proposirte ahn die Rönigin, sie folte Ein voeux ahn 'St. ovide vor ihres sohns gesundtheit thun, ich aber fage zu J. L. das Er viel Eher dem König rahten folte ein voeux zu thun hinfuro gerechtigkeit zu üben undt Ginem jetwedem das seinige wider zu geben, undt mitt Ginem wort fein unrecht gut ahn fich zu giehen, fo murbe fich fein sohn viel beger befinden 2c. . . . Das E. L. Elfter printz In Engelandt geht, weiß man hir, auch fagen alle, das Es fene umb die princes von Jorck ju beurathen, weillen E. L. mir aber verfichern, bas Es nicht mar ift, will ich Es nicht glauben, Zufünfftige woche werde Ich J. L. ungerm printzen felber glud zu feiner reife wünschen, 2c. . . . Bas graff Carl von ichomberg ahnbelangt, so wirdt Er woll Caroline nicht Nehmen, man bezahle ihm dan die schuldt gantz welche gar hoch leufft undt meinem bruder woll schwer wirdt fallen zu bezahlen, In Giner Zeit wie Run, ba Ihm der König so viel ämpter Einhelt, undt Er auch jett feiner fram Mutter gelt geben Muß, welche wie E. L. woll wifen, jett weder heller noch pfennig hatt. Wen E. L. mir nicht versicherten, das mein bruder den Kindern nicht halten will, was Er ihnen verschrieben, so konte ichs unmöglich glauben, den mein bruder ift devot undt das Rur gar zu viel vor Ginen weltlichen Churfürsten, zudem fo hatt Er auch jeder Zeit gar gutte Sentimenten gehabt, die boge leutte undt fuesschwenter mußen ihn ben greulich opserviren undt ahn sich halten, ich hoffe aber das, waß E. L. ihm durch herr Ferdinand Entbiehten undt was ich ihm schreibe, wirdt ihm die augen öffenen, den E. L. wißen woll, das Carlgen alf vor dießem gerne thete was E. L. undt ich Ihm riehten undt fagten, im überigen, wen ich schon wollte, so könte ich doch Niemandes zu hendelberg finden, so sich der Kinder sach In meinem Nahmen ahnnehmen fonte, allein ahn meinen bruder felber will ich allemahl schreiben undt fo lang biß Er den Kindern hilst, Wen er den ihnen Einmahl geben wirdt, waß ihnen gehört, so hoffe ich, da die 3 medger doch woll mener sinden werden, hir aber nicht, den man denckt hir ahn nichts alß viell bar gelt, welches die arme Kinder nicht haben, Das ist alles waß ich E. L. vor dißmahl auff dießen text sagen kann, mich Wundert, das die arme Coldin oder Mad. de Warttenberg so Säüssch hauß helt, den wie sie beh mir war, war sie all Sauber, undt siltzte sehr wen jemandes schmutzig war, allein ich glaube, da die Noht undt die armuth sie dazu gezwungen so kärchlich zu seben oder vielleicht ist sie auch kindisch geworden 2c.

## St. Clou ben 13 aprill 1681.

. . . . 2c. ich weiß gar schöne historien bavon Muß ich E. L. Eine verzehlen, so man mir vor 3 oder 4 tagen gesagt hatt, undt welche vor 3 wochen geschen ift, Im jesuwitter Colegie, ber Chev. de Lorene sagt, das Er glaube das Es sein sohn ift, der folde histori gethan undt das Er täglich beraleichen thue, wie E. L. hören werden, Es ift Ein escollier ber war gar Muhtwillig auff allerhandt manir, undt die gante nacht lieff Er herumb undt ichlieff nicht In seiner Cammer, da treueten Ihn die Berren paters das wen Er nicht nachts in seiner Cammer bliebe, wolten fie ihn unerhört ftreichen, ber bub geht zu Ginem mahler undt bitt ihn Er folle ihm doch zwen heullige auff die zwen hinterbaden mahlen, auff die rechte Sanct ingnace de Loyala undt auff den linden hinterbaden Sanct francois de xaviere, welches der mahler thut, damitt gicht Er fein hubsch die hoßen wider ahn undt geht wider Ins Colegium, undt fengt hundert handel ahn, ba grichen ihn die paters undt sagen pour cette fois cy vous ores le fouet, da fengt der Jung ahn fich ju wehren undt zu bitten, aber fie fagen, Es helff kein bitten, da wirfft fich ber schüller auff die Rnie, undt fagt o saint ingnace, o saint xaviere aves pitie de moy et faitte quelque miracle en ma faveur pour monstrer mon inocensse damitt giehen ihn die paters die hoffen ab undt wie fie ihm bas hembt auffheben umb ihn zu ftreichen, fagt der bub je prie avec tant de verfeur que je suis sure que mon invocation ora effect, wie bie paters die zwen gemahlte henligen zu sehen bekommen ruffen sie miracle seluy que nous croyons vn fripon est vn saint bamitt fahlen sie auff die Anie undt fugen ben hindern, ruffen alle ichuller gusammen undt lagen fie In ceremonie fommen umb den hepligen hinderen zu füßen, welches fie alle gethan, Ich habe In meinem Gin gedacht, bas Es woll andere auch ohne miracle gefüft hetten, Insonderheit wen fie den hindern die blonde tours, die mouchen undt das rott ahn thun, undt die cornetten umb Es wie Gin geficht zu machen zc.

Paris, den 23. Janr. 1682.

2c. E. L. haben groß recht zu glauben, daß Es mir ahn gutten willen nicht Ermangelt E. L. befehl außzurichten vubt dem Cantenac zu helffen, allein wie E. L. auch mitt Einem sagen, der große man thut nicht alles wormmb ich ihn bitte, undt Insonderheit In benefice zu geben, den da seindt ihrer so viel die darnach schnapen, mitt dem bischoff von Strasburg aber will ich Es versuchen undt Ihm Cantenacs wegen schreiben, ob Er vielleicht

Ihm zu was mehrers gebrauchen möge, alf pay pai vndt mai mai zu singen wie E. L. sagen undt worüber ich woll von ganten herten gelacht habe 2c.

St. Germain, ben 19. Februari 1682.

. . . . 2c. Ich weiß woll, das man fich Rur schaden mitt traurigsein thut, undt feinen feinden Ginen großen gefahlen, allein Es fein doch Getlich occassionen, wo man ohnmöglich lagen fan, sich Etwaß zu herten zu ziehen, undt so sehr ich mich auch suche, durch raison dagegen zu armiren, so be= findt ich mich doch gar offt attrapirt, den ich habe nicht so viel verstandt noch vivacitet alß E. L., umb gleich mein parthey zu nehmen, vndt mich nach der welt zu accommodiren, Ich gehe meinen geraden weg In Gottes Nahmen fort, undt meine, wen ich Niemandes Richts fuche zu lendt zu thun, fo foll man mich auch mitt frieden lagen, undt wen ich den febe, daß ich auff allen feiten ahngefochten werde, den verdrieft Es mich undt wie ich den ichon ohne das wenig gedult habe, so verliere ich dan mitt diegen hudellegen, noch die wenig gedult fo mir übrig bleibt, vndt wie ich den alles In meinem Engenen Ropff hervor suchen nuß, umb mich auf dem Labirint zu reißen, undt gar nirgendts weder raht noch hülff habe (In dem alles fo interessirt undt falich bir ift, das man fich auff Niemandes recht vertrawen fan), das macht mich ben rev. . . . vndt grittlich, vndt wen ich grittlich bin geschwillt mein milte undt wen es den geschwollen ift, schidt Es mir Dampff In Kopff, so mich trawerig machen undt wen ich trawerig bin werde ich franct, das feindt Etlich urfachen von meiner gehabten Rrandheyt, allein den ursprung davon zu jagen undt was mich chagrinirt hatt, das ift der feder nicht zu trawen, den ich weiß gar gewiß, das man die brieffe lift undt auffmacht, mir thun fie auff der post die Ehr so woll alf ahn E. L. die Brieffe gar soubtil wieder 311= jumachen, aber der gutten md la Dauphine ichidt man fie offt In Ginem wunderlichen ftandt, undt oben zerrigen, undt weill ich das febe, benche ich alf wie in der heyligen ichrifft steht, geschicht das ahm grunen holts, mas wirdt ahm dürren werden, Ich versichere E. L. das ich mich gar nicht zu hannouer ennuiren sollte, wen ich so glücklich sein könte, dortten ben E. L. undt oncle zu fein, undt fo fehr ich auch die Clöfter haße, fo wißen boch E. L. woll, das ich mich nicht zu maubisson enuirte, so lang alf E. L. da wahren undt daher felbsten tonnen E. L. woll benden, bas ich mich nicht gu hannover enuiren würde, auch will ichs E. L. woll recht gestehen, alles ift nicht golt waß glentt undt waß man auch von der frantoschen Libertet prallen mag, so seindt alle divertissementen so gezwungen, undt voller contrainte, bas Es nicht aufzusprechen ift, undt über bag so bin ich fender ich hir Im Lande bin, jo viel schlimmen sachen gewont, das wan ich Einsmal wider ahn Ginen ort fein fonte, wo die falschheit nicht fo fehr regieret, undt die lügen nicht In schweng sein undt apropiret werden, so würde ich glauben, Ein paradeiss gefunden zu haben, daher lage ich E. L. felber gebenten ob ich mich, (wens möglich fein fonte, die Bahl zu haben) beger hir oder zu hannouer befinden wurde, ich habe auch schon von anderen gehörete bas E. L. das ichloß gant ver Endern lagen, ift mir Rur lendt, bas meine Cammer undt apartement verEndert ift, den ich flatirte mich, daß dif, wen Es fo wie vor diegem, undt ju meiner Zeit geblieben were, E. L. alf murbe

ahn dero Lisselotten Erinert haben, vndt das E. L. nicht durch meine Kammer würden gangen sein, ohne an mich zu gedencken; J. G. die Churssürstin schreibt mir noch täglich vndt bezeuget rechte tendresse vor die Raugräfsliche Kinder, das man aber Carllutz nichts schieft, da kan sie nicht vor, den sie hatt auch große Mühe, Ihre ergene sachen In richtigkeit zu bringen. Ich weiß nicht woran mein Bruder dencht, den Graffen von Castel so gewehren zu laßen, ist woll Sin groß Zeichen, daß seine miltskrankheit stärker als die meine sein Muß, den mich deücht, wen ich Chursfürst were, wolte das mehr herr vndt meister sein, Es scheindt woll, das mein credit schlegt beh meinem Bruder jetzt ist, weillen er Carllutz das seinige nicht giebt, worumb ich Ihn doch so hoch gebetten, daß Er aber böß auff mich ist, das ich catholisch worden, deswegen bin ich nicht In sorgen, den Ich bin versichert, daß wen ich Ihn Nur Simmal wider sehen solte, würden wir doch gutte freünde sein, den ich bin persuadirt, das Er mich doch wider seinen willen lieb hatt.

### Versaille ben 10. Juli 1682.

Eben so sicher noch nicht ist, soviel ich ausse wenigst von dem alten herren von Chomberg hab vernehmen können, ich bin persuadirt, daß alle heüraht In dem himmel geschlößen sein, also wen Es geschehen soll, so wirdt Es geschehen, unßer princes ist Nun wider außem badt undt zu hehdelberg, Der König sagte mir letzmahl, daß Er jetzt gar content von meinem bruder sehe, Gott gebe, das solches ihm Nuten möge, den solte der Krieg wider In sein landt kommen alß wie vor Estlichen Jahren, so würde Es noch viel schlimsmer werden, undt alles was der graff Castel prositirt, woll meinem bruder wenig helssen, ich zweisselse nicht, alß daß E. L. Nunmehr all die schöne historien werden vernohmen haben, wovon die marquisse de foy spricht, den der esclat ist groß genung darumb geweßen, aber mir gebühret nicht davon zu reden, undt dießes auß großen ursachen, man würde mir Es sein leben nicht verzehen wens herauß kommen könte, das ich E. L. hirvon gesprochen, Nur daß sagen, das Es hir woll Ehrvergeßene seitte gibt, 2c.

### Versaille, den 12. September 1682.

E. L. gagen, das leider die ritterische schar ihre böße ahnschläge gar nicht sehlen, sondern alles waß sie Rur vor teüsselische ahnschläge haben, die gehn ihnen von statten, wie E. L. woll sehen, wolte taußendtmahl lieber ihn Sinem ort wohnen, wo böße geister undt gespenster regiretten, den demen ließ unser Berr Gott keine macht über mir, dieße versluchte ritters geister aber, so Nur gar zu viel (sleisch vndt bein haben) dennen lest der König vndt monsieur alle doßheit zu, so Nur zu Erdenken sein, welches ich täglich Nur gar zu gewahr werde, vndt ob schon der ritter dem großen Man seinen sohn dedauchirt abscheilich von seiner tochter gesprochen, vndt mich täglich verfolgt, so geschicht ihm doch über diß alles nichts, vndt ist schir desser dan als and dere so Nur Ihren weg fort gehen, ach wolte Gott, das E. L. wunsch war würde vndt das ihn lucifer baldt In sein reich Nehmen mögte, aber weillen

er sich alleine förchten mögte, so wünsch ich ihm zu dießer reiße noch Einen gesellen Rehmlich den marquis d'ekstat, welcher woll den weg wißen kan, den auß seinen Srschrecklichen laster undt sonsten noch boßheit kan ich nichts anderh urtheillen, alß das Er schon deß lucikers unterthan Muß gewesen sein, auch She Er menschliche gestalt ahn sich genohmen hatt, undt sich hies her begeben, umb mich hir auß der haut zu fahren machen, 2c.

. . . . 2c. In bieger lette fache ift Es mir gar zu Nahe gangen, daß man mir ahn meine Ehr undt reputation gegriffen, ich habe madil de theobon fehr lieb undt hette mich woll hertlich geschmertet, das man fie von mir thut, In dem ich fie fehr trew vor mich befunden, budt ftehts gar Gin groß attache vor mich gehabt hatt, welches ich ihr mein leben band wißen werde, allein so hette ich mich boch Eben so Erschrecklich nicht betrübet, sonbern die fach Eben auffgenohmen, alf wie man mir bie Marefchalle be clerembeau undt beauvais weg gethan hatt, welche auch In der that kein ander crime hatten, alf daß fie mir trem waren, undt gerne ben mir, Gben wie theobon, bamitt aber bieß letzt stückel fo meine feinde mir ahngethan, befto mehr Rraft hette, fo haben fie es mitt nachfolgenden umbftenden bestickt. Nehmblich fie haben 3 monat vorher daß geschren aufgebreitet, daß ich Gine galanterie hette undt daß theobon meine brieffe truge undt hernach machen fie, daß fie monsieur wegiagt auff Ginen ftut mitt befehl, daß fie ihr leben fein Comers mehr mitt mir haben solle, undt der chevallier de beuveron wirdt nur weg gejagt, auf forcht, daß ich ihn fprechen mögte, umb Commissionen ahn theobon zu geben, ich lage E. L. jetzt gedenken, maß alle welt davon judiciren fan vndt ob Es mir nicht schmertglich ift, mich gants unichuldig zu miffen undt doch Eine folche ichande zu Erleben, ohne dag man mich Einmahl ahnhört, ob ich mich rechtferbigen fan oder nicht, wie febr ich auch darumb mitt threnen gebetten, Es ift noch gar viel hirvon zu verzehlen, welches ich ber post nicht vertrawen darff, allein durch wendt, welchen ich Erfter tagen weg schicken werbe will ich E. L. alles gant aufführlich verzehlen, undt bin gewiß, das E. L. mich beklagen werden, ben ich bin gar unglücklich undt daß besto mehr, daß Es gant ohne remedie ift, undt wirdt nicht Ehe Enden, big daß Gott mir daß leben Rimbt, oder den zwegen Rerle, welche ich E. L. Im ahnfang dießes brieffs genent, Nehmblich der ritter undt marquis, aber Che E. L. meinen brieff durch wendt Entpfangen werden, wirdt E. L. dießes gant unglaublich vorkommen, In felbigem schreiben aber werde ich E. L. alles so flar Erweißen, daß fie woll nicht mehr dran zweiffellen werden, undt daß ift alles waß ich E. L. vor digmahl auff diegen text fagen werbe, Bag md la Dauphine ahnbelangt, so bin Ich über bie Magen content von 3. 2. den fie ift recht gutt undt Erweift mir alle freundtichafft, wo Es ihr Nur immer möglich ift, die gutte princes hatt fo treühertig mitt mir geweinet, daß ich fie auch darumb gant lieb habe, ich Erftick fchir den ich fan mitt Niemandes recht offenhertig reden undt jetzunder Dug ich mich auch noch Ginhalten, den ich darff ber post nicht alles vertrawen, was ich E. L. zu fagen habe, aber mitt meinem trewen wendt werde ich fein blat vors mant Rehmen, undt weillen ich Ihn die 6 Jahr, so er ben mir ift, dermaßen befunden, daß ich ihm dießen tittel Woll mitt recht geben fan, fo hab ich ihm auch befohlen, E. L. alles zu fagen, maß er hir gehört undt

gesehen hatt, den wen ich Ihm Es nicht anbefohlen hette, würde Er sich Er das leben Nehmen lagen, den Er ift gar verschwigen undt discret, drumb heist man ihn auch wend le sage, bin versichert, daß wen Er Einsmahl so gludlich wirdt fein, von oncle undt E. L. befandt zu fein, fo werden E. L. mir Nie vorwerffen, daß ich ihnen dar Ein schlim pressent gegeben, ja wen alle diejenigen, so sich abn mich attachiren nicht so von meinen feinden continuirlich verfolget würden, würde ich meinen möglichsten fleiß ahngewendet haben, dießen Menschen zu behalten, allein umb ihn auf dießem unglücklichen ort herauß zu reißen, so schicke ich Ihn ahn bem hin, alwo ich bie beste Zeit meines lebens zugebracht habe, undt wo noch recht undt gerechtigkeit ift, also daß wen man sein bestes undt schuldigkeit thut, nichts zu beforchten hatt, undt das ift auch die recompens so ich ihm gebe, welche ich vor gar groß achte, wolte Gott Es were mir Erlaubet, alles ju quittiren, vndt daß ich E. L. mein leben auffwarten mufte, allezeit wurde Riemandes assiduer fein alf ich unbt davor gern alle hießige grandeurs quittiren, sie kommen Einem gar zu tewer ahn, E. 2. benden, wie ich Dug verEndert fein undt wie fehr mir alle die schimpff Müßen zu herten geben, ich bin resolvirt gewegen, mein leben zu maubiffon zu schließen undt hab ben König 3 Tag continuirlich drumb geplagt, auch fo, daß Er mir Endtlich gejagt hatt, daß er fich absolutte dagegen opposiren wurde undt daß ich mir foldes auf dem Ropff schlagen folle, den Er bie Tag feines lebens nicht drein consentiren würde, Es möge mir auch begegnen waß da wolle, vergangene besuchte ich ma tante Louisse undt kunte mich nicht wider von maubisson weg reißen, J. L. sagten, sie wolten solches E. L. schreiben, aber jeme lest mir sagen, daß die post-weg wirdt, Muß also wis der meinen willen ichließen, bitte E. L. zu glauben, daß ich In glud, unglud, leben undt todt, wo ich auch sein mag, jeder Zeit verbleiben werde, E. L. 2c.

Elisabeth Charlotte.

Mit E. L. ErlaubNuß, so recommandire ich mich binftlich ahn onkel undt bitte E. L. mich auff meiner feinde boßheit nicht zu condamniren, biß J. L. meine rechtfertigung vernohmen, den sie brehten erschrecklich geschreh von mir auß, allein mein trost ist, daß ich von E. L. behderseits bekandt bin.

St. Clou, den 19. September 1682.

derliche händel ich E. L. verzehlt, als sie hir wahren, so ich schon mitt dem ritter von Lotteringen undt marquis d'efftat undt ihrer gantzen Caballe gehabt hatte, auch so, daß wir salle In zimblicher froideur, doch noch mitt honnesteté mitt Einander lebten, (damitt aber E. L. noch besto bester diese historie verstehen mögen) so muß ich E. L. sagen, daß wen ich mitt dem König auff die jagt reitte, so reitte ich geratt hinter dem Capitaine von der guarde also, daß ich von alle officiren stehts umbringt din, welche mir den alle Dienst thun wo sie können, undt daß ist alle Kunschafft so ich mitt ihnen habe, allein E. L. wißen woll wie ich din, wen ich Einmal jemandes kene so rede ich freh mitt ihnen, wie ich den all mein leben gethan habe, Kun wollte daß unglück,

daß ahn Einem fagelabent, da alle menschen in masquen wahren außer ich, fo nicht daben fein könte, noch wolte fein, weillen ich noch In der trawer war von 3. G. bem Churfürsten Seeliger, andern abends aber ben ber Königin Ihrem fpiel faß, ich wie ordinarie undt nmb den Tifch ftunden alle hoffleutte wie alle abendt, da wurde Gin ftreitt Im fpiel, gratt hinter mir ftundt Gin officier von der Leibguarde, so man den ritter von simsen Rent, ich trebte mich herumb, wie Er Run Ein großer fpieller ift, undt fragte Ihn, maß Er von der sach judicirt hette, In dem augenblid tompt md de grancay zu mir undt fragt mich ob ich den menschen kene mitt welchem ich spreche, ich antwortete, wie ift Es möglich, baß ich ihn nicht kennen solle, ich sehe ihn alle tag auff ber jagt Reben mir reitten, wie alle feine Cammerrahten, undt ift Eben so höfflich wie die andern, umb mir meine pferbe zu hollen, fie fagte, fo ift Er den von Emren freunden, ich fagte worumb fragt ihr mir daß, fie fagte ich frag Es weillen ich gerne Gine sache wißen mögte, ich sagte, welche, fie antwortete, warumb Er mir geftern Gin affront gethan hatt, benm bal undt mich so vor alt ahngesehen, daß Er mitt aller gewalt gewolt hatt, daß ich nicht mehr tanten folle, das muß Er jemandes zu gefahlen gethan haben, ich fagte, wie ich nicht benm bal war kan ich nicht wißen, waß bar vorgangen ift, allein wen ihr wolt, fo will iche ihm fragen, fie fagte Es were nicht von Röhten, weitter dachte ich ahn dießen handel nicht, den ich meinte, daß es der Muhe nicht wehrt were, Gin par Monat hernach fagt man mir, ob ich woll wüste, maß vor ein geschren zu paris ginge, ich sagte, Rein, man antwortet mir, md: Grancay beklagte fich, das ich ihr durch den dev. de sinsanct habe Ginen affront thun lagen, undt daß felbiger devallier Es gethan, weill Er gar großen willen hette, mir zu gefahlen ich lachte hirüber undt fagte, Es weren sotissen, worauff ich nicht antwortten wolte, noch Ein par mont hernach fagt man mir, daß man noch alg von dießem Rerl undt mir fpreche, ich dachte, daß Es Narethenen weren, wie vom Ertbischoff undt das ich nur meines wegs fortzugehen hette, wie ordinarie hörte auch weitter nichts hievon, alg wie wir vergangen Sahr wider auß teutschland fommen, ba fagte mir der Rönig, daß Er gewiß mufte, daß meine feinde Einen bogen complot gegen mich gemacht hette, undt daß fie monsieur wolten glauben machen, daß ich Eine galanterie hette, ich antwortete J. M. wißen woll, daß Es nicht war ift, also wen sie Rur die gutte vor mir haben wollen, diejenige vor sich tommen zu lagen, so sie wigen, so mir bieges auffbinden wollen, undt ihnen Ernstlich zu sagen, daß 3. M. Es gar übel Rehmen, das man so auff mich liegt, budt daß, wenn sie so keck würden sein, zu unterfangen mich mitt monsieur zu bruilliren, so wolten E. M. fich meiner ahnnehmen, barauff saate der König, wen ich diefes thue wie ihr fagt, fo fan ich Euch nie ben meinem bruder dinnen, den sie haben resolvirt morgen ober übermorgen zu meinem bruder zu schicken, vndt die gourdon foll daß wort führen, vndt fie haben fie deswegen schon gant ahn fich gewohnen, also wen ich fie hollen ließe, wie ihr fagt, würden fie nicht manquiren, Es ahn meinem bruder zu fagen, undt nicht desto weniger die lüge nicht verschwengen, drumb würde mein bruder mir hernach vorwerffen, das ich mich mitt Euch gegen ihn berahtschlaget habe, ich jagte, wen die Sach war were, daß ich In der That Eine galanterie hette, den könte monsieur fich über E. M. beschwehren wie fie fagen. Run aber die

fach Erlogen undt inventiret ift, thun E. M. monsieur nur felber Dinft ihn auß dießen ambaras zu helffen, der König sagte, je mehr ich die sach nachbente, je weniger febe ich, daß Es von Röhten ift, das ich davon fpreche, den mein bruder kent Euch woll undt sender 10 Jahr her ficht ja alle Menschen woll, daß Niemandes weniger coquet ift, alf ihr, berowegen so mogen auch Ewere feinde sagen waß sie wollen, Es fan feinen großen effect thun, damitt schwig der König still, dießes aber lag mir fehr ahn, den ich weiß lender Rur gar zu woll, waß macht meine feinde fiber monsieur esprit haben, ich War 3 oder 4 Tag sehr melancolisch, undt wuste nicht, wie ich die sach recht anfangen folte, bachte aber in meinem Gin, bag befte fene, meines megs hinzugeben budt gar nicht mehr mitt dießem menschen zu reden undt wofern mich monsieur ferner plagte, umb zu wißen, warumb ich so trawerig sepe, ihme die sache teutsch herauß zu ju sagen, außer, das ich folches vom König wufte, ben ber Ronig hatte mir absolute befohlen, ihn nicht zu Renen, Etliche tag hernach fragte mich monsieur wider, warumb ich so melancholisch were, Entlich sagte ich ihm alles, Nehmblich, daß man- mich gewahrnt bette, daß meine feinde so ben ihm wehren die gourdon zu ihm schiden wolten, ihm alles zu sagen, (wie ich E. L. schon gesagt, daß ich Es vom König vernohmen) monsieur stehlte fich gar frembt von der fach undt fagte, daß Es unmöglich were, das jemandes das Borhaben hette, undt daß man mir Nur den advis geben hette, umb seinen freunden bog officien ben mir zu lenften, dag wen ich Rur daß hette fo mich quelete, fo könte ich woll ohne forgen fein, den Er glaube nicht, daß ich jemahlen coquet sein könte, also solte ich Nur In ruhen sein, den, wen schon jemandes so inpudent sein konte, Es sen gourdon oder wer Es wolle, ihm bergleichen avissen zu geben, so wiffe Er gar woll, maß barauff zu antwortten fen, begwegen solle ich Rur in keinen forgen sein, ich meinte, daß waß Er mir fagte von hertzen ginge, gab mich also gantz wider zur ruhe undt verzehlte alles dem Rönig mitt freuden, welcher mir fagte, daß Er glaube, daß meine feinde ihm folches Rur hetten zu wißen thun lagen, umb Ein esclat zu machen, undt daß Er siche gar bon gré wiße mir davon gesprochen zu haben, damitt alles zu Ginem gutten Endt aufschlagen moge, Ein monat nach dießem handel fagt mir jemandes von meinen freunden, daß meine feinde toll undt ragendt weren, daß ihr ahnschlag nicht ahngangen were hetten berowegen Ginen raht gehalten, worin mr d'effiat geschloßen, bag weillen ich gar nicht mehr mitt bem dev. be finfanct fpreche, fo Mufte man jetzt das geschren aufgehen machen, als wen ich Ein heimblich commers mitt ihm hette, undt dag theobon ungere brieffe truge, ben auch theobon mich gegen fie auffreitzte, (ben fie wuften nicht, das der König mich gewarnt hatte, sondern meinte, Es were theobon,) aber sagten fie damitt, daß das Stud desto beker ahngehen mag so Muß weder chev. de loraine noch d'effiat, noch md. de grance Richts von madame ahn monsieur fagen, fondern folches alf Zeittungen, von paris burch die 3. undt 4. handt fagen lagen, ich mar fehr ambarassirt, alf ich dieges hörte, den ich dachte, sag ich diß ahn monsieur undt daß fie Es ben gleich wider gewahr werben, den monfieur fan nicht Schweigen, fo werden fie dag vornehmen lagen undt fagen, dag ich auf bogheit undt haß ihnen dieses auffbunden undt weillen monfieur mir so hoch verfprochen, daß Er keinen glauben zustellen wolle, In alles, waß man ihm auff diefen text von mir fagen fonte, indem Er gantz von mir versichert sepe, also habe ich zu meinem unglück ftill davon geschwigen, also fein noch ein par monat verfloßen monsieur fagte mir nichts undt ließ fich nichts merden, big daß der König her nach St. Clou kamme, da stelte Er sich gar froid ich meinte Eine Zeit lang bag Es were, weill er mitt ben frembten Im hauß occupirt were, Entlich aber fagt mir wider jemandes, daß meine feinde folche ichand= liche fachen von mir außbreitten, daß Es nicht zu fagen were, undt daß fie fich nicht vergnügten von der alten fache zu reden, fondern daß fie auch fagten, das ich dem admiral nachlieffe, ich fagte foldes dem Rönig, der König lachte Nur darüber, ich fagte, ja aber vielleicht macht daß mons. froideur, damahle fagte mir ber Rönig nichts, Etliche tag hernach aber auf ber jagt, fagte Er mir, daß ich groß recht hette in forgen zu fein, den monsieur were sehr iritirt auff mich undt theobon undt dag mons. ihn gebetten hette, mir Einen effront auff der jagt zu thun, welches Er ihm aber rundt abgeschlagen hette, undt daben gefagt, daß Er tort hette, indem Er felber feine handt woll Ins fewer vor mich legen wolte, daß ich nichts gethan so mons. mißfahlen fonte, wie mich dieges zu herten ginge, lag ich E. L. felbsten gedenken, ich war so böß, daß ich selber förchte, mich zu emportiren, wen ich mitt ihm sprach, ließ berowegen bois franc hollen, undt fagte ihm, daß monsieur so In froideur gegen mir were, daß ich gant begwegen In forgen ftunde undt dießes desto mehr, weillen ich woll wuste, waß vor geschren man von mir außgehen machte, daß man (wie Es den auch In der That war war) überall fagte, daß er theobon wolte weg jagen, weillen wir beyde ein böß commers hetten undt daß ich Ihn bätte zu betrachten, daß dießer esclat ihm sowoll alf mir schimpfflich sein murbe, daß wen Er ja esclat haben wolte, so batte ich ihn mich mitt meinen ahnklägern zu confrontiren, bas wen sie mich überschuldigten, waß sie mich ahnklagten, so sepe Es keine straffe genung, theobon weg zu thun, sondern man müste mich auch cassiren undt In Ein Closter werffen, wofern aber meine feinde mir nichts überweißen könten, ich aber ihnen bewenßen, daß maß sie mir thun In ihrem raht beschloßen war vor 4 Mont icon, undt umb ju Erweigen, daß ich Es mufte undt nicht bavon hette reben wollen, fo fene ich versichert, daß der ritter von Lotteringen, noch effiat noch md: de grancay nicht von mir gesprochen hetten, big monsieur. ihnen Erft bavon gesprochen undt daß andere ihm folches alf Zeittungen vorgetragen hetten, also fonte monsieur woll sehen, daß Er solches nicht von ungefehr Erfahren, aber weillen Er vielleicht noch In zwenffel ftunde, würde ich feine ruhe haben, confrontirt ju fein, doch mitt beding, dag man ich mich rechtfertige, man meinen ahnkleger ihren verdinten lohn gebe, hierauff hatt mir monfieur antwortten lagen, Er wufte nicht warumb man daß gefchren außbreitte, daß Er theobon wolle weg jagen, Er dechte nicht dran undt wufte nicht, waß ich sagen wole, undt Er begehre kein esclaircissement, dießes verzehlte ich dem König wider undt bat ihn mir zu rahten waß ferner zu thun seye, ober auffs wenigst mir zu Erlauben, ahn monfieur zu fagen, daß waß Er mir von dem affront gefagt, damitt Er sich deß eclaircissements nicht mehr Erwehren fonte, der Ronig fagte, Er batte mich fehr nichts von ihm ju fagen, In dem Er monf. fehr verfprochen hette, mir foldes nicht zu fagen, aber wen ich seinen raht folgen wolte, so solte ich mich Rur zufrieden geben,

Meine feinde undt alg ihr geschwätz sehr meprissiren, welches ich, wie er jagte, desto beger thun konte, indem Er undt alle Ehrliche leutte In Francireich fehr von meiner vertu versichert weren, undt biegen Naretheyen keinen glauben zustelten, sondern Rur drumb lachten, undt daß monf. Es Im grundt auch woll nicht glaubte, allein daß ich woll wiifte, wie Er were, wen ihn diege Leutte, fo meine feinde feindt, obsedirten, undt daß ich Nur gebulbt haben Mufte, alg ich diegen discurs hörte, bachte ich woll, daß ich Nirgends wenig hülff zu hoffen hette, wurde berowegen so melancolisch, daß ich mich resolvirte, mein leben ben ma tante zu maubisson zu schließen, undt wie ich zu ihr kam, sprach ich ihr bavon, allein damahl konte ich I. L. nicht persuadiren, daß Es mein rechter Ernft were, sondern sie meinte, ich vexirte, also ift noch Etlich Zeit hingefloßen, undt unterbegen ift mr de verneuill geftorben, undt der König hatt daß gouvernement seinem Baftart, dem Duc du maine geben, gleich brauff fam das esclat von ber historie von mr de vermandois, damahlen fagte ich zu theobon, waß gilts, ihr undt ich werden die Bezahlung por daß gouvernement sein, undt alles maß man den Leutten thun wirdt, wo von der König Nun Malcontent ift, ich habe lender Nur gar zu woll geprophezeidt, den wie der Rönig nicht wolte, daß der ritter mitt ihm auff die jagt folte, wohin Er Nur fommen war, umb mich zu braviren, ba ging mons. zu md de maintenon vudt lamantirte, der König hette weber amitié noch consideration vor ihm, In dem Er die Leutte übel tractirte die Er lieb hette, undt maß dergleichen Lamantationen mehr fein, welche hernach auch durch den Louvois miderholet murden ben dem Rönig, den Er ift mein feind undt des ritters freundt, furt hernach fundt ich den König gang verendert, wen ich ihm von meinen sachen rettete, gab er mir furte beschendt undt sprach gleich von maß anders, In der Zeit fammen die hendel mitt dem princen von Conti undt chevallier de Loraine, wovon E. L. ohne Zweiffel werden gehöret haben, da gingen meine feinde hin undt fagten zu monsieur, theobon ondt ich hetten den princen gegen den ritter auffgereitzt, da ich doch mitt Gott undt bem princen selber, bezeitgen fan, daß mir solches mein leben nicht In fin fommen ift noch theobon auch nicht, allein monfieur hatt Es doch auch jo glauben wollen, Etliche tag hernach hatt man daß geschren gehen machen, daß ich mein Contrefait mitt fünfihundert pistollen hette ahn dem ritter von Sinfen geschickt In theobon brieff, E. L. können woll gedenken, daß bieges Eben fo mar, wie ber rest ift, allein ich fan boch nicht Erbenken, wie man folches glauben fan, da ich doch Rie so viel gelt In meinem Bermögen habe, außer bem Ersten tag im jahr, allein weill foldes mich vernnehren fan, Muß man thun alf wen man Es glaubt, undt auff big ichon geschren jagt man beuveron undt theobon auff Ginen ftut weg, mitt befehl daß fie ihr Leben fein commers mitt mir haben sollen, undt mitt verbott ahn alle meine Domestiquen feine von meinen brieffen ahn ihnen zu bringen, Run lag ich E. L. gedenken, ob ich ursach genung habe, mich hierüber zu bekümmern, ich batte den König, mir zu Erlauben zu maubisson mein leben zu Enden, den weillen ich Nirgends teine hülff gegen der betrengung meiner feinde fünde undt mons. so facille were sich zu bereden lagen mir Einen affront zu thun, fo ihn felber mitt beschimpffte, so konte ich mich hinfuro nichts als alles unglude Erwartten undt aller ichande undt unehre, derowegen undt auch umb

E. M. Eine importune creatur vom half zu bringen, umb monsieur haß ju bempffen, aller welt Ein tramerig objet zu benehmen, undt mir felber ruhe au schaffen, sehe nichts begeres alf waß ich J. M. von maubisson proponirte undt bamitt ber König nicht meinen mögte, daß Es eine boutade sene, fo mir von meinem itigen chagrin fomme, fo follten 3. Dt. wißen, bag es schon 4 monat ift, daß ich dazu resolvirt bin, undt wen 3. M. mir nicht glaubten, so fonten fie Nur gleich nach maubisson schicken undt ma tante dorten fragen lagen, ob ich nicht mitt ihr davon gesprochen, batte 3. M. berowegen unterthänigft, mir folches zu Erlauben undt auch gutt zu finden, daß ich foldes monsieur gleich vortragen möge, ber König sagte, mon frere est dans des sentimens bien different, il m'a escrite une lettre par ou il me prie de vous parler et pour vous porter a vous raccommoder avec luy, et je vous advoue que je le souhaitterois de tout mon coeur, par l'amitié que j'ay pour vous tout deux, et je vous assure, que je desirerois fort de pouvoir contribuer a vous donner du respos, Car je suis faché de vous voir si affligé et j'y prend part, ich fagte, L'accommodement que Mr demande me surprend auttand que sa colere, et je meritte presentement aussi peu ceste marque d'amitié que j'ay merité sa haine auparavant, Car je fait asteur aussi peu pour le radoucir que j'ay fait pour le mettre en colere, mais pour vous monsieur, si V. M. a encore quelque peu de bonté pour moy, et que vous souhaities mon respos il ne tiend qu'a vous de me le donner, laisses moy donc aller a maubisson, per Rönin antwortet mais madame songes vous bien ce que c'est pour vous que ceste vie la, que vous estes jeune encore que vous pouves avoir bien des années à vivre, et ce parti est bien violent, ich sachte auttrefois je vous L'advoue, je ne comprenois pas, qu'on pust vivre dans vn couvend mais pressentement que je vois qu'il ne sert de rien de vivre inocament et de son mieux que Les mechant n'ont qu'a inventer pour estre cru, quoy qu'on connoisse et leur noirceur et leur mauvaise vie, que malgré tout cela mon honneur n'est pas a couvert, que le promesse ne servent de rien Car monsieur m'avoit promis bien fortement qu'il n'adjoutterois point foy a mes enemis, et il avoit pour fondement 10 années que j'av vecu sans reproche aucune de plus monsieur puis que je me vois sans secour sans mesme qu'il me soit permis de me justifier, il est a ce qu'il me semble de ma prudence de prendre vn parti de mon bon gré qu'vn jour on me fera prendre de force car je voy que mes ennemis n'ossant me faire Le mesme tour qu'a celle qui fust devant parceque j'en av malheureussement trop dit que j'en savois Les circonstance, il faut qu'il fassent Leur possible pour me perdre dans L'esprit de monsieur et dans le vostre ils sont deja venu a bout de l'un et que say-je si bien tost il ne vous persuaderont pas aussi der König interompirte mich undt sagte, non non madame je suis tres persuadé de vostre vertu, et je vous conois sur ce chapittre personne ne vous poura nuire, soves en repos de ce coste la, et vous voyes bien que mon frere ne les croit pas tant aussi Car il veust se raccomoder avec vous, id) fagte, ce monsieur qu'il croit par la contenter le public, mais l'esclat est fait, et moy qui sait ce que ces sorte de choses font dans les pais estranger, je sait ce que j'ay a

craindre et si on peust persuader a monsieur que cela ne luy fait pas tort a sa gloire et a la miene je ne taste (sic) point de cela, et vous advou que j'ay de la peine a me remontrer au monde ce pourquoy au nom de Dieu permette moy que je m'en aille ou je vous ay ditte Car aussi bien ne puis je plus vivre entourée de mes plus cruels enemis et les voir triompher avec tant de jove de mes doulleurs et des peines qu'il me caussent: non ne craignes pas, que je quitte le monde avec regret. j'ay regret de n'avoir plus l'honneur de vous suivre mais hors cela je ne regrette rien en toutte la france, et au moins quand je seres la, monsieur vera que je ne le quitte pas, pour me divertir aillieur; ce qui luy doit encore bien persuader mon inocence, ce pourquoy encore vn coup je vous demande pour dernier grace de me laisser aller, et de trouver bon que j'en aille parler de ce pas a monsieur, et si v. m. me veust faire quelque grace de plus, je vous suplie n'abandonnes pas le peauvre theobon qui est inocente aussi bien que moy et qui est malheureusse pour l'amour de moy barauff sagte ber Rönig, tout ce que je pouray faire sans facher mon frere pour soulager vostre Doulleur je le feray ainsi je vous promets d'avoir soin de theobon, mais pour ce qui est de vostre resolution, je n'y puis consentir et vous deffend d'en parler a mon frere et si cette pensée ne vous passe nous en reparlerons vn auttre fois damitt ichickte mich der Rönig wider fort, wie ich ihn aber wider sabe In sein Calesch sagte Er, he bien madame dans quel sentiment este vous, pressentement, mon frere m'a parles tout aujourduy et je le vois tousjours souhaittant extremement de ce raccomoder avec vous et de faire d'orenavant ce qui vous poura plaire, et pour moy je vous advoue que je serois ravis de faire vn bon et veritable accommodement entre vous deux, ich Sagte, monsieur vous aves trop de bonté, mais à quoy sont bon tout ces façon de mons' il ne m'aime pas, il ne m'a jamais seu aimer, quand j'avois meme la plus forte attache pour luy comment m'aimeroit il pressentement que je sait que ces sentiment sont bien contraire a L'amitie et qu'il me le vient de montrer pas vn si rude tesmoignage ainsi au nom de Dieu monsieur permettes moy de m'en aller da sagte der König he bien madame puis que je vois que c'est veritablement vostre intention d'aller a maubisson je veux vous parler franchement, ostes cela de vostre teste, Car tant que je viveres je n'y consentires point et m'y oposseres hauttement et de force, vous estes madame et obliges de tenir ce poste vous este ma belle soeur et l'amitié que j'ay pour vous ne me permet pas de vous laisser aller me quitter pour jamais, vous estes la femme de mon frere ainsi je ne souffriray pas que vous luy fassies vn tel esclat qui tourneroit fort mal pour luy dans le monde, ne songes pas non plus a combattre ces raisons icy, Car en vn mot comme en mille arrive ce qui poura mais je ne vous laisseres point aller en vn couvend, ich sagte, vous estes mon roy et par consequence mon maistre je ne puis n'y n'osse rien faire que ce a quoy consentes, je ne replique donc point vous voules que je sois malheureusse toute ma vie et que je souffre c'est à moy a m'y resoudre et a vous obeir, Er fagte, je ne veux pas que vous soyes malheureusse, ich fagte,

he le moyen que je ne la sois pas tant que ces gens mes ennemis seront avec luy, ber Rönig fagte, mais madame mon frere s'a@commodera avec vous et vous promettera qu'il ne vous feront plus rien, ich sagte appres ce qui me vient d'ariver puis je me fier vn seul moment a la parolle de monsieur et qui me garantira de tout ce qui me peust encore ariver; ce sera moy sagte der König, ich antwortete Le garand est bon pour veu qu'il s'en mesle de bonne foy, ber König sagte je ne veux point vous tromper madame en tout le desmeles que vous poures avoir avec mon frere, si c'est de luy a vous je seres pour luy, mais aussi si c'est des auttres gens a vous je seres pour vous, et si vous me voulles croire je vous donneres advis comme vn homme qui vous aime, ich Sagte monsieur quand vous parles ce sont des ordres et je feray et dois faire, tout ce que vous me commandere ainsi vous n'aves qu'a parler, der Rönig fagte, puis donc que je vous vois en train de mescoutter et de voulloir suivre mes advis je vous diray premierement que vous n'aves qu'a me dire les gens qui vous deplaissent dans votre maison et je feray en sorte que mon frere vous les ostera, et je donneres le double de pension a theobon qu'elle n'a pressentement, je croi meme faire en sorte que vous la poures revoir dans quelque mois d'icy, je me feray garand comme je vous ay deja dit tout vos desmeles et je vous raccommoderes vous me feres vos plaintes afin d'empecher l'aigreur, et si vous me voulles croire nous acheverons c'est accommodement a ce soir mesme Car mon frere en meurt d'envie, ich sagte, commandes tout comme il vous plaira puisque je n'ose chercher vn respos sur, je me remets de tout a. V. M. selbigen abendts führte ber König monsieur in mein Cammer undt Sagte madame je vous ay deja tantost dit les sentiment de mon frere et comme il avoit envie de se raccommoder avec vous et tacher d'orenavant de bien vivre, je luy ay dit aussi comme je ne vous trouvois auttre desein contraire a cela que celuy d'aller a maubisson a quoy n'y luy n'y moy consentirons jamais et que vous voulles bien asteur vous ambrasser devant moy et me faire garand des querelles a venir, ou je vous promets que j'agiray de meilleur foy que je n'ay fait entre feu madame et mon frere mais j'avois mes raisons allors, ce n'est pas de mesme pressentement sur tout ce que je vous recommande c'est de ne faire guere d'eclaircissement Car cela ne sert que d'aigrir les esprit, pour ce qui est des sotisse qu'on a ditte tenes mon frere je suis asses mal pensant, mais j'ay veu cela de pres je metteres tout pressentement ma main au feu que madame en est tout a fait nette et inocente, monsieur fagte je le croy bien aussi, der König sagte ambrassons nous donc tous trois, welches wir thaten, undt fo wurde diß accommodement gemacht, andern tags schickte chevallier de Loraine deffiat undt Mtd. de grancay zu mir undt ließen mir fagen, daß fie au desespoir wehren In meinen ungnaben zu fein budt betten mich untherthänig ihre soumissionen ahnzunehmen, vndt daß sie mir versprechen wolten, hinfuro so woll zu leben undt nach meinem gefahlen, daß ich mich nicht gereüen würde ihnen verziehen zu haben, ich antwortete, baff fie vier monat woll hetten leben konnen, da ich mich doch täglich überlautt über sie beschwehret hette, das jett ich auch wider Gin wenig Zeitt haben mufte

mich zu Erhollen budt abten zu ichöpffen budt baf ich ihnen mitt Cheftem meine antwort wurde zu wißen thun lagen, ging darauff zu Md. de Maintenon undt fagte ich batte fie, fie folle doch 3. M. den Ronig von meinetwegen fagen, daß meine feinde mir diege proposition hetten thun lagen, daß monsieur mir fein wort von ihnen gesprochen hette, undt weillen 3. M. garand von alles wehren, beiichte mir, bag ich ohne feinen raht, undt ordre nichts thun konte, daß fehr zu beförchten were, daß man mich wider betriegen woll wie vor 4 Jahren undt zu dem, daß ich auch In mir felbst fünde, daß ich mich mitt gar großer Mühe wurde mit leutten accomodiren fonnen, so meine Ehre attaquiret haben undt daß alles was ich vor den respect thun fonne, so ich monfieur schuldig bin, wer mich zu Enthalten, Eine offendtliche satisfaction undt rache gu fordern, drumb batte ich E. M. mir zu fagen, waß ich ihnen antwortten folle, abends rieff ber König monfieur undt mich undt befahl mir mitt ben wortten, Erstlich fagte er mon frere pour vous montrer que j'agiray sincerement je veux donner la responce a mad. devant vous de ce qu'elle m'a fait demander sur ce que ces messieur la recherchent le chev. et marquis deffiat et mad grancay je ne juge point a propo qu'elle entre en aucun esclaircissement ny accommodement avec eux qu'elle vive a St. Clou honnestement pour L'amour de vous et si avec le temps ils font bien ce sera auttre chose on vera mais pour le pressent ne vous raccommodes pas madame; ich faate vous seres obei en cela et auttre chose que vous me commenderes, andern tags sagte mir der König je vous ay dit de vivre honnestement avec vos ennemis, et vous le pouves car le derniere chose qu'ils vienent de faire contre vous leur fait tant de tort dans le monde et les decris si oriblement que vous ne pouries rien aprandre de nouveau au monde en vous plaignant d'eux ainsi mesprisses le et prenes pour vostre consolation que tout le monde aussi bien que moy vous rend justice, biefies ift alles waß ich mich von biefer fach Erinnern fan, lag E. L. alfo selber judiciren, ob ich recht oder unrecht habe, undt rede also weitter nichts hirvon, Rur dag noch fagen, umb diegen brieff ober vielmehr dig buch ju Enden, den man tan Es nicht mehr Ein Brieff nehnen, habe aber E. L. alles jo aufführlich verzehlen wollen, weillen ich Einsmahls Gine rechte fichere gelegenheit habe, Im übrigen wie meine feinde sonsten meine Domestiquen bestechen budt sonsten bor rende budt pratiquen haben mir zu schaden, wirdt Wendt E. 2. verzehlen können, wen fie ihn die gnadt thun werden ahnzuboren, worauß E. L. je mehr undt mehr mein glud Ersehen werben 2c.

Paris, ben 24. Novbr. 1682.

nen leitten bezeitgen, daß ich monsieur In aller meiner betrübnuß nicht Ein Eintzig böß wort geben, noch daß geringste vorgeworffen habe, noch hinterwertz von ihm gesprochen, contrarie, ich habe mir Eine Eigene estude gemacht, mich vorzusehen umb ihm nichts zu sagen, so ihm Mißsahlen könte, vondt wen Er auff mich stickelt schweig ich Mauß still, zu dem wie kan ich ihm seiner gesnahlin todt vorgeworffen haben, da ich doch mehr als jemandes in der welt

persuadirt bin, daß diege that sohne fein wißen geschehen ift, das gestehe ich woll, das ich Einmahl gefagt, (alf Er mir vorwurff, das mein chagrin mich würde umbs leben bringen, vndt das ich mich durch meine Engene viollence tödten würde) ahn meinem todt were kein großer schadt undt ich achte das leben nicht gennug, umb den todt zu forchten, das ift alles maß ich auff biegen text abn monsieur gefagt habe, bitte E. L. derowegen demutigft feine fo boge opinion von mir ju schöpffen ju glauben, daß ich mich durch Caprice undt bogen humor solte unglücklich machen, den wen ich glauben folte, baf E. L. undt oncle In der that Gin foldes von mir meinten, würde mich dieges melancolischer machen alf all mein unglück vnot verdruß fo ich bigher außgeftanden, Ich weiß nicht worumb die leutte fagen wollen, daß mons. undt ich wie hundt undt katen leben, Indem wir doch alle dehors über die Magen observiret haben, auch In der that nicht gezangt, ben alles waß vorgangen, da war der König derzwischen undt hatt Einen undt anbern zugesprochen, wir aber, Rehmblich monsieur undt ich, haben von allen indifferenten sachen gesprochen alf wen nichts vorginge, aber wie ich schon gesagt, wen man nicht vorgebe, daß Es meine schuldt ift, das man übel mitt mir lebt, fo würde man fouften nichts zu fagen haben, vndt geftehen mugen daß mir unrecht geschehe undt daß man mir gewalt ahnstatt recht gibt, aber dießes alles wirdt Carllutz E. L. mündtlich auflegen können, 2c.

2c. auch wirdt Carllutz E. E. fagen können mitt waß freuden ich gelefen, daß oncle jett mein papa fein will, Ich habe E. L. benderseits ja ftehte vor Batter undt Mutter gehalten undt feinen unterschiedt ichir In meinem herten Entpfunden von benen jo mir von natur fo verwandt fein bndt wahren, auch fan ich E. L. versichern, daß sie keines von Dero Kindern haben, fo E. L. benderseits mehr Ehret respectiret undt von gangem herten liebet alf ich thue undt bif ahn mein lettes Endt thun werde, ja auch fo williger ift E. L. zu gehorsammen, berowegen konnen mir E. L. Rur fedlich befehlen, aber Bag mich schir verdrieft, ift das ich dieß sentiment nicht alleine habe, sondern alle die die gnade haben, Gine zeit lang ben G. L. zu fein. feint alle so, ben Carllutz ist schir Gben so touchirt von den gnaden, so E. 2. Ihm benderseits Erweißen, alf ich undt hatt gangen abenden mitt mir zugebracht, mitt rühmen, waß gnade ihm widerfehret, das E. L. auch Ein wenig bontes vor den gutten Bendt wollen haben, bavor fage ich E. L. auch gehorfambsten Dand undt hoffe, daß Er durch feine treme Dinften feine reconnoissance ahn tag geben wirdt, mitt der zeit, wie auch Carllutz, Ich halte fie In diegem ftud woll vor gludfeelig undt wolte von grundt meiner feelen gern von ftandt mitt ihnen tauschen, ben ich halte vor viel gludfeeliger Ginem herren zu dinnen, den man estimirt undt admirirt, ja auch recht lieb hatt. alf bag man Rur ben ichein von Giner grandeur hatt, undt boch gar nichts vermag, den das ist mehr eine Sclaverey alf frenheit, 2c.

Chaalon ben 15. Julli 1683.

. . . . 2c. mons' de mortangis noch bie würfte fo Er mir mittgebracht hab ich noch nicht zu sehen bekommen, sage E. L. doch gantz demütigsten Dand davor, werden mir gar woll zu paß kommen, umb zu frühstücken, wen wir Nun bast wider jagen werden, nachdem wir wider zu Versaillen ahngelangt werden sein, unterdeßen hören wir hir Ein hauffen wunderliche Zeittungen, den man sagt, daß Mons de monemuth wider den König In Engelandt seinen herren Batter conspirirt hatt, vndt Ihn wollen assassiniren saßen, vndt daß der turck schon so Nahe beh Wien sehe, daß der Kaiser auß seiner Cammer hatt Dörffer von den tartaren hatt verbrennen sehen, daß macht mich hoffen, daß alle christliche Könige Fürsten vndt herren alle unter Einander werden frieden machen umb den türcken zu steuren vndt zu wehren, daß also kein anderer Krieg kommen solle, 2c.

## St. Clou den 1. augusti 1683.

Ich bin versichert, das E. L. verwundert werden sein, die abscheulige Beitung zu vernehmen von 3. M. unger Ronigin fo fchleunigen undt geschwinden todt, ich gestehe, das mir diefes recht zu herten gangen, den die gutte Königin hatt mir In allen mein chagrin die gröfte freundtichafft von der welt Erwießen, drumb fonnen E. L. woll leicht Erachten, wie ichmertlich Es mir Muß geweßen fein, fie In vier tagen Zeit bas fie frand geweßen, vor Meinen augen so zu sehen den geist auffgeben, Montags nachts befam sie bas fieber undt vergangenen freitag umb 3 uhr nachmittags ift fie verschieden undt daß durch ingnorentz der Docktoren, welche fie umbe leben gebracht, alf wen fie ihr Einen Degen Ins hertz gestoßen hetten, fie hatten Gin geschwer unter dem linden arm, welches sie ihr durch viellen aderlaffen wider Ins leib getrieben haben, undt zuletzt haben sie ihr vergangenen freitag esmetique geben, welches bag geschwer hatt Innerlich auffberften machen, ift also gar geschwindt undt fanfft gestorben, ich bin so touchirt von diegem spectacle, daß ich mich nicht davon Erhollen fan, der Rönig ist Erschrecklich betrübet, fan nicht hir dauern, wirdt also morgen nach Fontainebleau undt wir andern auch, so lang Ich aber, ich mag auch sein, wo ich wolle, nicht In den standt sein werde, wo unfere gutte Konigin Nun ift, so werde jederzeit verbleiben E. L. demutige, gehorsame undt gants Ergebene bag undt Dinnerinn

Elisabeth Charlotte.

## Fontainebleau, ben 19. Aug. 1683.

... 2c. J. G. die Chursürstin mein fraw Mutter sagte mir selber auch zu thumfäßel, daß sie mein herren geEndert sunde, jedoch hatt Er Es aufis best gemacht, allein Es war ihm alß bang die Chursürstin mögte von geschehenen sachen reden, vndt darumb war Er so ambarassirt, vndt zu meinem glück vndt auch umb die warheit zu sagen, auss meine bitt hat sie ihm von nichts gesprochen, den ich sene den handel woll, hette man Ein wort gesagt, so were Es über mich außgangen, vndt hette Er sich wider gegen den König bestagt, daß ich seine freünde beschrehe vndt also nicht woll mitt ihnen seben will, welches In der that die gröste Klagt ist, so man gegen mir hatt, vndt warumb Er sich In den letzten händelen von mir hatt schehen wollen, drumb glaube ich, daß E. L. nicht desaproviren werden, daß ich

die Churfürstin gebetten habe, fich nichts merden zu lagen, ben Run alles simlich still glaube ich, qu'il ne faut pas reveiller le chat qui dort, wie man alf bir Im fprichwort fagt, Mir ift Es auch woll von grundt meiner feelen lendt geweßen, die gnade nicht zu haben, E. L. In Teutschlandt auffzuwartten, allein ich habe E. L. die proposition von Einem rendevous nicht thun borffen, weillen Man bir alle tag fagte, daß oncle den Rrieg gegen ben König hir wolle, undt beswegen troupen auffm fuß hette, dachte also, daß In den Zeitten Ein rendevous gar mal a propo tame, ich will doch noch nicht ahn ber hoffnung verzweiffelen, E. L. noch Ginmahl vor meinem Endt gu feben, den wen ich mir daß In Ropff brächte, wurde ich weber ruhig leben noch fterben konnen, Man fagt bir, daß der graff von Starenberg fich braff In Wien wert, felbiger wirdt mehr gloire undt Ehr von diefem Rrieg befommen, alf ber gutte Reißer, fo fo Erbarmlich geflehet hatt, Es jamert mich doch seiner, herr hanibal ist In Candien schon gewont wie man mitt den türden umbgeben Muß, Er hatt mir bor diefem viel von den türdifchen Kriegen verzehlt, ich habe max fein bruder ben ber Churfürftin gesehen, welcher mir gefagt, daß hanibal Catholisch worden, sender Er In Banerischen dinften ift, E. L. haben acht, daß printz gustien fo jo großen luft hatt In ungarn zu ziehen, Es nicht mache wie der printz de Conti, welcher durchgangen Che man Es fich verjehen hatt, undt Man hatt ihn Erst zu frankfort wider Ertapt, 2c.

## Fontainebleau, den 29. augusti 1683.

. . . 2c. waß E. L. aber fagen, daß fie verhoffen, daß mein esprit au desus de cela fepe, undt das man feinen feinden ahm meiften verdruß ahnthut wen man fie veracht, fo were diege lection woll leicht zu folgen, wen der verdruß von Leutten herkamme, fo weit Entlegen weren, weillen Es aber mehr von monsieur, alf von jemandes anderst herkompt, undt ihn seine freunde (welche juft meine feinde alle fein) ihn dermagen Gingenohmen, daß Er mehr haß vor mich hatt, alf die andern alle, alf ift Es unmöglich, daß ich nicht bisweillen chagrin fein Muß, wen andere feinde Ginen haßen undt lebdes thun, hatt man den troft, daß man Es ihnen heutte oder morgen wider vergelten fan, gegen dießen aber darff man fich nicht rechenen, undt wen mans ichon konte undt dorffte, wolte ich doch folches nicht, Indem ihm, Nehmblich meinem herren, nichts fo verdrießlichs widerfahren fan, worinen ich nicht auch mit part Nehmen Muß, den ift Er chagrin, Muß ich allen seinen bößen humor essuyren, ist Er sonst unglücklich kan ihm nichts begegenen, welches mich nicht auch mit trifft, alles waß ihm übels begegenet, Muß ich partagiren, waß ihm aber guts widerfähret hiran hab ich keinen part, den befompt Er gelt, so ift Es vor feine freunde, (meine feinde) ift Er in faveur, so employrt Er Es Nur umb mich zu quellen, undt fie gu gefahlen, wie ich begen tägliche experientz habe, also so sehr alg ich mir auch felbes zusprechen mag undt mittel suche mir meinen unluft auf dem Ropff zu bringen. jo habe ich doch große Mühe dieges Ins wert zu feten, den wen ich Einige occupation hette, so wurde mich foldes von meiner unluft distrairen, allein meine feinde haben hirin bermagen vorgebaut, daß ich nichts In der welt fagen darff, undt wen ich Nur ahn meine Leutte, vor meinem herren

frage, wie viel nhr Es ift, so fürcht Er Es sehe Ein ordre undt wissen waß Es ift, waß das mir vor Ein respect unter den domestiquen gibt, saß ich E. L. gedenken, wen ich zweh wort mit meinen Kindern spreche, examinirt man sie Eine halbe stunde, waß ich ihnen gesagt, undt dergleichen schöne sachen gibt Es hundert des tags, welche alle fatiguant auff die senge sein, hette ich Ein seelen mensch noch beh mir welchem ich mein hertz Eröffenen könte, undt wo mit ich über dieße sachen weinen oder lachen könte, würde ich mich noch patientiren, allein darumb hatt man mir die gutte schwarze Jungser fort geschickt, E. L. würde ich nicht mitt dießem langen detaill enuirt haben, (den E. L. wißen ja woll, daß klagen gar nicht mein still ist) wen ich nicht gesörchtet, daß E. L. meinen mögen daß, das ich durch caprice

trauerig bin, undt begen In der that feine urfach habe.

... 2c. Waß unßern König sonsten ahnbelanget, so weiß ich zwar nicht gewiß, ob Er sich wider verheirrahten wirdt, glaube Es doch umb die warbeit zu sagen, Ich bin leyder Nicht In so großer kaveur alß man E. L. geschrieben hatt, wen ich solches were würde ich mein patgen baldt auffis salzsfaß setzen, undt sie predestinniren ihren gehabten gou zu solgen, den E. L. können woll gedencken, daß ich ihr solches beger als jemandes In der welt gönne, der plat ist von großen rang undt esclat, aber unter unß gerett, ich weiß nicht, ob man ahm glücklichsten darinen lebet, undt wen ich E. L. meine gedancken darüber Erössenen solte, Milste ich Einen gar zu langen detaill machen welcher der post Eben nicht zu vertrawen ist, komme derzwegen wider zu meinen vorigen text, ich din nicht vain noch glorieux, gestehe derohalben teütsch herauß, daß mein herr mehr In kaveur ist, alß ich, welches woll Erschenet auß allen gutten tractementen so der König dem ritter von lotteringen täglich ahnthut, wozu, (wie ich E. schon gesagt) mein herr alle seine kaveur ahnwendt 2c.

# Fontainebleau, ben 29. September 1683.

. . . 2c. Sender 14 Tage her hab ich nichts gehört, alf dictons fo man auff monsieur Colbert thot gemacht hatt, will E. L. diege verzehlen, fo ich mich Erinern fan, ich glaube daß E. L. woll Ein buch werden gefehen haben, so biß Jahr ift gedruckt worden, welches Le dialogue des morts heift, worinen man allerhandt Todten mitt Einander discouriren macht, sowoll antiquen als modernen, barauff hatt man inventirt, daß ber teuffel die Rönigin In ihrem weg'hette auffhalten lagen, umb Zeittung auß Frankreich zu hören, undt daß die Königin geantworttet hette, helas je ne say point des nouvelles de l'estat, et je n'en ay jamais sceu, barauff were Ein ander teuffel geloffen tommen, gant außem attem, der hette geruffen man folte die Königin geben lagen, den Er brechte wer von alles rechenschafft geben fonte, undt hette damitt mons. Colbert in die helle gelieffert, ich habe wißen wollen, waß man mons. Colbert vor schöne nouvellen sagen macht, aber niemandes hatt mir Es fagen fonnen, alles popelvold ift bermagen deschainirt gewegen, daß fie den armen todten Corper haben zereigen wollen, undt man hatt von Konigs guarden ju fuß den weg besetzen Mugen, von mons. Colberts hauß ahn big in die Rirch, wo man ihn begraben undt jedoch hatt man nicht wehren können, daß sie nicht hundert pasquillen so

woll in vers alf in prosen ahn ber Capellen ahngeschlagen haben, wo sein

Corper ift bengefett worden 2c.

.... 2c. Ein porteur d'eau zu paris fam ahn Einen brunnen undt hatte Einen sangen schwarten Flor ahn seinem hutt, seine Cameratten fragten ihn de qui porte tu ce grand deuille, helas antwortete Er vous le devries touts porteur aussi bien que moy, Car mons. Colbert est mort, he bien sagten die andern, quorquoy etce que nous porterions le deuill pour luy, parceque (antwortete Er) nous luy devons touts de la reconnaissance de n'avoir point mis des impos sur l'eau que nous portons, andere haben durch viguren undt rebus gesprochen, Ich glaube daß E. 2. woll wißen, daß beg Berftorbenen fein mappen Gine Blindtichleiche ift, undt deß Cantellers seine 3 Enderen, wie auch, daß der man so ahn colberts plat ift, pelletier henft, so sagt man, Le Lezard a avalés la coulleuvre

et a envoyé sa peau a refaire au peletier, 2c.

.... 2c. In ber letten jagt so wir zu Fontainebleau gethan, were mir bennahe Gin groß unglud widerfahren wen ich mich nicht geschwindt meiner alten fprünge Erinert undt vom pferde gesprungen were, Gine birfchfuhe, welche von ber jagt verscheugt war, undt welcher noch Ginen andern ichreden überfahlen hatte, weillen fie Ginen zu pferde begegnet, fo vor mich herrente, trebte mitt folder uhngeftume geratt auff mich log, daß, ob ich ichon mein pferdt mitt aller macht auffgehalten, hab ich boch nicht fo furts Einhalten fonnen, daß die hirschfuhe nicht Im sprung bermagen gegen meines pferdte maull geschoffen, das fie ihm die ftangen, das gebiß undt ben Buget Entflücken gerent, mein pferdt war bermagen Erschrocken, daß Es nicht mehr wufte was Es thate, ichnauffte alf Gin Beer undt fprung auff Gin feit, alf ich aber fabe, daß mein pferdt fein gebiß mehr Im Maul hatte, trebte ich ihm ben Bügel Ins Maull fprung herunter undt hilte Es fo fest big meine Leutte mich Ereplet, hette ich folches nicht Enllendts gethan, hette mir mein pferdt unfehlbarlich ben Salf zerbrochen, versichere E. 2. daß fie ahn mir Gine treme Dinnerin verlohren hetten, Diege avanture hatt Ein folch gerag ben Hoff gemacht, daß man 2 tag von nichts anders gesprochen, von wenig sachen macht man groß werd hir, ich hette E. L. auch nicht die Mühe geben Eine solches zu legen, wen ich nicht gefürcht, daß man E. L. die sach vielleicht gefährlicher mögte vorbringen, alf sie sich In der that verhelt, undt E. L. die mir fo gar gnädig sein, deswegen vielleicht in inquietuden fahlen mögten, der König hatt lang nicht glauben wollen, daß ich nicht gefahlen sepe, allein ich habe foldes mitt 6 Zeugen überweißen können, welche die avanture undt meinen fprung gefeben, 2c.

#### Versaille den 6. Julli 1684.

.... 2c. ich heutte morgen Eine Zeittung von paris bekommen, so Mich recht von herten betrübt, Rehmblich ber gutten princes palatine todt, so heutte morgen umb '4 gestorben, seinder 3 monat her hatt sie weder ihre töchter noch monsieur noch mich sehen wollen, sagte als, daß wen sie verspüren würde, daß die remedien so man ihr geben, effect thun solten, undt fie hoffnung zur genegung haben fonte wolte fie ung alle wider feben, wo nicht, so wolle fie Nur ahn gott undt ihr Endt gedenden undt fich bazu prepariren,

welches sie auch gethan, hatt biß auff gestern abendts Ihren volkommenen Berstandt behalten, ohnerhörte schmerten aufgestanden, solche aber mitt großer gedult gesitten, undt ist sehr christlich gestorben, war seider Eine Zeit her In Einer solcher devotion, daß sie alles verkaufft waß sie hatte, umb ihre schulben zu bezahlen, undt daß überige den armen zu geben 2c.

## Versaille, den 3. september 1684.

welcher der König ahn alle Damens hat pressenten geben wollen, solches aber ift zu baldt ruchbar worden, undt alle Damens von qualitet haben darbeh sein wollen, deswegen ift gegen der Zeit, daß wir nach Marly gesolt, Sine solche Erschreckliche menge vndt foulle von Damens herkommen, daß man sich nicht hatt wenden noch trehen können, undt viel seindt zu den Kaussseuten, wo man die stossen genohmen umb zu Ersahren, wie viel man deren genohmen, undt wie thewer sie sein, als der König solches Ersahren, hatt Es ihm verdroßen, undt hatt gesagt, daß den König solches Ersahren, undt daß alles, waß Er geben würde, nichts daben schen würde, also die Parthey gebrochen worden, undt waß von Edelgeseinen war, hatt der König zu sich genohmen, die derocards aber undt Bandt, wie auch esvantaills hatt Er unß spillen machen, 2c.

## Versaille ben 11. May 1685.

. . . . 2c. Ich habe den obermarschald von Stein Callenfels sehr examinirt, wo boch der haß herkommen Muß, so mein bruder vor seine gemahlin undt fram Mutter Give Zeit lang her Erwiegen, hab aber nichts anberft von ihm bringen fonnen, alf bag Ein Docttor Ihm (Nehmblich meinem bruder) weiß gemacht hatt, daß Er sterben würde, wen Er ben feiner ge= mahlin lege, undt dag man Ihm foldes unmöglich wider hette auß dem Ropff bringen fonnen, ob Er zwar felbsten den Docktor alg Ginen ichelmen undt nichtswürdigen menschen weggejagt hette, waß aber die Churfürstin unger fram Mutter betreffe, davon mufte Er gar nichts, mein bruder leugenet gar fehr, daß Er willens geweßen fepe, Gine andere gemahlin zu Rehmen, aber mein frem Mutter glaubt doch, daß Etwas dran geweßen, undt fo viel ich merden kan hatt sie waß hart dagegen wie billig gesprochen, undt beßwegen glaube ich, daß fie mitt meinem bruder ift brouillirt geweßen, waß ungere princen de Conti ahnbelangt, so weiß man noch nicht, ob sie nicht In dalmatien werben, Es ift mir lendt, daß fie nicht ahn E. L. hoff gewegen fein, damitt fie doch feben mogen, daß ungere teutsche fürsten undt regirende hertogen fich nicht lumpen lagen undt daß fie Eben daß gröfte recht nicht haben, wen fie fich beger bunden alf fie, Es ift mir von grundt meiner geelen lendt, daß Ich E. L. nicht alles fagen fan, waß ich gerne wolte, den ich bin verfichert, daß wen ich E. L. alles verzehlen folte, maß ich hirauff weiß, E. L. wurden fich Gin augenblick divertiren, allein ich darff Es der feder nicht vertrawen Insonderheitt In dießen Zeitten da man so überauß scrupuleus wirdt, auch fo, daß der König feinen beichtsvatter zu den meinen geschickt hatt undt mir heutte morgen hatt Ginen Erschrecklichen filt geben lagen liber

3 punckten, der 1. ift, daß ich zu fren Im reden were, undt mons. le dauphin gesagt hette, daß wen ich ihn Nacket von den fuffollen big auff den ichentel feben folte, daß weber Er noch Niemandes mich tentiren fonte, jum andern, daß ich zugebe, daß meine Jungferen galands hetten, zum 3ten, daß ich mitt ber princes de Conti wegen ihre galands gelacht hette, welche 3 ftud dem Ronig fo Miffiehlen, daß wen Er nicht betracht, daß ich feine geschwen were, hette Er mich von hoff congediert, worauff ich geantworttet, daß waß me le dauphin ahnbelangt, so gestehe ich daß ich solches zu ihm gefagt hette, Indem ich Die gedacht, daß Es Gine ichande fene keine tentation ju haben, hette auch Rie gehört, daß Es zu ber modestie nöthig fepe; maß ich fonften von Raden undt pigen fren zu ihm gesprochen, dieges fene mehr def Königs schuldt, alf die meine, Indem ich Ihm hette hundert mahl fagen hören, daß man In der famillie von alles reben fonte, undt daß Er mich hette follen warnen lagen, wen Er Es nicht mehr gutt befunde, Indem Es die leichste sach von der welt zu corigiren sehe, waß den zwehten punckten ahnbelangt, undt daß meine Jungfern galands hetten, so mischte ich mich In nichts von meinem hauße, wurde also nicht ben dem ahnfangen, so ahm ichwehrsten In ordre zu bringen sene, aber daß doch solches nicht ohne exempel fene, undt daß jederzeit folches ahn hoffen brauchlich gewegen, undt daß alfo, men fie Nur nichts thaten, waß gegen ihre Ehr, Ich nicht glauben fonte, daß foldbes weder Ihnen noch mir tort thun könte, waß den 3ten punckten und+ feine Dochter ahnbelangt, so were ich ihre hoffmeisterin nicht, ihr zu weren. wen fie galands haben wolte, fonte auch nicht brüber weinen, wen fie mir ihre avanture verzehlte, undt weillen ich den König felber davon mitt ihr iprechen hören, undt mitt ihr lachen feben, bette ich gemeint, daß Es mir auch erlaubt were, aber md. la duchesse fonte mein Zeuge fein, daß ich mich Rie in nichts gemischt hette, were mir also gar schmertlich mich uhnidulbiger weiß fo übel vom Ronig tractiret zu feben, andt alf wen ich Etwaß Erfdreckliches verbrochen hette, undt folde wortter zu hören, welche mir gar nicht zufämmen undt welche ich nicht Erzogen werde worden, folche zu hören. Ich habe mons. fein wort von dießer histori gesagt, den ich weiß wie S. L. fein, fie würden alles ärger machen, aber ich Muß geftehen, daß ich woll von herten bog über dem Konig bin, mich wie Gine Cammerfram gu tractiren, welches seiner maintenon beger zukomme, alf mir, den fie ift bazu geboren, aber ich nicht, Ich weiß nicht, ob Es ben König gerewet, mir bie harangue gemacht zu haben, allein heutte morgen, alf Er In die Meg gangen. hatt Er mir freiindtlich zugelacht, mir aber wars gar nicht lächerlich, hab derowegen woll wider wie ordinarie Gine tieffe reverentz gemacht, aber bitter fawer drein gefehen, maß weitter hierauß werden wirdt, werde ich E. L. berichten, wen ich es wißen werbe, hette man mich fo unschuldiger weiß exillirt glaube ich, daß ich durchgangen were undt zu E. L. kommen.

St. Clou, ben 1. Juni 1685.

so voller schmergen undt betrübtnuß ich auch jetzt bin, über den todt meines armen Bruder seeligen, so will ich doch nicht lenger verschieben, E. L. solches Erschreckliche unglück zu berichten, den ich weiß, wie gnädig E. L. unß behden jederzeit geweßen, undt wie sehr E. L. dero hauß lieben, zweiffele

also woll gar nicht, daß E. L. rechtmäßigen part Nehmen werben, In bießen abscheillichen tobesfall, 2c.

. . . . 2c Der Kopff thut mir so Erschrecklich webe, von viellem schreben undt wachen, daß ich unmöglich lenger schreiben kan , 2c.

## Fontainebleau, den 1. november 1685.

. . . 2c. Sage E. L. auch gang bemuthigsten Dank vor bero gnädige Borforg, wegen dero undt oncles meinung über meines brudern testament unter ung gerett, fo Erfahre ich hir wenig, waß man In der fachen macht, durch den Breton aber hab ich vernohmen, daß abé de morel gant gefinnet ift, meines Brudern testament umbzustoßen, undt fich auff 3. G. des Churfürsten meines Herr Batter sehligens testament zu beruffen, die Copie so mir Carllutz geschickt hatt man auff frangofisch gesetzt undt fie obgedachtem abe geschickt, selbiger fordert undt sucht, die originals wie mir der Breton schreibt, jo viel ich aber In allem von diefer fachen begreiffen tan, fo wirdt Eg dermaßen auff die lange nauß kommen, daß ich glaube, daß ich lang werde verfault sein, Che die sache wirdt aufgemacht werden, Ich glaube der König hir helt mich noch vor huguenot, ben Er hat mir fein wort bavon gesprochen, daß Er meine interesse Ins papst hande gibt, undt hette mirs monfieur nicht ohngefehr verzehlt alf die fach ichon geschen war, wüste ich noch nichts bavon, jedoch muß man dazu schwengen, damitt Es nicht noch ärger wirdt, ber König Endert In allem so Erschrecklich daß ich Ihn nicht mehr kene, ich febe aber woll wo alles ber fompt, allein Es ift fein mittel davor, muß alfo nur gedult haben undt damitt die fo mir übel wollen nicht zu fro fein mogen, wen sie mich trawerig sehen solten, so lag ich mich nichts merden, undt stelle mich gar lustig ahn. Im grundt aber schmerts mich doch, daß man mich fo tractirt, dieges aber alles waß ich hir fage, ift nur vor E. L. oder auffs meiste vor oncle undt fonften vor Niemandes, folte man aber auff der post jo curieux fein, diegen brieff ju öffnen undt ju legen, so werden fie meine meinung sehen undt ich also der mühe Enthoben sein, ihnen selbige mitt der Beitt zu fagen, fcreibe Es bero wegen teutsch undt ohnverblumbt herauß, 2c.

# Paris, den 26. Januari 1686.

2c. Waß aber ahnbelangt, waß E. L. mir wegen unßerer brieffe berichten, so noch zu Herbelberg sein, so habe ich hierauff nichts andtwortten dörffen, ohne monsieur Ein par wort davon zu sprechen, den solte ich Eintiges wort geschrieben haben, hierauff, so In execution würde gebracht worden sein, undt man hernach hir Ersahren, daß solches von mir kämme, würde ich bitter übel ahnkommen, habe derowegen monsieur davon gesprochen, welcher mir geantwortet, daß wen In dem gewölb nichts anderhalb unsere brieffe wehren, würde Er mir ohne dificulteten Erlauben, ahn E. L. zu schreiben, umb solche zu sich zu ziehen, weilen Ihm aber abé de morel gesagt, daß sonsten noch viel sachen. In dem gewölb wehren, alß wolke Er vorher die sach consultiren, Ehe Er darauff desidiren könte, undt solte ich E. L. dießes von seinetwegen negst viellen Complimenten berichten, waß

aber die pretentionen ahnbesangt, so E. L. auff die alodial-gütter haben mögen, mögte ich von Hertzen wünschen, daß Es Etwaß sein könte, so der Mühe wehrt were, den ich es E. L. von grundt der sehlen gönnen mögte, wir haben hir nun den Churpringen von Saxen, welcher Ein artlicher herr ist, schickt sich all woll hir, 2c.

# Versaille den 28. aprill 1686.

2c. Ich gestehe E. L. offenhertzig herauß, daß ich In meinem seben gar zu wenig hoffnung zu waß guttes undt gar zu sange weill ordinarie habe, umb mitt so großer gedult alß Es billig sein solte, alle ungerechtigsteiten undt Zwang außzustehen, deren man Nur gar zu viell hir hatt, den wen man Etweder Einige hoffnung zu waß besteres oder sonst Etwaß taglich hatt, so occupiren oder Divertiren kan, o alßdan kan man leicht alles übels, so Einem begegenet in den windt schlagen, Indem daß Erste In alles tröstet, daß ander aber ahn sein unglück verhindert zu gedenken, wen man aber eines von bethen haben kan, kompt Einem der chagrin ditter hart ahn, und die geringste trawerigkeit, so dan noch dazu schlegt accadiert gant undt gar, undt so ist Es mir auch Ergangen, auff alles waß mir E. sagen, daß man trost schöpen kan, vor die seinige zu betten wen sie todt sein, hiranss wolt ich E. woll andtwortten, wen ich Es personlich thun könte, schriefftlich lest Es sich aber gar nicht thun, ze.

### St. Clou, den 5. may 1686.

..... 2c. Die raugräffliche Kinder dawern mich von herten undt mögte Ihnen von grundt meiner seelen gerne helssen, weiß aber nicht, wie ich Esahnsangen soll, den ich verstehe die aksairen gant undt gar nicht, stünde In waß die Erbschafft ahnbesangt alles beh mir allein, o so wolte ich woll raht noch sinden, aber man sagt mir, daß ich schir nichts drin vermag undt daß monsieur alß maitre de la Communauté allein herr undt meister ist, damitt zu thun, waß I. Lestiebt, welches nach meinem Sin Sin abgeschmackt sach vor mich ist, weillen die raugräfsliche Kinder ja so viel exemple vor sich haben, wegen der tittel, können sie a Nur solches dem zeizigen Chursürst vortragen saßen, welches I. L. den vielleicht radoueiren wirdt, auss wünsche, ist mir Nur seit, daß ich die mittel nicht habe Ihnen meine aksection zu bezeitigen, der wille aber ist gar gutt allein von guttem willen wirdt man nicht satt, 2c.

# St. Clou ben 12. May 1686.

2c. E. L. sagen, daß die gutte Churfürstin seeliger Nie In dießem teben zufrieden geweßen, Nun aber In voller ruhe undt glückeeligkeit ist, daß macht mich ahn unßere Königin sehliger gedencken, den mad. de vissé so ihre favoritten war, hatt mir sehder ihrem todt verzehlt, daß sie die Königin ihr leben Nie content gesehen, alß 7 tag vor ihrem todt, da sagte sie zu ihr Im vertrawen, daß sie sich Ihr leben nicht In den standt gesunden, alß Eben damahlen, den sie Nun perfect content were, undt nichts mehr In der welt

wünschte, mad. de vissée, welche dießen discours gar nicht gewont war, Erschrack Erstlich undt meinte, die Königin hette Ein Mißtrawen auff sie gesast undt wolte mitt ihr dissimuliren, undt wie diß weib gutten verstandt hatt undt die Königin von Kint auff gekandt hatte, threhete sie sie auff allerhandt weiß, umb zu sehen, waß derhinder stäcke, sunde aber, daß die Königin Ss gesagt, wie sie Ss dachte undt In Sin Einem perfectem glück lebte, daß hatt aber Nur 4 tag gewehrt, den hernach wurde sie kranck undt starb den 7 tag, diß ist Sin ungesunder text vor die Missischtigen, den daß macht Sinem trawerige reslectionen machen, jedoch so Muß die hoffnung welche (wie E. Lagen, wir alle glauben wollen undt sollen) Rehmblich daß Ein beger Leben in jenner welt ist, unß von diß alles trösten, 2c.

# St. Clou, den 18. May 1686.

ec. ich weiß nicht, wo brusseau Muß auffgefischt haben, daß so magnifique meublen zu Bendelberg fein sollen, außer die tapetten von julius cesar undt die von der feste de Bachus, ift daß überige woll recht mitt Lumpen gefürdert, wie E. L. fagen, ja alf ich Letztmahl die gnade hatte J. G. mein fram Mutter S. zu feben, fagten mir J. G. daß Es Ein schande were, gu feben, wie mein bruder meublirt were, daß ichir kein bett noch ftuhl mehr Im hauß were, da lage ich E. L. gedenden, ob waß überig auff Gin million fommen fan, printz Carl thut mir noch alf die Gher gar offt hieher gu fommen, monsieur hatt J. L. Ein losement hir Im hauß offrirt, allein 3. 2. mogen lieber auff undt abrutichen, alf bir zu bleiben, glaube auch, umb die warheit zu bekennen, daß folches divertissanter vor 3. 2. ift, den ber printz ift fein großer fpieler nicht, undt Cartten fpiellen ift mag man ahm meisten hir Im hauße thut, außer Ich die auch nicht spielle, ich bin In mein Cabinet, alwo ich gar In ruhen bin, bif man spatiren geht ober fähret, lege oder ichreibe ich, oder febe Rüpfferstüd Etlich mahl auch fo fet ich meine ichrand In ordre, undt ob ich ichon ben ganten tag alleine bin. wirdt mir die Zeitt doch nicht zu lange, undt habe doch den troft, daß wen ich nicht In gefelschafft bin, fo fan ich doch verfichert fein, daß man mir meine wörter nicht übel auflegt, undt feine spionen sehe, so Ginem unter die Nage kuden umbzu Erahten, waß Einer gebendt, wie Es jett die mode ift, 2c.

# Versaille den 4. Juni 1686.

2c. Der herr ferdinandt von Degenfelt hatt mir selber auch Einen großen brieff geschrieben undt alldaßelbe bericht, waß Er ahn E. L. geschrieben habe aber noch der Zeit nicht sinden können ihm wider zu antwortten, allein Er muß sich gedulden, diß mons. de moras alles wirdt In rigtigkeit gebracht haben, den selbiger ja nichts wirdt außgeben können, Er habe den zuvor Einsgenohmen undt hernach die schulden examinirt, den umb die rechte warheit unter unß herauß zu sagen, so sehe ich monsieur gar In keinem humor von seinem gelt herauß zu geben, umb die sach zu presipittiren, den so sehr als man hir auch von grandeur prallen mag, so seindt sie doch so karz In waß bar gelt ahngeht, alß ahn keinem ort In der welt, undt osst dermaßen, daß Es

Eine ichande ift, Es wundert mich gar nicht, daß Es allen teutschen frembt vorfompt zu feben, daß monsieur fich allein In die Erbichafftsache mifcht, ben fie wifen die frangoiche Chepacten nicht, welche aber dermagen beschaffen fein, daß alles maß bem weib In wehrenden leben Ihres Mans gutompt In gemein Mitt bem Man zugehört, undt der Man alf maistre de la communaute wie fie Es bengen ift herr undt meifter über alles, tan bamitt thun undt handthiren wie Er Es gutt findt, ohne daß Es daß weib übel Rehmen darff, ftirbt aber der man, jo tan daß weib daß ihrige fo der Man verthan wider bon deß mans gut Nehmen, aber fo lange fie benbe leben ift der Man berr über alles undt daß ift offt die urfach, daß zu paris jo viell Chefchendungen gibt, aber jett In diefer Erbichafft auch die urfach, daß ich gar nichts ohne monsieur desidiren fan, ob zwar foldes In meinem Nahmen Muß außgeführet werden, ben wen bem nicht fo were, konnen E. L. woll gebenden, daß ich nicht so kindisch wurde geweßen sein, mich nicht umb daß meine zu bekummern undt monsieur barinen allein walten ju lagen, Man hatt mir die fach auch gar expresse Müßen weißen undt auflegen, den ich Mühe gehabt habe mich hirin du schiden, undt diß alles ift nicht ohne chagrin hergangen, ben ich leyder woll sehe wo alles daß meinige hingehen wirdt, aber wo fein mittel ift, Muß man woll schwengen, 2c.

#### Versaille ben 11. Juni 1686.

mitt dem Neüen Closter zu St. sire zu thun hatt, der König undt mad. de maintenon ordeniren Es allein, undt hab ich dem König selber sagen hören, daß die Jungsern so woll darinen sollen Erzogen werden, daß Er wünschen mögte, daß seine döchter so woll Erzogen weren, daß Closter so man ihnen gebauet hatt, ist gar groß undt schön, mehr darss ich auff dießen text nicht sagen, zc.

### St. Clou, ben 26. Juni 1686.

wünschen, daß alle itzige devotten (ich hette schir gesagt bigotten) E. L. predig mögten folgen undt alles suchen, so Sinigkeit undt ruhe bringen mögte, allein bißher seyndt daß Ihre maximen gar nicht, sondern man sucht Nur alles gegen Sinander zu hetzen Man gegen Weib, Batter gegen sohn, domestiquen gegen dero herren, undt waß dergleichen mehr sein mag, so auch In der that alles unsusig undt unglücklich macht, undt mögt man woll In diesen stück sagen, wie der alte rabenhaupt, bon jour monser sie haußen wie der teüffel, auch ist Sin ander alt teütsch sprichwort, welches Ich sehr woll verspüre, welches sagt, wo der teüffel nicht hintommen kan, da schickt Er Sin alt weib hin, welches wir alle so In der Königliche kamillie sein woll Ersfahren, aber genung hirvon Sin mehrers wer nicht rahtsam, waß ich auß E. L. predig trosstliches vernehme ist, daß Ich mehr religion habe alß alle große devotten, den Ich sehr In dem mercure galland komme, dis daß Icht, undt wen ich nicht Ehre In dem mercure galland komme, dis daß Icht, undt wen ich nicht Ehre In dem mercure galland komme, dis daß Icht, undt wen ich nicht Ehre In dem mercure galland komme, dis daß Ineinen Rebenchristen undt negsten plage, werden E. L. mich noch lang nicht

darinen seßen, wie der arioste 2 rollandt beschrieben den Einen furieux undt den andern amoureux, so solte der mercure galand dissig jetzt des printz philipe amours mitt mad de portsmuth beschreiben, nachdem Er Ihm asseinet, obgemesse dam morée schlagen macht, undt solche herossen Er Ihm asseinet, obgemesse Dame ist auff der post auß Bretanien wider hieher tommen vor Estichen tagen, vor dießem renten die Cavaliers die post umb die Damens zu sehen, Nun renen die Damens die post vor die Cavalier, daß wirdt doch schön, Im mercure galand sautten, I. G. mein fraw Mutter S. hatt mir alß ich I. G. In teilsschandt aufsgewart, schon oncle ruperts sohn, sehr gesobt sagt, daß Er sehasst seh seprit undt hertz hette, were aber Ein wenig estourdie undt querellisch, diß ist aber ohne Zweissel Nur vn feu de jeunesse, so sich mitt der Zeitt undt Im ungerischen Krig moderiren wirdt, 2c.

### St. Clou ben 4. Julli 1686.

.... 2c. gourville bin Ich Schr obligirt, daß Er meine Kinder sowoll ben E. L. recommandirt, mein bochter ist heßlich von gesicht, aber all possirs sich von humor undt bin persuadirt, daß wen sie die Ehre haben könte, E. L. ausszuwartten, würde sie durch Ihre Sinst E. L. Sin wenig divertiren, mein sohn ist waß beßer gestalt, alß sein Schwestergen, selt Gben nicht von verstandt, allein Er ist nicht so vist, alß mein tochter, aber viel raisonabler, undt thutt gerne wie die großen Leiltte, also ist Ihm die ceremoni vom ordre gar woll zu paß kommen, bildte sich woll damahl Ein, kein Saw zu sein, mitt seinen reverentzen, welche gar gravitetisch abgingen, In ceremonien gleicht Er mir woll gar nicht, jedoch so versichert Er auch, daß Er sie nicht so sehr liebt, alß monsieur, den alß man Ihn Neillich fragte, ob Er die ceremonien stebte undt die parure, autwortete Er, je ne le hait pas tant que madame, mais aussi je ne les aime pas tout a fait tant que monsieur, wer daß herchen machen sieße, würde Er von alles decidiren, aber Etsich mahl setze Ich den hola drin

# Versaille den 2. Augusti 1686.

nicht sagt, wie gibson, den Es ist gewiß, daß er gar keine raillerie mehr letden mag undt ist so Ernstlich geworden, daß Einem gant angst daben ist, auff die person worauff E. L. daß fprichwort sagen, daß der Schnee so baldt auff Ein Kühstaden selt alß auff ein roßenblatt, hatt man seyder kürger Zeitt devissen gemacht, aber sie lautten woll nicht so, sondern wen man sie glauben selte, ist sie alles wehrt, man sagt, daß der sie gemacht hatt, solle Sine pension davor bekommen haben, aber genung hirvon, ich mag Es Schir wie die Jungser Coldin mir alß psiegt zu verzehlen von Einem pfarher, so hr. dirman hieße, welcher alß psiegt zu sagen, genung undt übergenung von dießem allem wen Er 3 stunde lange gepredigt hatte, 2c.

# Versaille, den 11. augusti 1686.

3. 8. printz Carl haben mir gestern abendts adieu gesagt undt Ich muß gestehen, daß ich den gutten printzen nicht ohne threnen habe meggehen feben konnen, den ich habe ihn von Hergen lieb, undt flatire mich, daß 3. & mich auch nicht haßen, Er wirdt E. L. Gin hauffen von hier verzehlen, ich habe Ihn expresse von viellen fachen informirt, umb E. L. folches gu berichten, damitt aber E. L. nicht gar zu mude mögte werden, alzeit langweilige sachen ahnzuhören, so hab ich dem printzen auch hundert badinerien undt sotissen gefagt, so hir vorgehen, welche ich, wie ich hoffe E. L. Ein wenig Divertiren werben, Ich schicke E. L. auch durch diese gelegenheit Ein wenig Rupfferstück umb zu blettern, printz Carl hatt felbige bezahlen wollen, aber ich hoffe E. L. werden mir woll Erlauben, daß ich E. L. daß pressent thue, welches, ohne mich zu ruiniren geschehen kan, undt nicht In die communauté wirdt gerechnet werden, wie alles jo mein Erbichafft ahnbelangt, fan foldes schiden ohne die procuration von monsieur von Nöthen zu haben. ob Er zwar le maitre de la communauté ist, ich glaube ich werde balbt von nichts anderft reden können, den fender Gine Zeit her blautert man mir den Kopff so toll davon, daß ich nichts anderft schir mehr weiß, alf maitre de la communauté, allodiaux, procuration signature undt maß bergleichen mehr fein mag, damitt ich aber wider auff die Rupfferstück tomme fo flatire ich mich, daß wen ich sie E. L. schicke, so werden fie meine hertliebe matante allemahl ahn mich gedenken machen, wan fie darinnen blettern, unger König ift nun waß franck, undt man fagt, Es mögte woll ein 4 tägig fieber brauß werden, wen dem also ift, so bewahr ung Gott, den er wirdt woll noch hundert mahl gritlicher werden, alf Er ichon ift, ja wer nichts mitt dießem hoff hir zu thun hette, der mufte fich halb franck lachen zu feben wie alles hergeht, ber Rönig bilbt fich Gin, Er fene devot, weill Er ben fein jung weibsmenfc mehr ichläfft, undt alle feine Gottesforcht besteht In gritlich fein, überall spionen zu haben, so alle menschen falsch ahntragen, seines Brudern favoritten zu flattiren undt In general alle menschen zu plagen, daß alte weib die maintenon hatt Ihren spaß, alles waß vom Röniglichen hauß ift, dem König gehaft zu machen, undt darüber zu regiren, außer monsieur, den flattirt fie, ben dem Ronig, undt macht, daß Er woll mit Ihm lebt undt alles thut, waß Er von Ihm begehrt, welches leicht zu accordiren ift, wie E. L. ferner hören werden, hinterwerts aber ift diegem altem weib bange, daß man meinen mag, daß sie monsieur estimire, derowegen, so balbt alk jemandes von hoff mit ihr fpricht, fagt fie den teuffel von ihm, daß Er gu nichts nut fene, der debauchirtste mensch von der Welt, ohne secret, falsch undt untrem, die Dauphine ist ohnglücklich undt ob sie schon ihr bestes thut, bem Rönig zu gefahlen, wirdt fie boch auß ahnstifftung bes weibes täglich fehr übel tractirt undt muß Ihr leben mitt langer weill undt Schwangerfein zubringen, Ihr Herr monsieur le Dauphin fragt nach nichts in der welt, sucht sein divertissement undt plaisir wo. Er fan, undt wirdt Erschrecklich debauchirt, monsieur ift Es nicht weniger undt sein Einzige aplication ift. mir boge officien ben dem Ronig zu leiften, undt mich überal zu verachten. seine favoritten zu recommandiren, undt selbige bon traittement vom Rönig mitt sonften gnaden zu wegen zu bringen, seine Rinder aber zu befördern,

da dendt Er nicht ahn, Ich vor mein theil muß alf auff die defensive leben, den alle tage macht man mir neue handel, welche ich doch durch meine conduitte suche zu menden so viel mir nur möglich sehn kan, printz Carl hatt mich In allen ftunden gefehen, der fan E. L. fagen, wie ich meine Zeit zubringe, undt ob waß ahn meiner Conduitte zu datlen ift, jedoch hab ich täglich waß Neues, das alte weib hatt schon mehr alf 10 mahl md. la Dauphine wollen gegen mich auffrupffen, undt gesagt, daß sie absolute mitt mir freundtichafft brechen mußte, wen fie wolte, daß fie fie woll ben dem Ronig feten folte, alf aber md. la Dauphine hatt wifen wollen, waß fie gegen mich zu fagen finde, hatt fie ihr nichts andtwortten fonnen, unterdeffen aber Muß ich so woll durch deg Beibe ohnverdinten haß, ben dem König, alf auch meiner alten feinde haß ben monsieur lenden undt daß ift mein Zuftandt, welchen, wen ich die Zeit hette E. L. mitt Ginem großern detail ju verzehlen, bin ich verfichert, daß E. L. folches Schir vor unglaublich halten würden, aber In waß ich E. L. hir fage, seben fie Schir en general bem plan vom hoffe wie Er jetunder ift, madil. die grand Duchesse undt mb. de guisse bennen fagt man weder guts noch bog, undt helt fie vor nichts, welches ihr vor Ein glück ichete, wolte In dem fall gerne mit ihnen tauschen, mr. le duc ift ventre a terre vor alles was man faveur heist, worüber sie ihn noch darzu außlachen, mitt der printzes de Conti undt md. de bourbon da spilt sich md. de maintenon mitt, alf wen sie sie In einer mage hilte, balbt Erhebt fie dieße undt ftogt jene zu boden, baldt bringt fie jene In gnaden undt verstößt dieße, Eben jett ift die md. de bourbon In anaden undt die pr. de Conti In ungnaden, aber Es wirdt woll nicht lang merben, so werden wir Gine verenderung sehen, weswegen die pr. de Conti jett In ungnaden ift daß die spionen bem König gefagt, daß fie mitt Ihrer baß die Duchesse de choisseuill über die maintenon gelacht hatt, mb. la Duchesse der geht Es auch nicht beger alf unf andern, den Ihr Man der lebt gar tiranissch mitt fie, Ich Schreibe ahn die fram von Barling Es ift nicht alles golt maß glangt, allein E. L. feben durch diefe beschreibung, baß ich Rur gar zu groß recht habe folches zu fagen, durch die post hette ich E. L. dießes alles woll gar nicht schreiben dörffen, wie fie woll gedenden tonnen, allein durch diefe fichere gelegenheit habe ich Es nicht lagen tonnen. wen E. L. noch wiffen wollen, wie ferner der hoff beschaffen ift, so Muß ich fagen, daß alle minister daß weib flatiren undt suchen durch hundert bassessen woll beh ihr zu sein, alle ander Leutte, so In ein raisonable alter sein undt Ehrliche maner seindt tramerig, fie haben fein gelt, fie forchten fich alle vor die spionen welche ohnzehlbar sein, sein malcontent undt können sich doch nicht helfen, alle junge Leutte In general seindt Erschrecklich debauchirt undt alle lafter Ergeben, liegen undt betriegen fehlt Ihnen nicht undt meinen Es were Ihnen Gine ichande, wen fie fich piquiren folten Chrliche Leutte gu fein. waß fie aber thun ift Sauffen, debauchiren undt wüsterenen sagen undt wer ahm ungeschicksten unter Ihnen ift, davon halten fie ahm meiften undt der ift ahm besten estimirt durch diß alles können E. L. leicht urthenllen wie große luft Es hir ahm hoff vor Chrliche Lelitte geben muß, ich forchte aber, daß wen ich meinen recit vom Hoff noch lenger fortführen folte, würde ich E. L. Eben Gine folche lange weill geben, alf ich gar offt Entpfinde undt dieges Endtlich eine ahnsteckende Rrankheit werden, Muß derowegen davon auffhören

zu reden auch werden E. L. ohne Zweiffel lieber printz Carl entreteniren wollen, Ich bin versichert, daß E. L. printz Carls taille viel schöner werden sinden alß I. L. sie gehabt, alß sie herkammen, undt Ihn auch werden gewachsen sinden, I. L. haben hir sehr woll reussirt undt viel sein verwundert, daß Er so verständig In so Siner großen Jugendt sein kan, undt sich so woll In alles schicken, Es ist gewiß, daß der printz den jungen Leütten hir woll gar nicht gleich ist, hatt mehr verstandt im kleinen singer, alß ein Dutzend hir In Leib undt sehl, made la Dauphine ist Es von hertzen leydt, daß sie von dem printzen nicht hatt können abschibt nehmen.

# St. Clou den 7. September 1686.

. . . . 2c. daß oncle findt, daß ber Churfürst zu Pfalt undt die Churfürstin so gutt seindt, davon bin ich auch gant persuadirt, den fie mir Eben auch fo geschienen, wie ich sie vor langen Jahren zu heydelberg gesehen, allein mich deücht, der Churfürst hatt incomparablement mehr verstandt alf die Churfürstin, wie ich fie Sabe, da war fie fdir fo did alf lang, hatte fuchs rotte härger welche, ob fie fie zwar Erschredlich puderte, fonte fie doch die rötte nicht verbergen, fie war auch fonften gar wie Gin Rindtgen, den mitt Einem fleinen faden, womitt 3ch Ihr fo fleine Runfte lernte, umb Es über die handt auff undt ab zu treben amussirte ich sie 2 tage lang, welches spiel mir dazumahl mehr zu meinem alter gehörte alf zu dem ihrigen, den ich war Nur 13 Jahr alt, wie sie nach Sendelberg kant undt fie hatte schon Ein hauffen printzen undt princessinen gehabt, kan auch woll also jetzunder nicht gar jung mehr fein, undt nach meinem Gin folte fie woll daß fingen In balletten Ihren princessen überlagen, weillen fie Es ja doch beger machen alf fie, Ich habe von Leutten gehoret fo den Soff woll fennen, daß bie Ertshertogin def Churprinten gemahlin Erschredlich hoffertig fein folle, die hatt die mode ahn dem hoff gebracht, daß daß framzimmer auffwart, mons. de moras hatt schon hergeschrieben undt gelobt, wie viel gnaden Er von oncle Entpfangen, ich vor mein theil bin fo fehr von oncles gnaben persuadirt, daß wen ichon mr. de moras mich begen nicht wider auffe Reue verfichert, hette ich doch woll nicht daran gezweiffelt, daß E. L. meinen, daß fie waß von daß Renferliche gelt Entpfangen werden, ift mir fehr lieb zu vernehmen, den also ift mein gutter will, doch nicht so gar umb sonst, allein ich pretendire gar nicht, daß E. L. mir begwegen obligirt fein follen, fondern Rur daß mein hertlieb matante persuadirt sein mögen, daß ich Eine Ewige Erfendtnuß undt reconnoissance habe von aller gnaden, so ich von E. L. undt oncle Zeit meines Lebens genoßen 2c.

herschickt, da werde ich woll kein heller von zu sehen bekommen, den wie ich E. L. schon offt geschrieben, le maistre de la comunauté macht damitt waß Er will, undt Sben derzenige, so maistre de la communauté ist, hatt daß gelt sehr lieb undt gar viell Leitte, so ihm noch lieber sein, umb sich, so ihn drumb plagen also werde ich daß agrement haben, daß ich alle meine Lieben undt hohen verwanten Nur werde verlohren haben, umb diesenige zu bes

reichen, so mir alles übels ahngethan undt meine ärgste feindt seindt, aber waß will man dazu thun, wer die macht hatt, führt die braut heim 2c.

de durasfort ist In sorgen vor ihren Schwager, dem Conte de Roye, deßen bochter so Man mad<sup>11</sup> de roucy heist, hatt Eine wunderliche beschreibung hergeschickt vom dänischen hoff, unter andern viel gar wunderlichen sachen beschreibt sie Eine sürstin, Nent aber ihren Nahmen nicht, kan also nicht wißen, wer Es sein Muß, sie sagt, sie were bet die 60 alt, Erschrecklich dick undt sett, hette Ein KinderMützgen auff mitt viel grünen bändern, über daß lange Cornetten, 2 lange weiße bucklen oder locken so bis ahn ihre huffte gingen, perlen undt über die perlen am halß Ein incarnat bandt, fornen gebunden undt auff den halß Ein gehl tasset schnuptuch, wie Ein sachschnuptuch geknüpsstundt daß iber daß alles der teüssel sicher sehe, die Eintzigen personnen so nicht ridiculle weren, undt woll gekleit, sehe meines bruders gemahlin undt die Chursürstin von Saxen, hette man aber nicht baldt die Zeittung von hamburgischen Krieg Entpsagen, hette man den dänischen hoff hir lang timpanisirt, auss mad<sup>11</sup> de roucy ihre beschreibung 2e.

tein different mitt dem pere de la chaisse gehabt, ich glaube auch nicht, daß der Ertzbischoff von Reims exillirt sene, Es ist woll war, daß Er schon lang In sein diocesse ist, allein Es ist Ihm sonst waß widerliches begegenet mitt seiner niepce so Er ben sich Ihm hauß hatte, die marquisse de crequi, daß hatt so Ein großen Lerm gemacht, daß Er drüber weg ist.

#### St. Clou den 10. October 1686.

. . . 2c. Daß der Comte de Roye die danische Dinfte quittirt habe ich just andern tags Erfahren, alf Ich E. L. gefchrieben hatte, wie mich aber belicht, so murmelt man hir, alf wen fie die fach woll wider zu recht bringen mögie, Ich bilde mir Gin, daß die holfteinische fürstin die sein Dug, welche wir zu Belle gesehen ben ber jetigen Churfürstin von brandenburg, wie E. L. dort mahren, unterdeffen daß oncle seinen Einzug in osnabruck that, Ich Erinere mich, daß dazumahl Ein graff oder baron reiß dort war, so dießer printzes fleißig undt mitt großer assiduitet auffwartet, Er hatte Einen arem In Giner Schwarten scharpe verbunden, daß ift mir Immer Im Ropff blieben, ben wie ich noch klein war, hütteten fie fich nicht vor mir, undt Ich lauferte offt zu, wen fie mitt Einander discourirten, welches ben gar galant herginge undt mich braff divertirte, undt woll Gben fo fehr alf jett madl de roucy, mich wundert, daß die contesse de roye frembt Nimbt, daß Ein Königs Baftert fram Ginen großen rang pretentirt, den hir feindt fie noch ahn waß mehreres gewont, Indem fie hir ja den rang von prince du sang haben, aber der frantsoffen humor ift fo, wen fie auf Ihrem landt fein, meinen sie alle sie senen König undt Röniginen, undt nichts tone sich Ihnen vergleichen, daß der arme printz von holftein, fo hir unter deg Königs mousquetaire war, and tobt ift, jammert mid, den Id, fene ihn sehr, war alle tage ben mir, E. L. compliment ahn mad. la dauphine habe ich abgelegt, S. L. haben mir wider gar viel vor E. L. ahnbefohlen, undt fo viel,

(den sie kan braff complimenten machen) daß wen ichs E. L. all schreiben solte, müste ich woll 2 bogen dran wenden, sie sagt auch, Es sehe ihr noch sehr leydt, daß sie kein abschidt hette von printz Carl genohmen, wünschte auch Ihn wider Einmahl zu sehen, Es ist mir recht sied zu vernehmen, daß Es kein gesahr mehr vor hamdurg ist, den Es war mir angst vor printz Carl, den weillen Er noch nicht In Krieg geweßen, würden I. L. sich ohne Zweissel sehr dort gewagt haben, undt wen Ihm Ein unglück widersahren were, würde ich recht betrübt sein, den ich hab ihn von hertzen sied, als wen Er mein leidericher herr bruder were, undt wirdt Ihm woll sein Leben nichts widersahren können, worinen Ich nicht part Rehme, waß den König von Denemark ahnbesanzt, desicht mir, daß Er wenig Ehre hatt von der esquipée so Er vor hamburg gethan, ich din aber fro, daß Es geschen, weillen Es gantz zu oncles gloire ist außgeschlagen,

. . . 2c. Die ohring, davon printz Carl E. L. gesprochen, fan Ich E. L. nicht recht beschreiben, schicke berowegen hirben Gin flein patron bavon, Sch weiß woll, daß fie ju schlegt fein, umb daß E. L. fie tragen mogen, undt tonnen E. 2. fich woll hubschere machen lagen undt Gine von Ihren Jungfern mitt diefe Erfreuen, Schicke fie E. L. Rur jum patron, den fonften were Es woll Gin gering pressent, aber fo ift die form Eben undt nur ber unterschiedt. daß die fo schönner sein, Gin klein wenig größer undt von Diamant brillant sein, also werden E. L. jett J. L. mein patgen, dieße mode recht Schicken fonnen. man tregt keine pandanten In dieße ohrring sondern, wen man große pendanten ahnthun will, ist die große boucle auff Ein Engen trat fest, wie fram von harling fie vor dießem pflegte zu recht zu machen, undt tragen fie folde fo hoch, daß fie fchir ahn die Schläffe geben undt tan man daß fleine ohringgen drunter ahm ohr sehen, Ich beklage mein patgen woll von herten, fich ahn Einem hoff zu finden, wo man wider feinen willen undt band füßen Muß, undt daß noch insonderheit vor die Leutte, daß ist ja nicht modest undt folt man 3. 2. dand wißen, Gine folche hefliche mode abzuschaffen, undt weillen Man ja In alles so a la mode sein will, solten sie boch ahm brandenburgifchen hoff bedenken, daß man In frandreich gar nicht offendtlich fuft, aber weitter rahte Ich doch Ihnen nicht, die rechte hießige mode Im Cheffandt zu folgen, ben sonften Müßen fie Ginander Innerlich haßen wie den teuffel undt alles lendes ahnthun, maß fie Nur Erdenken konen, undt wen man ja Einen extremitet wehlen folte, glaube ich, daß doch die von Churfürsten von brandenburg noch ahm besten ift, den auffs wenigst seindt sie doch vergnügt, ob sie zwar die spectateurs schodiren, mitt ihrem füßen undt handt= truden, aber Ich bin persuadirt, daß Man woll ohne diege laperey jemandes recht lieb haben fonte, Die Königin In Spanien ift gar febr von ihrem Rönig geliebet undt wurde woll nicht unglücklich leben, wen der keißerliche abgefante der graff von mansfelt nicht fo Einen Erschrecklichen haß gegen fie hette, undt Ihr suchte alles unglud ahnzustifften, berowegen ift fie woll recht zu beklagen, waß die inclination ahnbelangt, fo fie hir haben folle. tan fie woll nicht gefehrlich fein, Indem 300 meil fie von Ginander scheit, 2c.

### Fontainebleau ben 24. october 1686.

mert mich von herhen, wen Er hir war, kam Er alle morgen zu mir, Es ist schadt, daß Er todt ist, den Er hatte herh, undt war all artlich, hette woll mein Leben nicht gedacht, daß Er In Sinem bett sterben solte, den Ihm unszehlbarlich viel avanture begegnet sein, In seinem Leben, also alß gedachte daß Er durch Ein accident umbkommen würde, sein Leben war Ein außsührslicher roman 2c.

### Versaille ben 21. Decbr. 1686.

.... 2c. E. L. haben woll recht zu sagen, daß es die französische mode nicht ift, daß man den Weibern gelt zu disponiren gibt, den deßen bekomme ich wenig zu sehen, aber wen man mich nur sonst in ruhen lest, getröste ich mich deßen gar leicht, daß wir hir schon des Kurpringens von Brandenburgs Krankheit ersahren, werden E. L. auß meinem letzten schreiben ersehen haben, man sagt aber nun, daß J. L. viel beßer sein, deßen ich mich wegen meines patchens halben sehr erfreue, wen meine Kinder nicht eher hat werden erzogen werden, diß man mich Herr über sie lest sein, werden ser woll all ihr Leben zart bleiben, waß mich aber ahn meines sohns delicattesse tröst ist daß Md. de Lislebonne mir versichert, daß ihr sohn der printz de commesi eben so geweßen seh, undt auch gar hart erzogen worden, jetzt aber ist er einer von den großen undt stärksten menschen, so man in der welt sehen mag 2c.

# Versaille, den 11. Decbr. 1688.

. . . . 2c. waß ich trawerig gehörett, ist ein brieff so monsieur le prince gestern morgen vor seinem todt (den er ist gestern abendts umb 8 verschieden,) ahn den Ronig geschrieben, der arme printz ift so tapffer geftorben alf Er gelebt, hatt gesprochen big ahn fein lettes Endt undt ift mit solcher fermeté verschieden, daß Es nicht aufzusprechen ift, hatt von allen den seinigen abschidt genohmen, ohne Gine threne zu vergießen, undt alf Er ihre Erichredliche betrübnuß gesehen, hatt Er zu ihnen gesagt, en voila asses pour la derniere fois, laisses moy songer à l'auttre monde, hatt barauff mitt seinem beichtsvatter gesprochen, alf Ihn aber die schmerzen hefftig gebrungen, hatt er feinen Docttor ruffen lafen undt Ihn gefragt, ob folches noch lang weren würde, ber Doctor hatt Ihm geantworttet, daß Er nicht weitter alf big 10 abendte leben fonte, worauff mr le prince resolut geantwort, bon voila qui est bien, j'en seres au moins, bien tost quitte undt ift mitt folder vesten resolution verschieden, die arme mad. la Duchesse thut Eine ichredliche Berluft ahn dießem herren, den Er war all Ihr troft fie jammert mich woll von Berten, alle menschen hir seindt fehr consternirt über dießen todt, Es Muß Eine schreckliche fatalitet zu fontainebleau über die prince du sang sein, vorm Jahr frichte die princes de Conti die blattern undt daß hatt Ihrem herren daß leben gekoftet, dießes Jahr bekompt mb. de bourbon dieße Krantheit, welche monsieur le prince seinen tobt verursachet. den wen Er nicht fo viel ben feines Endels gemablin gewachet hette undt fo

viel fatiguen außgestanden, in der mattigkeit undt Schwagheit worinen Er sich schon befunde, were Er vielleicht noch behm Leben 2c.

## Versaille ben 15 mertz 1687.

3ur andern auffgeschoben, undt als gesagt daß ich nicht ahn E. L. schreiben solte, biß sie mir antwort geben könten, auff die propossition, so E. L. ahn monsieur gethan, wegen die keißerliche schuldt, nachdem aber die weißen herren rähte Ihren raht so offt gehalten, alß Es vielleicht woll ohnnöhtig war, hab ich keine andere antwort bekommen alß que monsieur estoit dien obligé a made la Duchesse mais qu'il ne pouvoit accepter cette propossition, et qu'elle ne pluy Convenoit pas, ich wurde gant ungedultig undt sagte, he mess. si vous n'avies que cela a me dire pourquoy m'empecher des temps infinis d'escrire a matante, undt Es ist gewiß, daß wen man Einmahl auß dem schreiben kompt, kan man schir nicht wider drin kommen undt hatt man so viel gagen, daß man schir nicht weiß, woben man ahnsangen solle... 2c.

E. L. mir ihn beschreiben bilde ich mir Ein, daß Es Ein art sein Muß, alß wie der verstorbene printz de Conti, den selbiger hatte auch Ein hübsch gesicht, undt wen Er sich wie Ein anderer mensch hette halten können, wer Er recht schön geweßen, allein Er hatte so wunderliche grimassen undt minen ahn sich, daß Es alles verderbte, Meine schuldt war Es nicht, den ich habe ihn woll hundert undt hundert mahl mitt geplagt, Es jammerte mich Ihn su sehen, den Er hatte sonsten noch gutte qualitetten ahn sich, aber wen ich ihm Sine schlime gewohnheit abgewent hatte, Nahm Er andern tags wider Eine andere, ob zwar der Konig selbsten ihn Eben so sehr alß ich geplagt, daß hatt mich corigirt die Junge seinte ihre naturliche minen abzugewehnen, drumb kan printz max Nur kommen, Er wirdt In ruhen gelaßen werden 2c.

# St. Clou ben 13. may 1687.

undt mühe, so ich In monsieur wehrende Krankheit genohmen J. L. mögten attandrirt haben, durchauß nicht, den Er ist nicht sodalbt wider gesundt worden, so hab ich dezen haß woll gewahr worden, die histori were waß lang völlig zu verzehlen allein ich will sie so viel abregiren als mir möglich ist. L. werden ohne Zweissel woll gehöret haben, daß die Loube, so meine Jungser war, Kone geworden ist, die grancay ist zu ihrem beichtsvatter gangen undt hatt dem gesagt, daß Er der None besehlen solte, zu sagen, daß sie vor Etsich jahren auss sie gelogen hette, undt daß sie nichts ausschaft, der veichtsvatter antwortete, daß Er Loube woll besehlen könte zu sagen, daß sie nichts gegen mad. de grancay zu sagen hette, allein den Ersten punckten könte Er ihr nicht zumuhten, weillen sie ihm solches allezeit vor war gesagt hatte, darauss sagen die princes d'harcourt mögte sagen laßen, daß sie nichts gegen

50

fie fonften zu fagen mufte (alle diege Dialogue habe ich Erft lang hernach Er= fahren) unterdegen aber so geht die sach fort, der beichtsvatter spricht mitt Loube Loube giebt die commission ahn die princes d'harcourt, die princes d'arcourt burch ihren vettern den ritter von Loraine instruirt, geht zum Rönig undt fagt, daß Loube ihr ahnbefohlen hette zu fagen, daß weillen fie Run In Ginem ftandt fene, ihre feeligfeit ju fuchen, muße fie gestehen, daß fie ben 3. M. der mad. de grancay großen tort gethan hette, Indem fie alles auff ihr gelogen, maß fie zu fontainebleau ahn bem Ronig gesagt hette, ber Konig, so baldt die princes d'harcourt Ihm solches sagt, jagt Es ahn monsieur, monsieur umb glauben zu machen, daß ich die sach gegen mad. de grancay inventirt, sett dazu daß jemandes Loube obligirt hatt, dieges von mad. de grancay ju fagen allein daß ihr beichtsvatter Ihr verbotten, ju fagen wer Es fene, undt unter der handt bringt man auf, daß Ich Es bin, von diegem allen wuft ich nichts, big Endtlich monsieur mir felber verzehlt, wie daß es Loube gerewet hette, mad. de grancay accussirt zu haben, durch ander leutte auffblagen undt fagte mir mitt Einer manir (welche mir nur gar ju befandt ift,) dag man nicht miffen fonte, wer Es were, Indem ber beichtsvatter Es verbotten ju fagen (boch mitt ftichelwortten, alf wen Er mich In Berdacht hette, worauff ich mitt dießen wortten antwortete, monsieur si la devotion de Loube est si grande que de vouloir excusser mad. de grancay sur la pretendue menterie, qu'elle a fait sur son chapittre, je trouve que c'est mal prendre la chose, que de la justifier aupres du roy, qui n'a jamais (et que trop peu) marques se soucier de cette affaire, mais si vne veritable devotion la touche c'est a moy qu'elle doit justifier mad. de grancay car j'ay esté la seulle offencé dans ces supossition mais Elle n'avoit guarde de m'en faire parler, Car comme Loube sait tres bien, qu'il n'a tenu qu'a moy de retirer la lettre qu'elle avoit escritte, Elle ne peust plus me nier la chose, et tant que je n'entendres pas de la bouche de Loube mesme qui luy a donnes cette invention de se chainer contre mad. de grancay je ne suis pas obliger de croire, ce que la princesse d'harcourt dira au roy, qui peust avoir ces raisons de parler comme on veust, monsieur antwortet he bien vous pouves alles voir Loube et vous esclaircir avec Elle mais ce que je vous recommande c'est de ne pas faire de bruit de cecy, je n'en veux point et vous vous en repentiries, worauff id antwortete monsieur pour aller ches Loubé je n'ires qu'avec le pere de la chaisse, et vostre confesseur, et devant eux j'examineres l'afaire, mais je ne veres jamais Loube seulle mais avec ces deux tesmoin le roy et vous ne pouves pas croire que c'est que je dires soit suposses monsieur sagte Erschrocken, au nom de Dieu madame ne faite pas c'est esclat, worauff ich antwortete, monsieur vous pouves vous mesme empecher c'est esclat, faittes qu'on ne m'accusse de rien et je me taires mais comme dans la premiere affaire, si vous alles vous mesme m'accusser de supossition comme vous fittes en parlant a la princesse de tarente (qui me l'escrivit sur le champs) je vous proteste, que je ne le souffrires pas et que je pousseres l'affaire a bout, et vous veres sur qui cela tombera mesme dais demain j'en parleres au roy, wie ich auch thate, ben gleich andern tags alf ich mitt bem Rönig In ber Calesch war, fagte ich monsieur j'apris hier par monsieur que la princesse d'harcourt vous a fait vne comission de la parte de Loube je vous demande en

grace d'envoyer vostre confesseur a Loubé pour en savoir la verité, cela ne fera pas ce bruit que monsieur craint tant et au moins poures vous savoir par la, si c'est moy qui ay pousses loube a vous faire vne menterie, hirauff machte mir der König Ein groß compliment undt fagte, daß folches nicht nöhtig were undt daß Ihre M. gar leicht glaubten, daß ich incapable were, folches zu thun abendts Che Ich ahn den Rönig fprach Erfuhr ich die gante historie durch Gine von meinen Jungfern ahn welche Loubé fo ihre Cammerattin geweßen, alles verzehlt hatte, undt derowegen triebe ich so sehr, daß monsieur undt der König zu ihr ihre beichtsvätter ichicken mögten, den ohne Zweiffel würde fie die warheit gefagt haben, alf aber monsieur undt alle die lotteringische Caballe gesehen, baß die sache übel aufichlagen fonte, haben sie alles estouffirt, drumb hab ich auch ftill geschwiegen, auß dießem eschantillon können E. L. Erseben, wie man mir meine Mühe die ich genohmen, Dand weiß, nichts desto weniger werde ich alle Zeit mein schuldigkeit folgen, undt Eben thun, alf wen ich ihn von herten lieb hette, damitt E. L. undt oncle, welche Run die Eintzige In der welt seindt, so sich vor mir interessiren können, sich doch nicht gerewen mögen, mich ein wenig lieb zu haben, undt ich dero beharlichen gnaden defto beüchtiger machen moge, E. L. hette ich diefe lange histori nicht geschrieben, wen ich nicht Eine so sichere gelegenheit gehabt hette, bitte außer ahn oncle fich degen ahn Niemandes In der welt merden zu lagen, den folche historien beugen zu nichts, Ich fomme Run wider auff E. L. werdes schreiben, E. L. haben woll groß recht zu fagen, daß Es mir nicht Miffahlen murde, wen ich hören fonte, maß E. L. ju mein advantage fagen, den woll nichts In der weldt mich mehr erfreiven fan, alf E. L. nicht uhnahngenehm zu fein, daß E. L. zu wißen begehren ob Es war ift, das der König mitt mad. de maintenon geheurahtet ift, fo fan ich E. L. dießes warlich nicht fagen, wenig Leutte zweifflen dran, allein jo lang folches nicht declarirt wirdt, habe ich Miche folches zu glauben undt wie ich febe, daß die heuraht hir Im lande beschaffen fein, glaube ich, daß wen fie geheurahtet weren, wurde die liebe nicht fo ftarch fein, alf fie Nun ift, jedoch fo gibt vielleicht daß secret, Ein ragoust fo andere leutte nicht haben In den öffendtlichen Cheftandt 2c.

#### Versaille den 20. Juni 1687.

fontange trügen, were Es woll gar kein wunder, den alle welt trägt deren jetzt von 7 Jahren biß Ins 80, undt Nur das unterschiedt, daß die Inngen Leütte sie von allerhandt farben tragen, die beh Jahren aber Nur von Schwartz oder sonssenichte furben, daß ich der keine trage ist die ursach, daß ich der tags nichts auss dem Kopff vertragen kan, undt deß nachts sinde ich, daß daß dandt auss dem Kopff gar zu sehr rauscht, könne damitt durchauß nicht Schlassen, derwegen habe ich Es daben gelaßen, die mode gar keine haar auss dem gessicht zu haben, undt die ohren zu weißen, habe ich auch nicht ahngenohmen, den ich kan nicht daweren, wen ich die ohren nicht bedeckt habe, 2 tag vorher Ehe ich E. L. wehrtes Schreiben Entpsangen, habe ich just die jetzige coissuren mitt alten contersaicten confrontirt undt war der unterschiedt gar gering, dem Churprinten zu Psalt weiß ichs rechten Danck, daß Er seinen hoff auss

gutt teutsch helt, Ich fene J. L. undt ift woll gewiß, daß Es gar Gin gutter herr ift, ich bin 3. L. noch alf fo verobligirt daß fie mich hir fo beweinten, wie ich vor 12 Jahren auff den todt ahn Einer Colig lag, wen ich mich ahn Einem ort befinden folte, wo man so viel ceremonien machen folte, wie E. 2. mitt beg Churpringens 2. gemahlin gemacht, wurde ich mich greulich ambarassirt befinden undt fonte ich Es woll nicht so schon machen wie E. L. Das frantosche sprichwort ist woll wahr ahn dieger fürstin (delicat et blonde) den man fagt, daß fie nicht Ein Ginig Rint zurecht bringen tan, vorm Sahr fagte man, der printz Carl von Neubourg würde die infantin von portugal heurahten, Run aber höre Ich nichts mehr bavon, vielleicht weillen Er ficht, daß sein herr bruder der Churpring feine Erben bekompt, fan Er sich nicht resolviren, die Liebe pfalts so zu quittiren, wie ich sehe, so ist man noch fehr superstitieux In teutschlandt mitt fergen sprechen, undt walfahrten. hir wirdt man viel raisonabler, den ber Rönig hatt den pater daviano nicht sehen wollen, undt man hört auch nicht viel mehr von wallfahrten, Sch hoffe, daß man alle die Lapperenen mitt der Zeit nach Ginander abschaffen wirdt, alfdan wirdt man die Leutte ohne Dragoner bekehren fonnen, aber diß ift auch Gin delicater text, derowegen von maß anderst reden 2c.

#### Versaille ben 27. Juni 1687.

.... 2c. Daß E. L. sagen, daß sie sich verwundern, daß mad. de veaudemont so Einen tollen bruder hatt, da sie doch so raisonnabel ist, so deücht mir, daß solches gar gemein Im hauß Lothringen ist, daß die princessinen raisonabel seindt, die printzen aber den teüssel nicht deüchen, den mad. de Lisle bonne undt Ihre döchter seindt rechte Ehrliche auffrigtige Leütte, aber alle die fürsten, so ich von dem hauß hir kenne, seindt, die Ehrvergeßenste Leütte, so man In der welt sinden mag, so werder nach gott noch nach der welt fragen undt außer vn vil interest haben sie nichts vor augen, undt weillen man ihnen hir alle ihre boßheit vor gutt heist, meinen sie, daß sie impunement alles thun dörssen, waß ihnen Im Kopff kompt.

#### St. Clou ben 11. Julli 1687.

der zu bekommen, den wen deren viell solte werden, würde Es Schmahle bißger geben, daß Coppestein wider verheüraht ist hab ich nicht gewust, Er hatt wie ich sehe, die hiesige maxime gesolgt, da man sagt, dien de l'argent cachent des villain traits de svissage, undt auch daß teütsche sprichwort, (gest wie Lieb had ich dich) daß wirdt Ein Schöne tendresse sein, wen Er Es zu seiner Schwangern frawen sagt, In dießem augenblick besilt mir monsieur E. L. viel complimenten von seinetwegen zu machen, undt daben zu sagen, daß Es ihm gar Leyd ist, daß die Churpringes blesser, weillen der tocker so J. L. der Chursürst von Brandendourg Nun haben so geschickt soll sein, so hosse ich, daß Er der Churpringes auch helssen wirdt, nicht mehr In dergseichen accedent zu fallen 2c.

#### Versaille ben 19. Julli 1687.

glücklich von dem poudre de succession eschapirt sein, undt kann man hirsauff woll daß frant sprichwort sagen, jeunesse revient de loin, den wenig exempel sein, daß man den gifft so glücklich Entrunen ist, undt wen E. L. nicht meinen mögten, daß mein milt mich reden macht, so hette ich hirzu gesetzt, daß Es ofstmahls beser ist, durch gifft zu Enden, alß Immer den Leüteten zu leben, so höß undt falsch genung sein, solches Einzugeben, den wen Ihen der sin nicht Einkompt, die Leütte so sie haßen auß den weg zu raumen, so Erdencken sie doch solche tücke die Seelen zu plagen, daß Es Einem wie schon gesagt, vielleicht beser were, gar davon zu sein, 2c.

. . . . 2c. 3ch hoffe, daß monsieur Alebensleben E. L. auch wirdt berichtet haben, wie daß Ich Reullich noch den oberhoffmeister ben ungere printzen agirt, Indem umb alle ambaras mitt allen den frantiofchen fürften zu esvittiren hab ich fie mitt Mad de vantadon undt meinen Damens Egen machen zu St. Clou ben der fleinen feste undt nicht ben dem chev. de Loraine, wo die große foulle war, den mitt Damens Egen ift hir gant ohne Consequence, den printzen von Saxen hab ich auch hingeschickt, Ich kan noch nichts recht von selbigen printzen sagen, Er ist nicht hübsch von gesicht, aber boch woll ge= schaffen undt hatt all gutte minen, scheindt auch, daß Er mehr vivacitet hatt. alf fein herr bruder, undt ift nicht fo melancolisch, allein Er fpricht noch gar wenig, fan also noch nicht wifen, waß dahinder stedt, aber so viel ich Run judiciren fan, so hatt Er nicht so viel verstandt, wie unfer printz Carl, printz Ernst august gewont gant bir, macht fich bir febr beliebt undt wirdt gar artlich, printz cristian aber ift noch fehr distrait, undt fein unglück ift, bag fein brudergen fo viel vivacitet hatt, den wen 3. 2. waß fagen wollen undt auff maß gedenden, hatt Es printz Ernst augustien ichon Ertapt undt herauß gefagt, daß macht den den Elsten verhont, jedoch so encouragire ich E. L. so viel mir möglich ift, fage ihm daß Er folches nicht achten folle, sondern fich gewohnen geschwindt zu reden, damitt fein brudergen Ihn nicht Erenllen möge, 2c.

# Versaille ben 4 Septber 1687.

.....2c. She ich aber E. L. wehrte Schreiben beantworte, so Muß ich mich Erst mitt E. L. Erfrewen über die große gloire so J. L. printz maxmillian In ittallien Erworben, undt welches mir der venetianische abgesante
außsührlich bericht, die armen turquen werden überall greülich gedutzt, den
der Churfürst von bahern hatt sie ja auch draff geschlagen, worüber mad. la
Dauphine In großen freüden ist, ich habe nicht Ersahren können, ob unßere
3 printzen beh dießer dataille geweßen sein, mr. de Commercy were schir zu viel daben geweßen, den Er ist hart von Einer lanzen verwundt worden,
hatt doch ahn sein fraw Mutter selber geschriben, daß Er hossnung habe, In
Einem mont courirt zu sein, alse menschen machen hir mad. la Dauphine
Ein Compliment undt alse frembden kommen deswegen her, ich habe alß gemeint m<sup>r</sup> albensleben würde unßere 2 kleine printzen auch her sühren, weillen Er aber noch nicht kommen ift, will ich heütte zu ihm schicken undt Ihm dießen advis geben, den weillen ich oberhoffmeister din, will ich micht nicht scheinen den hoffmeister zu rahten, 2c.

# St. Clou ben 27. September 1687.

. . . 2c. Ich sehe auch mitt freuden, daß ungere printzen Zufrieden mitt mir fein, printz cristian muntert fich Nun gant auff, undt fengt abn gu sprechen, ich habe 3. L. versprochen, Ihm daß gutte Zeugnuß ben E. L. zu geben, bin versichert, daß E. L. Ihn zu sein advantage werden verendert finden, wen sie ihn wider sehen werden, printz Ernst august macht sich sehr beliebt ben jederman undt man findt Ihn über die maßen artlich hir, hatt alle Leutte schon von sein verstandt persuadirt, undt die tistinction so man gleich ahnfangs zwischen feinem hr. bruder undt Ihm gemacht, glaube ich hatt zu sporen gebint printz cristian zu Ermuntern, Es kompt mir gant wunderlich vor zu gedenden, daß E. L. printz undt unger raugraff In griechen landt sein, wovon man In allen comedien undt romans gehört hatt, ich weiß nicht, ob ungern Leutten jett Gin poetischer geift regiren wirdt, Nun sie dem parnasse undt helicon fo Nahe kommen, dießes mögte woll Eher geschehen, alf daß fie sanct paullus gottesforcht undt Enffer überfahlen möge, (daß fie alles waß In dießer welt ift, vor Dreck achten mögen) wie dießer apostel geschriben, waß mir aber ahn allen merveillen so ungere Leutte aufrichten, ahm besten noch gefelt, ift daß fie alle die Ehre undt gloire Erwerben, undt doch mitt dem Leben undt gefundtheit davon tommen, undt fagen E. L. woll recht, daß man dorten der gefahr deß lebens Eher Entrint, alf hir der Docktoren händen, In meinem Sin geben fie wunderlich mitt den Krancken umb, 3. M. der Konig hatt 4 acces vom fieber gehatt, daß quinquina hatt 3. M. aber gants curirt, mad. la Dauphine ihre zwen Elste printzen, alf Nehmblich ber Duc de bourgogne undt Duc danjou feindt Run alle bende fest bran. man hatt die arme Rinder heuitte morgen alle bende zur aber gelagen, ich glaube nicht, daß die aderläße vor so gar kleinen Kindern gutt sebe, der Elfte ift ja Rur 5 Sahr alt undt Erschrecklich mager undt Ellendt geworden, fender seiner Rrankfeit, Ich habe ihn gestern besucht, der Rleine hatte daß fieber viel ftärder alf ber Elfte, ift aber nicht fo mager, Ich bin verfichert, daß wen die gutte fram von harling dieße bende printzen unter henden hette, würde sie sie beger couriren alf alle die Docttoren hir, Die arme princes henriette hatt auch durch der Docktoren handen umbkommen mugen, wie E. 2. woll wißen, ich bin gar nicht von ber meinung, daß fie mehr verstandt gehabt hatt, alg ihre Jungfer Schwester, noch artlicher gewegen fene, fie hatte zwar vivacitet, aber die vivacitet war schir zu ftard, die Jüngste aber hatt mehr jugement undt antwort gar artlich undt mitt verstandt, wen man mitt ihr rett, die Elste aber, wen ich Es sagen darff scheindt Ein thum thirgen zu sein. ift Immer wie Ein höltigen, daß weder hören noch schen fan, aber wie schon gesagt ich glaube, daß die Jüngste Gine artige printzes werden wirdt, sie verstehet sehr woll raillerie, undt kan auch woll railliren, Ich habe die hertzogin zu anniere besucht, umb Ihr daß lendt zu klagen, die gutte fürstin ift fo Erschredlich verendert, auß betrübnuß, daß fie fchir nicht fenbar ift, undt schreit noch wie den Ersten tag, sie hatt mich von herten gejammert, aber ich bin nicht lang ben ihr geblieben; Daß oncle Carllutz fo fehr estimirt undt Ihn ben fich behalten wollen, ift mir von herten lieb zu vernehmen, Es ift woll genereux ahn E. L. undt oncle, daß fie fich feiner fo gnadig ahnnehmen, den funften hett Er wenig hulff In dieger welt, ich treibe fo viel ich kan hir ben terast, daß man Etwaß zu hendelberg vor die arme Kinder thun mag undt man gibt mir Immer gutte hoffnung, waß drauff Erfolgen wirdt, wirdt die Zeit lehren, 3ch glaube nicht, daß Es Carllutz avantage fein fonte Gine reiche frantofche witme zu beurahten, undt von religion zu Endern, den man fragt hir gar nichts darnach daß ausländer catolisch werden, wen Nur des Ronigs unterthauen umbsadlen, undt berowegen wirdt man lieber deß beauregards Schwigermutter die gütter lagen, alf ahn Carllutz, Er würde also Nur Ein weib ohne gelt haben, welches ihm gar nicht vortelhafft fein fan undt maß den dinft hir ahnbelangt, fo hatt der Konig fich fo declarirt, daß Er feine fremde mehr advanciren noch beforderen wolle, daß ich nicht glauben fan, daß Carllutz fich hir würde fortbringen fonnen, Es ift mir lieb, daß feine Schwefter Carolline Nun auch zu berlin ift, apropo von berlin, die gutte mad la marechalle de chomberg hatt mich fo fehr gebetten, fie doch ben E. L. zu recommandiren damitt E. L. sie doch ben J. L. der Churprintes auch recomandiren mögen, Es ist gewiß, daß sie gar Eine Chrliche raisonable Dame ift, fo verstandt hatt, undt gar Ein gutt gemüht, ich bitte E. L. daß wen fie boch ahn J. L. die Churpringes fchreibe Ihr doch ju fagen daß ich J. L. demutig bitte, doch Ein wenig bonté vor die marechalle ju haben, undt Ihr ju fagen, wen fie fie feben wirdt, daß ich fie gelobet undt In Ihrer faveur ahn E. L. geschrieben habe, die gutte fram hatt mir mitt großen empressement hir über geschrieben 2c.

#### St. Clou den 1. Octobre 1687.

. . . . 2c. tan E. L. doch diefes nicht verschwengen, daß ber hoff jett so langweillig wirdt, daß man schir nicht mehr daben dawern kan, ben ber Ronig bildt fich Gin Er fepe gottefürchtig, wen er macht, daß man Rur braff langeweille hatt undt gequalert ift, feines fohns gemahlin macht Er durch bie alte weiber, fo alf umb fie fein fo quelern, daß Es unauffprechlich ift, alf jum exempel ihre Rinder feindt franck, derowegen were die gutte fürstin gerne noch Etlich tag lenger bir geblieben, umb ben ihnen zu fein, birüber filt man fie auf, undt fagt fie wolle bir bleiben, umb nicht ben bem Konig ju fein, fagt sie den daß sie mitt will, so machen die weiber daß geschren gehen, sie frage nichts nach ihre Kinder, undt hette sie nicht lieb, suma sumarum alles waß man Run thut, ift unrecht, ich vor mein theil fan nicht glauben, daß unserm herr gott mitt alter weiber lieb und gritlich fein fan gedinnet fein, undt wen daß der weg zum himmel lift, werde ich Mühe finden, hinein zu fommen, Es ift Gine Ellende fach wen man fein Engene raison nicht folgen undt sich auff alles Nur nach interessirte pfaffen undt alte courtissanen richten will, daß macht ben Ehrlichen undt auffrigtigen Leutten bag leben bitter Sawer, aber waß hilffts, hiezu ift fein raht, ja wen G. L. feben folten, wie alles Run zugeht, würden fie bon herten drüber lachen, bie aber In bieger tiranie steden, wie die arme Dauphine undt ich, benen fompt Eben die fach woll ridiculle, aber doch woll nicht so gar lächerlich vor, In dießem augensblick rufft man mir, den viel leutte drüben sein so mich sehen wollen, muß derowegen wider meinen willen schließen, 2c.

### Fontainebleau den 28. October 1687.

. . 2c. Diefen abendt werden wir italliensche commedie haben, Ich weiß nicht, ob mad. la Dauphine Ihre Jungfern fehr Im humor fein, braff drin zu lachen, den Ihnen sender Gin par tagen Gine avanture begegnet ift, welche gar nicht lächerlich vor ihnen ift, ihre hoffmeisterin hatt Ein buch ben ihnen gefunden. jo gant voller Erschredlichen wusterenen ift, undt dermaßen, daß fein Gintig Capitel ift, fo nicht von allen den ärgften posturen fpricht, jo man Erdenden mag, die hoffmeisterin ift gleich zu mad. de maintenon wo der König war undt hatt dem König daß buch gegeben, mitt bitt 3. M. mögten ihr Erlauben, sich zu retiriren, ben Es ihr ohnmöglich sehe, die medger Im Zaum zu halten, ber König ist hirüber Erschrecklich bog geworden über die Jungfern, ift gleich zu mad. la Dauphine tommen, hatt ihr daß buch gewießen, undt daben ge= fagt, daß mad. la Dauphine hinfuro mitt ben Jungfern machen könte, waß fie wolte, daß Er fich gar nicht mehr ihrer ahnnehmen wolle, daß wen fie fie alle wegiagen wolte ftunde Es ben ihr, wie auch welche fie behalten wolte, oder andere Nehmen undt daß Er alles gutt finden würde, waß mad. la Dauphine hirin thun würde, daß welche nach ihrem gefallen leben würde, die wolle Er hinfüro fuchen zu protegiren, undt fie woll zu verheitrahten, die andern aber folten nichts pretendiren, mad. la Dauphine hatt hirauff geantwortet, daß fie nichts resolviren fonte, bif fie mitt mons. le Dauphin von der fachen gesprochen hette, daß fie woll wüste, daß Eine von ihren Jungfern m' le Dauphins mestres sein wolte die andere die confidentin, die 3te resolvirt hette, ihre spionin zu sein, undt die 3 andern gar impertinente discoursen von ihr fürten, welches ihr all woll bewuft were fie also gar keine urfach hette, von keiner Eintigen gufrieden gu fein, daß fie aber zu diefem allem allezeit stillgeschwigen hette, weillen fie gesehen, daß der Konig undt m' le Dauphin die Jungfern protegirten, daß fie folches mitt verachtung undt mespris ahngesehen, mitt der gewißen versicherung, daß bie fach auff die lenge gar fein gutt thun wurde, undt fie alle ahnlauffen würden, durch Ihr wunderlichs leben undt thuns, wie ben Eben geschehen, daß fie beren, jo mons. le Dauphins metres sein wolle nicht mehr übels gönne alf den andern, Indem folches doch Rie verhindert hette, daß mons. le Dauphin fehr woll mitt fie lebte, undt consideration vor sie hette, daß sie berowegen auch die soumission vor mons. le dauphin haben wolte, In dießer fachen nichts zu thun, alf waß fie mitt ihm über= schlagen hette, daß fie ihm ihre meinung vortragen wolle, welche fepe, den Jungfern alle digmahl zu verzehen, damitt ihre verwanten nicht mögten beschimpfft werden, ihnen doch zu wißen zu thun, sich baldt umb mäner vor ihre dochter umbzusehen, undt wen fie werden verheuraht fein, wirdt mad. la Dauphine feine andere Inngfern wider ahnnehmen, Mons. le Dauphin hatt die-Ben vorschlag fehr gutt gefunden, undt baben ift Es geblieben, boch mitt bem beding, daß die Jungfern beger leben follen, alf fie bigher gethan haben, ber gantse hoff hatt mad. la Dauphine clemence undt generositet fehr ge= lobt, hergegen aber wie ich höre, fo feindt der Jungfern verwanten fehr übel mitt der hoffmeisterin gufrieden, weillen fie aber Gine von der mad. de maintenon favorritten ift, darffs sichs Niemandes mercen saßen, daß ift, waß ich E. L. ahm Neusten vom hoff berichten kan, ich din versichert, daß die hollänsdische gazetten sich sehr mitt dießer historie divertiren werden, undt schöne sachen davon verzehlen, die hoffmeisterin so mad. de monchevreuille heist wirdt hinsüro Ein pension vom Konig haben undt ben hoff bleiben, ob sie zwar nicht mehr hoffmeisterin von den Jungfern ist, m<sup>r</sup> le Duc hatte den Jungfern daß schöne buch gegeben, so so ungfern ist, m<sup>r</sup> le Duc hatte den Jungfern daß schöne E. L. dieße historie geschen, weillen ich hoffe, daß selbige E. L. Ein wenig divertiren wirdt, die 6 Jungfern heißen La force, biron (gramond Semeac), (dieße seindt 2 schwestern deß Conte de gramont seine Döchter) belle fond et momorancy, alse von gutten häußern, wie E. L. sehen, alsein ihr Leben undt wandel stimbt gar nicht mitt ihrem abel überein, auch wen mad. la dauphine nicht die elemence gehabt hette, Ihnen zu verzehen, weren sie alse auss schon der schon der weggejagt worden, 2c.

### Fontainebleau den 3. november 1687.

. . . . 2c. Daß 3. g. ber Churprint undt die Churprinteffin von brandenburg wider nach berlin werden, der Churprint Erweist hirin Eben fo Gin groß hert alf wen Er In ungarn gegen die turquen ginge, den die gefahr def lebens schir noch größer ift, jedoch so hoffe ich, daß ob gott will diejeni= gen fo ben markgraffen follen vergeben haben, (3m fall Es die hertogin von holftein, fo man weggeschickt hatt, nicht fene,) daß, sage ich, diegelbige wer Es auch fein mag, boch itzunder nichts mehrs werden unterfangen borffen, bamitt der argwohn auff der hertzogin von holstein allein bleiben möge, undt fie disculptirt bleiben, allein mich beucht, daß ber Churprint In feinen accort hette fetsen follen, daß man 3. g. feiner gemahlin Erlauben folte, wen fie Schwanger würde sein, Ihr Kintbett zu hannover zu halten, undt wo fern, Es Ein printz fene felbigen dort Erziehen zu lagen ben E. L. undt Ehe nicht mider nach berlin zu gehen, bif dießer accort geschehen, wen ich In J. L. raht gewegen were, hette ich gewiß fest auff biegen pundten gebrungen, Ich glaube, daß Es E. L. Eine große freside sein wirdt, dero fraw dochter, wie auch Ihren herren zu hannover zu haben, bitte E. L. demütigst mich doch auffs best ben mein patgen zu recommandiren, wen J. L. alles daß Bergnügen haben werden, fo 3ch 3. 2. wünsche, werden fie Gine von den glückseeligsten printzessin von der welt fein, E. L. sagen doch dieges 3. L. von meinetwegen, Ich zweiffele nicht daß die gutte fram von harling auch Gine große freude wirdt haben 3. 2. die Churprintzeffin zu feben, Ich Erinnere mich gar woll, daß ich Ein freillen von holstein zu Zelle ben der damahligen hertsogin gesehen, aber so viel ich mich bavon besinnen fan, so war fie fein Rint nicht, ben ich war schon 10 Jahr alt vndt fie beuchte fich ju groß mitt mir zu fpiellen, hatte auch schon brufte, undt blauderte lieber mitt Cavalirs alf mitt mir, undt Ich war lieber broben In der Rüchen, alf ben ihnen allen, mitt der hoffmeisterin Ihrer Dochter, deren Nahmen Ich vergegen almo wir butter fliegen undt mitt Deeden Bogel braeten undt allerhandt saussen machten, fo wir hernach agen, undt Deeden ichof ung die Bogel, hertog jeorg wilhelm hatte E. L. Decken gelaßen, umb E. L. vor pagen auffzuwartten, weillen alle E. L. pagen beh oncle wegen deß Eintzugs zu osnabruck waren, hirdurch sehen E. L. ja woll daß ich mich der Zellische reiße noch sehr woll Erinnere, weillen E. L. Sben spatiren haben gehen wollen, alß sie den brieff ahn mir geendiget, so sehe ich, daß sie zu hannover Sben so schon wetter gehabt haben, alß wir hir, Nun ist Es aber vorben undt so seicht, daß alle menschen den schnupen bekommen, ich din auch zimblich stark dran sest, hosse aber, daß mich die morgende jagt couriren wirdt, 2c.

#### Versaille ben 6. december 1687.

... 2c. E. L. printzen werden mir auch Zeugnuß geben fonnen, wie ohnmöglich ich zu merly, (wo wir 6 tage gewegen) hette Schreiben können, bortten hatt man kein apartement alg Nur umb zu schlaffen undt fich ahnzuklenden, jobaldt man aber ahngethan ift, ift alles vor den publicg In des Königs apartement ift die musiq In mr le dauphin seines da speist man, abendts undt Mittags, wie auch die billiart taffel ift drinen, welche Nie fehr, In monsieur apartement ift die blanque, undt alle taffellen von trigtrag undt Carttenfpiel, undt In meinen Cammern, mahren die Crämmer undt la foire, Im Salon war daß theatre wo man die comedie spilt, also alles occupirt wie E. L. seben, undt so voller Leutte, daß man fich weder threben noch wenden fonnte, ungere printzen feindt Gben fo unglücklich geweßen alf ich, undt haben nichts In ber blanque gewinnen können, noch Im würfflen, waß ich daben gewunen habe, ift daß mir der Ropff noch gant daumblich von dem geraß ift, fo wir die 6 tage dort gehabt haben, den wir feindt Erft geftern abendts wider herfommen, vor 2 tagen habe ich noch Gin wehrtes Schreiben bortten von E. L. Entpfangen vom 10/20 9ber, will ben bieges lette ahnfangen auff E. L. wehrte Schreiben zu antwortten, habe ich hernach noch ferner Zeit, werde ich die andere zwen auch burchfahren, vor welche ich noch nicht meine Schuldigfte Dancksagung ben G. L. habe ablegen fonnen, Es ift mir fehr lieb, daß ungere printzen fo woll mitt mir gufrieden fein, undt mir daß Zeugnuß ben E. L. geben, daß ich meines hoffmeifters ampt woll nachtomme undt vor fie forge wen fie ben hoff fein, mögte wünschen, dag ich ihnen zu Etwaß begere Rut fein fonte, ob mein fohn zwar Etwaß nach feiner Krandheit gewarsen ist, so hatt Er doch printz ernst august noch nicht Erreicht, will geschwengen ban, daß Er ihm über bem Ropff folte gewarfen fein, ob printz ernst august zwar nicht so stark werst alf sein herr bruder printz cristian, so bleibt Er boch nicht steden, sondern wirdt auch größer, aber printz cristian wärst, daß Es zu verwundern ist, printz ernst august wirdt seiner fram schwester der Churpringes täglich gleicher undt wirdt viel hübscher alf Er war wie J. L. Erst herkammen, Daß J. L. Die Churprintes fampt Dero herren fo woll zu berlin feindt Entpfangen worden, ift mir fehr lieb zu vernehmen, undt wünsche von herten, daß die manir von deß margraffen tobt fo woll moge vergegen werden, daß man fich defen Die feine urfach finden moge, wider zu Erinnern.

### Versaille ben 13. december 1687.

. . . . 2c. Ich bilde mir Ein, daß wen oncle seine troupen wider nach hauß tommen werden, fo werden fie fich In grichenlandt gant gepolirt haben, undt von lautter gelehrten fachen undt antiquitetten fprechen, Die volder aber, fo Run daß griechenlandt besitzen, Müßen woll nicht fo tapffer fein, alf fie vor biegem mahren, weillen Gine Gintige bombe fo In minerve tempel gefahlen, fie jo Erschreckt, daß sie berümbte statt athene gleich übergeben haben, so große Ehr alf oncle seine troupen auch In der moreé mögen bekommen haben, so glaube ich doch, daß Es Ihnen nicht lendt sein wirdt daß vatterlandt wider zu sehen, undt daß sie ihren breilhan undt pumpernickel mitt größer lust schmäcken werden, als die grichisch wein, so fo renomirt fein, dem gutten general major ohr wünsche ich Ein vollfommen vergnügen In der venetianer Dinsten, den Er ift auch noch von meinen alten gutten freunden, waß Er vor mir zu Clopenburg gethan, bavor bin ich ihm noch sehr obligirt, allein waß Er da salvirt, meritirt woll micht, daß man Es unter seinen großen thaten rechnet, ben Es war woll nicht ber Mühe werdt, undt weiß ich nicht, ob mir schir nicht beger geschehen were, wen Er mich damahls hette verbrennen laffen, alf Mein leben In Ewigen Zwang jugubringen, folte ich dießen discours fortführen, würden E. L. ohne Zweiffel glauben undt gedencken, daß mir das milt waß raft, will berowegen von was anderst reden, Daß zu berlin Run alles vergegen ist, vernehme ich mitt großen freuden, gott gebe daß Es fo mag vergegen bleiben, daß man fich degen Nimmermehr möge Erinern tonnen, Die Margräffin Muß In Ihrem witwenstandt ichon gant getröft fein, weillen fie zu gast geht undt tantst umb die taffel, febe also daß die Jungen witwen In teutschlandt die fachen Eben fo lang zu herten Nehmen wie bir zu lande, den ich tene Gine, welche ob fie zwar In Ihrem Ersten Jahr nicht getantt hatt fie doch braff zu pferdt auff die Jagt gerent, undt fich alle tag luftig gemacht, Etliche Erlaubt man bir alles, andern aber, wen fie Rur ben fuß herumb threhen, macht man Gin crime barauf, Dag bie Churfürstin von Bayern Schwanger foll fein, ba weiß man bir noch gar nichts von, undt wie man fagt, daß fie folle geschaffen fein, ift Es Schwer zu glauben, daß fie Rinder folle bekommen konnen, Die Konigin in Spanien ift gant contrarie, den ahn ihr ligt Es nicht, sondern ahn ihrem Rönig, wie balati E. L. wirdt fagen fonnen, ob zwar die gutte Ronigin nicht fehr glücklich ift, so ist fie Es doch ohne vergleichen mehr alf ihre fram Schwester die hertogin von Savoyen, deren herr fo Erschrecklich munderlich ift, daß ich beforchte, daß Er Endtlich gar zu Ginem Raren werden wirdt, Er ftelt historien ahn, jo nicht zu beschreiben sein, Muß extravagant sein, die arme bentzin, so meine alte gutte freundin ift, jammert mich, daß fie ihren Man den groffogt hamerstein verlohren! hatt, ben ich forge, daß ihre ftieffiohn nicht woll mitt ihr leben werden, E. L. haben woll groß recht zu sagen, daß ich luft habe dieselbe zu obligiren undt wolte ich solches vor Ein groß glud halten, wen ich die gelegenheit dazu finden fonte, allein baf ich unfern printzen bir Gin wenig abn ber handt gehe undt felbige auf ber preß Erette, bag borffen mir E. L. gar fein dand wifen, den birin thue ich Nur mein schuldigkeit, mögte wünschen, ihnen In waß nohtwendigers zu binnen, die grandeurs undt ceremonien seindt mir, wie E. L. woll wiffen, all mein seben zuwider geweßen, allein ich werde sie jetzt noch mehr versssuchen, weillen Es verhindert, daß wir unßern sieben printz Carl nicht hir sehen werden, 2c.

### Versaille ben 20. Decbr. 1687.

L. 2c. Deß La citardie sein Brieff sinbt ich gar artsich, wen unser keusch ohren dergleichen sachen nicht vertragen könten, müste man Franckreich reumen, den alle tage hört man genung davon sprechen undt hette La citardie eben so woll sagen können, daß der Kunstabeller so so wunderlich getrossen, ein frantzos alß ein italiener sene, den hir zit man eben so sehr nach solchem dut alß in italien immer, undt ich glaube, daß wen unser printz Carl von dem humor geweßen were, alß er hir war hette er seine 2 princessinnen wie La citardie es nent pratique genung gesunden, hirzu solte ich auch woll met verloss met verloss seine des ist aber gewiß, daß alse junge Leutte undt auch viell alten hir dermaßen von dießem safter behasst, daß man von nichts anderst mehr hört, alses was soust gallanterie ist, trest man gant in ridiculle undt die gemeine Leutte seindt nur in weiber versiebt, 2c.

#### Paris den 29. December 1687.

ber beschreibung von dem König in Spanien, es Muß doch Ein gutter herr sein, daß Er unßere Königin so herr undt meister sein lest, nach meinem sin sinde ich dießes ahngenehmer auff die lenge, alß Ein schon angesicht, undt glaube Ich, daß ich Lieder ben Sinem menschen seben wolte, so Sben so heßlich were wie der arme König ist, wen Er mich herr undt meister sein ließe, alß ben Sinem schönen, so mich nicht lieb hette undt mich In alles zwünge, den mir sompt nichts schönners In der welt vor, alß herr zu sein undt in voller srehheit zu seben, 2c.

#### Versaille den 26. Januari 1688

ichou demanten creiüzer trägt, geschicht solches voch nicht auß devotion, sons dern viel mehr umb sich zu pariren, den vie diamanten creiüz seindt ordinari von villiants, undt gar artsich, wie auch le coulant, so von selviger art demanten, also daß viel mehr zu glauben ist, daß Es Sine parure als devotion ist, dei hoss tregt Niemandts keine sichus, aber die coeissuren werden täglich höher, Der König hatt heütte ahn tassel verzehlt, daß Sin Kerl so ordinari die Leütte coeffirt undt allart heist, In Sngeslandt die damens so hoch aussgesteht, daß sie nicht mehr In Ihre Chaisse a porteur haben sügen können undt alse Damens dort, umb die frantsösche mode zu solgen, haben ihre chaissen höher machen saßen, 2c.

geschen, die gutte marechalle rümbt über die Maßen sehr, wie viel gnade sie täglich von J. L. der Churprintzesin Entpfängt, Ech bitte E. L. demütigst sie wolle J. L. mein patgen deswegen von meinetwegen demütigst dancken, 2c.

# St. Clou, den 14. aprill 1688.

Die gutte fram von Harling undt ihr Mann haben begehrt, daß ich ihnen ihren nepheu schicken moge, umb mitt seinen brudern zu theillen, weillen ihr Batter vergangen Sahr gestorben ist, dieße gutte und fichere ge-legenheit habe ich nicht verfäumen wollen E. L. gant mein Bert zu Entdecken, undt alles zu sagen waß mich plaget, so ich der ordinari post nicht vertramen darff, Muß mein Bert lieb ma tante also bekennen, daß ich Gine Beit hero gar unluftig bin, ob ich mich begen zwar fo wenig merden lage, alf Es mir immer möglich ift, man hatt mir vertrauet, die rechte urfachen, wegwegen ber König den ritter von Lotteringen undt den marquis deffiat fo woll tractirt nehmblich weillen fie ihm versprochen haben, daß fie monsieur persuadiren wollen, daß Er ben Ronig gant unterthänig bitten folle, der montespan ihre Kinder mitt den meinen zu verheurahten, alf Nehmblich meine Dochter ahn den hindenden Duc du maine undt meinen sohn mitt madl de blois, Die maintenon ist In dießem fall ganty vor die montespan, weillen sie dieße Bastart erzogen undt den hindenden buben fo lieb hatt, alf ihr Engen Rint, ben fie hatt mir brieffe von ihm gewießen, fo Er ihr von Einer Cammer In die andere geschrieben, worinnen Er fie verfichert, daß Er sie viel lieber habe undt mehr respectire alf mad. de montespan weillen sie ihn allezeit mitt ursach ausfiltze, jene aber nur durch Caprice, daß Er also ihr mehr Ergeben sene, alf made de montespan alfo ift diefe hirin gant vor den heuraht, ich habe Es durch weiber Erfahren, die die montespan undt die maintenon felber davon haben reden hören, Run denden E. L. wie mir daben zu Muhte muß fein, daß ich meine Dochter allein folte fo gar übel verforgt feben, da doch ihre Schweftern fo woll verheuraht fein, folte doch ber Duc du main, fein Rint von doppelten Chebruch fein, undt Gin recht= mäßiger printz, so mögt ich ihn doch nicht zum schwigersohn noch seiner Schwester zur Schwigertochter haben, den er ift abscheillich heflig undt lahm undt hatt sonften schlimme qualiteten abn fich, farch wie der teuffel undt gar fein gutt gemüht, feine Schwester hatt woll Gin gutt gemüht, ift aber fo Erschrecklich trendlich undt hatt ftehts so blode Augen, daß ich glaube, daß fie Endtlich blindt wirdt werden, undt über big alles feindt fie bastart von doppelten Chebruch wie ichon gefagt undt Rinder von dem bogeften undt verzweiffelften weib, fo die erbe tragen mag, Run lag ich E. L. gebenden, wie sehr ich dieges wünschen kan, waß daß ärgste ist, ich darff monsieur von ber fachen nicht recht herauß sprechen, den Er hatt die schöne gewohnheit ahn fich, daß wen ich ihm Gin wort fage, folches gleich dem Rönig ahnzutragen, viel dazu zu setzen undt mir ben dem König hundert handel ahnzumachen, bin also In großen Nöhten undt weiß nicht, wie ich Es ahnfangen foll, bieges Unglüd zu Entgehen, unterdeffen fan ich nicht lagen, mich Innerlich zu quellen undt allemahl wen ich dieße bastart sehe, geht mir das bludt

über, auch lag ich mein herzlieb matante gebenden, wie Es mich schmerten muß, meinen Gintigen sohn undt meine Gintige Dochter, die victime von meinen ärgsten feinden zu feben, (welche mir täglich alles übel abnthun undt gethan haben, ja gar die Ehre durch ihre falichen discursen haben abichnenden wollen,) den man fagt, daß der deffiat versprechung habe Duc zu werden undt der ritter Gine gar große Sum gelts befommen folle undt unterdegen Erhebt man fie In den himmel durch hundert gutten tractementen, mich aber tractirt man gar ichlegt, undt icheindt Es, daß man mir ichir gnade thut, daß man mich so hin leben left, dieße chagrins, wovon ich E. L. hier part gebe, kommen nicht von humoren noch vom milt, sondern seindt gar essentiels, wie E. L. woll sehen, den nun ich lender alle die meinigen verlohren, maß fan mich In dießer welt mehr touchiren, alf E. L. undt meine arme Kinder, fie ben, Rehmblich dieße arme Kinder, fo jum opffer vor meine feinde grandeur auffzugeben seben, ift ja das ichmertzligste Ding, so man fein leben Entpfinden fonte, ja ich felber werde vielleicht über dießer fachen exillirt werden, den spricht mir monsieur Ernstlich davon, so werde ich nicht unterlagen ihm meine Meinung zu fagen, welche Er dan dem König auff seine ordinari Manix vorbringen wirdt, solches auch seinen favoritten nicht verhehlen, welche Es den ben dem König (welchem fie Nun ftättig ahn den ohren liegen) woll vor mich herumb treben werden, wie Es leicht zu rahten ift, ja solte der König selber mich zu estoniren mir von der sachen reden, jo werde ich Ihm felber teutsch herauß bekennen, daß mir die fach gar nicht ahnsteht, welches ihn dan ohne Zweiffel fehr verdrießen wirdt, mitt welchen respect ich auch dießen abschlag treben mag, also mag ich mich nur gefast halten, daß mir hinfüro allerhandt widerwerdiges zufallen wirdt, welches dan gar feine ahngenehme situation ift, Ich bitte E. L. taußendtmal umb Bergebung, daß ich E. L. mitt solchen langweilligen undt widerlichen discoursen entretenire allein mein hertglieb matante, weillen E. 2. mir fo gar guädig fein undt fein menfch bir ift, bem ich genung vertramen darff, umb mein hertzenlendt zu klagen, so habe ich gebacht, daß E. L. Es nicht In ungnaden auffnehmen würden, daß ich durch dieße jo gar fichere gelegenheit mein hert Erleichtere, den Sarling ift mir gar getrem, wirdt gewiß diefen Brieff in feine andere Bande alf E. L. ihre überandtwortten, ich bitte E. L. fagen boch ahn Niemandes nichts hirvon, alf ahn oncle undt die gutte fram von harling undt andtworttten mir auch nichts hirauff durch die post sondern Nur durch mein harling, wen Er wider zurücksompt, waß foll ich E. L. Run noch weittere fagen, nichts guts weiß ich, den der hoff wirdt jett durch die continuirlichen heuchelegen so langweilig, daß man schir nicht mehr dauren fan undt unterdegen, dag man alle menichen marck undt bein augmergelt umb fie (wie man fagt) zur tugendt undt gottsfurcht zu bringen, wehlt der Rönig die lafterhaffteften leitte von der welt, umb ftehts damitt umbzugeben, alf Rehmblich die lottringer undt den estflat, Ich hab nicht Erfahren können, oh der König die maintenon geheuraht hatt oder nicht, viel sagen, daß sie feine fram fene, undt daß der Ertbischoff von paris fie gusammen geben habe. In behfein des Rönigs Benchtsvatter undt der maintenon Bruder, andere aber fagen Es fen nicht mar, undt man fan ohnmöglich Erfahren, maß bran ift, waß aber gar gewiß ift, ift, daß der König Die vor feiner maistres die passion gehabt hatt, so Er vor dießer hatt, undt Es ist Etwaß wunderliches

gu feben wen fie behfammen fein, wenn fie ahn Ginem ort ift, fan Er feine viertelftund daweren, ohne fie ins ohr zu fprechen undt heimblich mit ihr zu reden, ob Er zwar ben gangen tag ben ihr gewegen ift, fie ift Gin boger teuffel, fo von Sederman fehr gesucht undt geforcht wirdt, aber wenig beliebt ift, der gutten Mad. la Dauphine, welche woll die beste princes von der welt ift, undt Gin gutt auffrigtig gemüht hatt, deren macht fie offt hundert handel ahn, ob felbige zwar ihren beften fleiß thut, fie zu gewinen, hergegen aber hatt daß weib ben Dauphin gant ahn fich getogen, umb fich noch besto mehr von aller welt undt injonderheit von der Dauphine ju fürchten machen, daß ift der ftandt In welchem der jetige Hoff Nun ift, noch eing hab ich vergegen ju fagen, damitt Es nicht icheindt, dag die Lotteringer fich in die jache von meiner Rinder heuraht mischen, so hatt die maintenon undt die montespan der großen madll. In den Ropff gestedt, daß weillen mons. du maine Ihr Erb fene, jo mufte fie ihm noch all Ihr übrig gutt geben, auff ben beding, daß Er mein bochter heurahten folle, undt daß alfo Ihr gutt wider In Ihr engen hauß so zu sagen, kommen würde, durch monsieur seine Rinder undt das thun fie, umb fich madll. Ihre gitter alle zu versichern, welche (Gott verzen mirs wie Gine andere Rarin) In diegen paneau felt, undt weillen fie die sottisse gethan, Ihr gutt dem bastart ju geben, umb die crotte ihren feinen lausun auß dem gefängnuß ju Gretten, fo wolte fie, daß wir jetzt auch so narisch weren alf fie, fie lest dig geschren überal außgeben, umb zu feben wie man Es auffnehmen mag, oder vielmehr die anbern all, machen fie wie schon gesagt agiren damitt Es nicht scheinen mag daß fie drin gemischt zu fein, aber ich habe boch alles Erfahren, mir darff madll. nichts davon fagen, ben fie weiß woll, daß ich fie braff beschenden würde, waß weiter von diegem allem werden wirdt, wirdt die Zeit lernen, alle weill rufft man mir zur taffel, nach ber taffel werde ich biegen brieff auffdreiben, mons. hatt mir auch gejagt, daß Er ahn E. L. schreiben wolle, jett komme ich Gben von taffel monsieur hatt mir feinen brieff nicht geben. glaube also nicht, daß 3. 2. schreiben werden, ob er mir Es zwar gefagt hatt. werde berowegen meinen brieff Endigen, ben In Giner viertelftunde Muß ich In die Kirche tenebre zu hören, welches woll das langweilligste undt abgeschmadtefte gefänd von der welt ift, Dug berowegen schliegen undt vor dißmahl nichts mehr fagen alg in welchem ftandt ich mich auch finden moge. Es fei in gliich oder unglüch, leben undt todt, fo werde ich boch big ahn diefes lette verbleiben E. 2. 2c.

Elisabeth Charlotte.

St. Clou den 2. augusti 1688.

jagung beh J. L. der Churfürstin ablegen vor J. L. ahndenden weches mich recht Erfreüet hatt, den ich wünsche mein lieb patgen Ein volkommen verzuügen, hoffe daß wir Nun auch baldt Ersahren mögen, daß J. L. Eines schönnen printzen glücklich geneßen sein, ahn welchen sie viel trost Erseben mögen, undt E. L. auch, daß J. L. der Churfürst sich woll besindt, Engener herr zu sein begreisse ich gar leicht, undt kompt mir daß Ewige gehorsamen

Nur gar zu hart ahn, umb folches nicht zu begreiffen, bem König undt monsieur gehorfam zu fein fame mir Endtlich noch woll leicht vor, allein von allen alten weibern, so jetzt regiren zu dependiren, undt beren leben man Nur zu woll kent, daß kompt mir febr Schwer vor, ich Muß gestehen, undt fan mich nicht dran gewonen daß macht mir greuliche Dunfte Ins milt, a propo von Milt wir haben geftern Ginen Man verlohren welcher offt Gin gutt remede bavor mar, Rehmblich ben armen harlequin, Ich glaube nicht, bag man seines gleichen so balbt wirdt widerfinden können. Er war Nur 45 oder 46 Jahr alt, undt ber alte scaramutza so 88 Jahr alt ift, hatt fich Erst vor 2 mont wider verheuraht, undt fein weib ift Schwanger, die hertogin von hannover tractirt heütte alle ungere teutsche printzen zu anniere, ich kan nicht begreiffen, wie fie fo luft zu dem hindenden buben haben mag, ich fürchte aber Es wirdt nichts brauß werden, Ich weiß woll, daß man Ihm von lostel de Conde auch schon Eine ahngebotten hatt, wen ich noch mitt bem König were, wie vor dießem undt das Er mich mitt sich auff die jagt führte, fonte ichs woll zu pas bringen, von der fachen zu reden, allein der Rönig (auß befehl deß alten weibs) darff mich nirgends mehr hinführen, undt wen ich Ihm waß zu sagen hette, mufte ich ordendtlich audientz fordern, welches dan all verbrieglich genung ift, alfo feben E. L. woll, baß ich von nichts nicht reden kan, undt monsieur anch die comission ju geben, fürchte ich Gben, maß E. L. ichon Errahten haben, undt mir In Dero gnädiges brieffgen vom 9/19 Juli gefchrieben, febe alfo, daß nichts hirin zu thun ift, alg fich ber Zeitt mitt gedult zu Erwartten, maß auß dießem allen werden wirdt, weder ahn mons. noch mich hatt man noch von nichts gesprochen, gott gebe, daß man Endern möge undt maß anderft In Ropff griegen alf meine Rinder, Die große madlle ift nach eux, wo fie 2 mont lang bleiben will, ich weiß nicht, waß ihr der König gethan hatt, allein fie scheindt sehr übel zufrieden zu fein, vergangenen freitag alf ich von ihr abschidt Nahm, wolte fie mir waß davon fagen, allein Ich thate alf wen ichs auf stupititet nicht verftunde, ben der gutten madlle ift nicht Gin haar zu tramen, heutte ift fie Ginem freundt morgen feindt, fagt dan alles wider, undt fett ordinari noch mag bagu, brumb hab ich gebacht, bag bag Schweigen ahm ratfambsten sene, Innerlich aber hatt Eg mich gefrewet, daß sie übel zufrieden ift, undt daß Es ihr gerewet, diegen hindenden buben gum Erben genohmen zu haben, dachte ahn daß frangosch sprichwort qui fait la sottisse la boit, 2c.

# St. Clou, ben 26. September 1688.

Nahmen man ihm gegeben hatt, ich wolte daß 3. L. der Chursürst seine gevattern, alß Nehmblich unhern König undt den Keiher vergleichen mögte, daß würde mir beher gefallen, alß alle seine schöne demanten, undt daß solte Eine ceremonie sein, so mir sehr woll gesahlen solte, unterdeßen ift unher dauphin nun Ein Krigsman worden, undt wie schon gesagt, gestern uach der armeé vereist, Philipsburg zu belagern undt Einzunehmen, Er sagte zu mir nach phillipsbourg wolle Er manhiem undt franckenthal Ein Nehmen undt vor mein interesse den Krig sühren, ich antworttete aber, si vous en prenes mon advis vous n'ires pas, car je vous advoue que je ne puis avoir que

de la doulleur, et nulle joye de voir, qu'on ce serve de mon nom pour ruiner ma pauvre patrie, undt so haben wir Ginander adieu gesagt, 2e.

langt, so finde ich, daß der gutte printz Carl von Keildurg greislich hazardirt hatt, sich mitt Einer so leichten wahr zu besaden, In amadis habe ich woll solche historien geleßen aber In unßern tagen, dachte ich nicht daß Es so practicirt würde, I. L. die Chursürstin haben woll großer recht E. L. Dero Churpringen nach hanover In der gutten fraw von harling hände zu geben, ahn keinem ort kan Er Ertzogen werden, wo Er gesunder undt ktärcker könte werden, alß dar, undt wir alle so der fraw von harling zucht sein, seindt deßen Ein gutt exempel, 2c.

### Fontainebleau, den 10. november 1688.

... 2c. hab also mein schreiben noch auffgeschoben, big ich E. L. werten brieff vom 18/28. 8tbre bekommen undt darauf Erfehen daß unger verluft E. L. Rur gar zu woll bewuft ware, ob ich zwar jetzt nicht mehr fo continuirlich weine, wie die Erste tagen, so fühle ich doch Gine Innerliche melancholie undt betrübtnuß, daß ich woll spüre, daß ich den gutten Carlfut noch nicht sobaldt verschmerten werde, undt mag noch meine unlust vermehrt, ift daß ich alle tag hören Muß, wie man fich preparirt, bas gutte manheim zu brenen undt bombartiren, welches ber Churfürst mein herr Batter S. mitt foldem fleiß hatt bawen lagen, daß macht mir daß herts blutten undt man Nimbt mir es noch hoch vor übel, daß ich trawerig trüber bin, wen E. L. ahn monsieur wegen der übrige armen raugräfflichen Rinder ichreiben wollen, fonnen fie Es woll thun, monsieur wirdt Es nicht über nehmen, allein baft wirdt zu nichts Nuten, ben monsieur wirdt Es nicht auf feinem Engenen beüttel Nehmen undt ihnen schicken undt von der pfalz Entpfangen 3. 2. feinen heller, vudt ob Er zwar den Ronig gebetten, daß man In feinem Rahmen hulbigen möge, hatt ber Ronig boch folches nicht gewolt, ift auch nicht geschehen, also bigher ift Niemandes herr von der pfalz als ber König, zweiffle aber fehr daß 3. M. den raugräfflichen Kindern waß geben wollen, den Barmbertigfeit ift nicht, waß bir am meiften regiert, die 10 Tage wie ich zu paris frank war, hatt der König nicht nach mir fragen lagen, 3d hab ihm geschriben hatt mir aber nicht geantwortet, wie ich wieder herkommen, war ich curieux umb zu wißen, maß daß bedeutt, ließ berowegen unter der handt nachforichen, undt Erfuhre, daß der König böß über mich seye, wegen Eines discours, so ich mitt mons. le duc de montaussier gehalten, den will ich E. L. verzehlen, mons. de montaussier fam zu mir in Mad. la Dauphine Rammer undt fagte, mad. mr le Dauphin est vostre chevallier il va vous conquerir vostre bien et vos terres, Erftlich antwortete ich nichts hierauff, hernach fagte Er, il me semble mad. que vous receves bien froidement ce que je vous dis, ich antwortete, mons. il est vray que je recois froidement ce que vous me dittes, parceque vous me parles de la chose du monde de quoy jaime le moins a entendre parler, car je ne voy pas qu'il me reviene grand profit, que mon nom serve pour la perte de ma patrie et bien loin d'en ressentir de la joye j'en suis très fachée, je n'ay pas l'art de dissimuller, mais je sais me taire, ainsi si on ne veust pas que je disse ce que je pense, il ne faut pas me faire parler, dießes wie man mir sagt, hatt der alte gar übel gesunden, vndt Es ahn andere verzehlt, die Es dem König gesagt, welcher Es Endtlich auch gar In ungnaden auffgenohmen, aber Ich fan nichts davor, warumb geht man auch so wunderlich mitt mir umb, will sein herr bruder die augen nicht aufsthun umb zu sehen, wie man unß daß unßerige Nimbt, kan ich doch die meinige nicht wehren, die warheit zu sehen vndt sich nichts weiß machen zu saßen, 2c.

### Versaille, den 20. mertz 1689.

. . . . 2c. folte man mir aber daß leben darüber Nehmen wollen, fo fan ich boch nicht lagen zu bedauern, undt zu beweinen, daß ich so zu sagen meines Batterlandts untergang bin, budt über daß alle def Churfurftens meines herr Batter Seeligen forge undt Muhe auff Ginmahl fo über Ginen Sauffen geworffen zu feben, abn dem armen manheim, ja Ich habe Ginen solchen abschew vor alles so man abgesprengt hatt, daß alle nacht, so baldt ich Ein wenig Ginschlaffen, deucht mir Ich sen zu heydelberg oder zu manheim undt sehe alle die verwüstung, undt den fahr ich Im Schlaff auff undt fan In 2 ganter ftunden nicht wider Ginschlaffen, den fompt mir In Gin, wie alles zu meiner Zeit war, In welchem ftandt Es nun ift, ja In welchem ftandt ich felber bin, undt ben fan ich mich deg flenens nicht Enthalten, waß mich noch schmertlich ift, ift daß der König just gewahrt hatt umb alles Ins lette Ellendt zu bringen, big ich vor hendelberg undt manheim gebetten, undt noch dazu nimbt man übel, daß ich betrübt drüber bin, aber ich fans warlich nicht lagen, vndt Es ift mir unmöglich, daß ich mich diß alles Er-Bellen fan, ich habe auch woll gedacht, daß ungerer gutten Königin In Spanien tobt E. L. zu herten geben murbe, ich fan Es auch noch nicht verdauen. undt ob ich zwar nach dem exempel aller J. M. Rahen undt hohen Berwantten jett wider ben allen divertissementen bin, so fomme ich doch Eben fo trawerig wider davon, als ich dazu gangen bin, undt nichts fan mich divertiren von meiner unluft, ich höre vndt sehe auch alle tag so viel sachen, bak Es mich bek lebens gant fatt macht undt haben E. L. woll recht zu fagen, daß die gutte Rouigin jest gludfeeliger ift alf wir, wen jemandes bir mir ben Dinft thun wolte, ben man bieger Ronigin undt ihrer fram Mutter geleift, fie fo In 24 ftunden In die andere welt gu Schiden, murde ich Es ihnen ja gar feinen undand wißen, 2c.

# Versaille, den 14. aprill 1689.

.... 2c. ob ich schon bem Churfürsten zu pfalz nichts übels gönne, so ist doch nicht was mich schmertt, daß man die arme pfalt so übel zugericht hatt, sender dem sie In seinen Händen ist, sondern waß mich darin grollet ist, daß man die arme pfältzer In meinem Nahmen betrogen, daß die arme unschuldige Leütte auß aksection vor dem Churfürst unßer herr Vatter seeligen, gemeint, sie könten nicht beger thun, alß sich willig Ergeben, vodt daß sie

mein fein würden undt glücklicher leben alf unter dem jetigen Churfürsten, weill ich noch von ihrer rechten herren geblüdt bin, vadt daß fie fich nicht allein In bieger Ihrer hoffnung betrogen finden, undt ihre affection fehr übel recompensirt sehen, sondern auch daß sie In Ein Ewiges Ellendt vudt missere dadurch gerahten seindt, daß schmert mich bag ich Es nicht verdawen fan, hette ich hir Etwas fo mich fonften Erfreuen tonte, fo wurde vielleicht unabnacieben alles Ellendes fo man Erlebt, doch noch woll Etlichmal luftig fein konnen, aber Gben dieselbigen Leutte, fo ahn meines armen Batterlandes unglud schuldig fein, verfolgen mich perfonlich bir auch undt fein tag vers geht, daß man nicht waß Neues verdriefliches hatt, undt mitt diegen Leutten alle Muß man fein leben biß ahns Endt zubringen, undt wen fie Ginem Nur fagen wollten, waß fie wollen, fonte man fich barnach richten, aber man fagt Einem nichts, vudt alleg mag man fagt undt thut, findt man übel, ich wollte lieber, daß man mich heiniblich schlüg undt daß ich darnach quit davon were, alf daß man mid jo zergt wie man thut, den daß quelt Ginem daß march auf den beinen undt' macht Ginem das leben gantz verdrieflich, Ich habe noch waß anderg gemerct, nehmblich daß wen der König förcht, daß monsieur fonte bog über ihn werden, alf jum exempel wen Er feinen pastard große gouvernementen gibt, vndt Ihme nichts, wen Er willens ift, eine Bitte abzuschlagen so monsieur dem König gethan, oder wie jett, wen Er ihn bir siten left, ohne Ihm Gine Gintige armee ahnzuvertramen, undt fein comando gibt undt waß bergleichen mehr fein mag, ben flattirt ber Ronig die Lottringer, undt alle meines herrn favoriten, mich aber tractirt Er fehr übel undt mitt mespris, undt weillen monsieur diefe lieb hatt undt mich haft, bezahlt man ihn auff diege weiße.

# Versaille ben 24. aprill 1689.

. . . . 2c. die princes de Conti hatt Gine von ihren Jungfern so von guttem hang ift, undt Madlle de haute fort heift, mons. le Comte de brionne mons. le grand Elfter fohn ift fender Jahren verliebt von fie geweßen, fie hatt Einen bruder so exempt In deg Königs Leibguarde ift, undt welcher wie man fagt, gar Gin Chrlicher Junger menich ift, dieger alf Er jett fürplich vernohmen, daß monsieur de brionne fich heurahten würde, undt man ihm gefagt, daß felbiger Etlich discoursen von feiner Schwefter gehalten, fam gestern zu mons. de brionne In mons. le dauphin Cammer, undt batte Ihn, Er mögte doch In dem Monichein mitt ihm fpatiren geben, Er wolte ihm gern Etwaß fagen, mons. de brione ging mitt ihm biß Im hoff undt fagte, waß Er ihm fagen wolte, haute fort fagte lag ung weiter geben, bie fan ichs nicht sagen, führte ihn hinter den negsten weber so hir ben versaille ift. wie sie da wahren, sagte Er zu ihm, ich höre daß ihr Euch heürahtet, undt nembt Ein andere als meine Schwester, sie ist von gar zu guttem hauß, umb Ewere maistresse zu sein, Ihr rett übel von ihr, drumd will ich satisfaction von Euch haben undt will mich mitt Gud schlagen, mons. de brione antwortete, Ich habe nie nichts übels von Emer Schwester gerett, ich bin verliebt von ihr gewest, daß ift mahr, aber fie ift gar Gine Ehrliche Jungfer undt meine liebe fan ihr nichts geschadt haben, ich bin Nie willens geweßen sie zu heurahten undt habe Es ihr nicht versprochen, umb Guch aber zu weißen,

daß ich dießes sage weillen Es die warheit, undt nicht, umb mich nicht mitt Eüch zu schlagen, so will ich Es gleich hir thun, hirauff haben sie behde von leder gezogen, undt haben sich braff geschlagen, haute fort hatt Eine wunde Im Knie, mons. de brionne aber behde Schenckel durch undt durch gestochen, der König lest informiren ob Es Ein rechter duel, oder rencontre ist, also weiß man noch nicht, wie die sach ablauffen wirdt, mons. le dauphin hatt 6 acces vom 3 tägigen sieber gehabt, befindt sich Nun viel beger, 2c.

### Versaille ben 30. aprill 1689.

ist kaum 2 tage ohne bettlägerig zu sein, Es sengt mir ahn bang beh der sach zu werden, undt förchte, daß wir sie nicht lang behalten werden, welches mir den woll von grundt der seelen leydt sein solte, den ich habe sie recht lieb, undt sie ist recht gutt, würde also Ein großer verlust vor mir sein, waß mich so bang macht ist daß ich sehe, daß die Docktoren nicht wißen woran sie sein, den alles waß man ihr gibt hilst nichts, wen ich semandes sehe so Jung undt so delicat undt ungesundt ist, denke ich als were Es beh der fraw von harling Erzogen worden, so wirde Es Eben so Eine gutte gesundtheit haben alß all E. L. Kinder undt ich, ich zweissse also gar nicht, daß sie auß dem Churpringen von Brandenbourg sauch Einen gesunden menschen machen wirdt, 2c.

# St. Clou den 20. may 1689.

... cc. Es würde mir nicht wohl ahnstehen G. 2. nicht bengufallen, daß monsieur der beste herr von der welt ift, allein fo werden E. 2. mir doch woll Erlauben Rur zu fagen, daß E. L. Ihn zu wenig gesehen haben, umb perfect davon zu judiciren, undt daß ich woll waß mehreres davon weiß, Indem ich, wie daß teutsche sprichwort sagt, schir ichon zwen Ruchenbuben, oder Simmern falt mitt ihm gefregen, ihn auch dermaßen examinirt, daß ich ihn jetzt warhafftig perfect tene, undt also vielleicht Rur gar zu woll weiß, waß ich zu Erwartten habe, aber dießes seindt gar zu langweillige historien, will berowegen Rur davon stillschwengen undt von waß anderst reden, wer fich tröften fonte, nicht allein unglücklich zu fein, wurde großen troft hir finden, der Junge printz von birckenfelt pfaltgraffs Chriftians fohn, jo vorgeftern ber tam mich zu besuchen, fagt, daß man feinem beren Battern 2 Schlößer abgebrent hatt undt Ginen ganten malt abgehauen, daß man nichts mehr thut alf fengen undt brenen, der Cardinal, welchen man auch fein hauß verbrent, wie E. g. ichreiben, left fiche nicht viel ahngelegen fein, man sagt, Er macht sich gar luftig zu metz, helt offt bal, seine niepce ist heutte von paris auffgebrochen, umb Ihm Eine vissitte zu geben, will aber nicht lange ben ihm bleiben, wie fie mir gefagt, E. L. fagen, daß man Einem alles Nehmen fan, aufgenohmen Ein frölligs hert, wie ich noch In teutschlandt war, hette ich Es auch woll so gemeint, seitter ich aber In franckreich bin, hab ich lender Rur zu fehr Erfahren, daß man Ginem dieges auch Nehmen tan, wen die fo Einem chagriniren wollen, unter Einem feindt undt man nicht davon zu dependiren hatt, tan man fich woll salviren mitt verachtung

wen fie aber tiber Ginem herr undt Meifter feindt, undt man feinen ichrit In seinem Leben thun fan, ohne von ihnen zu dependiren, ift die sach woll nicht fo leicht alf man Es fich Ginbilben könte, wen meine Rinder In meiner macht ftunden, wurden fie mir große freude verurfachen, aber wen ich bende, daß meine dochter ichon mitt folden Leutten umbringet ift, daß ich fein wort vor ihr fagen barff, auß forcht daß man mir handel machen mögte, undt ich febe, daß monsieur fest Im Sin hatt, den marquis deffiat meinem fohn vor hoffmeifter ju geben, welcher mein ärgster feindt ift, undt mir meinen sohn so fehr auffreiten wirdt, alg Er bigher schon monsieur gethan Muß ich geftehen, daß die Rinder mir mehr chagrin alf freiden geben, Der König hatt bethune nicht Erlauben wollen pollen zu quittiren undt meines sohns hoffmeister zu werden, forchte also gar febr, daß Er obgedachter marquis werden wirdt, welcher der desbauchirschste Kerl von der welt ift, undt In sonderheit auff die Schlimbste art, wirdt Er meines fohns hoffmeister, mag ich nur versichert sein, daß Er ihm alles lehren wirdt, so ahm ärgsten In der welt ist, welches mich den wenig Erfrewen wirdt, wie E. L. leicht gedenden können, waß mein Dochter ahnbelangt, fo fürchte ich sowoll alf E. L. daß der ledige Rrieg woll verhindern wirdt, daß fie den Churprinten zu pfaltz nicht bekommen mag, jedoch so kan ich nicht unterlagen foldes zu wünschen, den Es mir Gin rechter troft fein murde, zu gebenden, daß 3. G. deß Churfürstens meines herren Battern Seeligen Endel wider In der pfaltz regiren würden, undt mein Dochter feinen hindenden pastart jum Man haben, ungere rangräffliche Rinder feindt woll unglüdlich, alles daß ihrige so zu verliehren, hette ich gelt wolte ich ihnen von grundt meiner fehlen gerne maß Schicken, aber E. L. können fich nicht Einbilden, In welchem Ellenden standt Ich selber bin, Ich hab Rur hundert pistollen monts, ich fan Die weniger alf Gine pistollen geben, In 8 tagen geht mein gelt In oboftbrieffe von der post, undt blumen drauff wen mir der Ronig maß gibt Muß ich die alten schulden bezahlen, undt Er gibt mir nichts alf zum Neus-Jahr, undt monsieur Nie keinen Eintigen heller, will ich die geringste bagatelle tauffen, muß ichs Entlehnen, also ift Es mir gar ohnmöglich pressenten zu geben, folte ich zwar Carl moritz herkommen lagen undt Ein abt auf ihm machen, wirdt Er doch feine benefice befommen, welche jetzt gar rahr werden, den noch gar fürtzlich hatt der printz de talmont der printzes de tarante Ihr sohn ben Degen Nehmen Müßen, undt die Kirch quittiren, weillen man ihn In diegen standt hungers sterben ließe, undt nichts giebt, mad. de maintenon wirdt woll Niemandes protegiren so mir zugehört, darauff ist nichts zu hoffen, ihr haß (welchen ich doch Nie verdint) ift gar zu groß gegen mir, senderdem sie so In gnaden, hatt ja der König mir rundt abgeschlagen, den raugraff Carllutz In Dinften zu Nehmen, wirdt woll feinen gebruder nicht genädiger fein, hette ich den armen Kindern dinnen können, würde ich mich woll nicht verseumbt haben, aber hir kan man nichts wenigers thun alf waß man wünscht, undt umb alles recht herauß zu bekennen, so ift mein credit hir fehr schlegt, je= doch so werde ich nicht unterlagen, auff E. L. befehl vor die 2 holdern zu sprechen, fürchte aber, daß Es wenig helffen wirdt, 2c.

St. Clou den 5. Juni 1689.

nien todt gesprochen, Es ist Nur gar zu war, daß sie ist In rohen austern vergisst worden, unßere made la dauphine ist woll nicht vergisst, aber sie wirdt je senger je dausaliger undt Es ist mir todt dang, daß Es nicht lang weren wirdt, Im ahnsang sagten die tocktoren umb ihren Cour zu machen, ahn Essiche alte weiber, so ich nicht Rehnen mag, E. L. aber woll rahten können, daß mad. la dauphine hipocondre sehe, undt sich Nur Einbistd, daß sie kranc were, damitt haben sie daß übel so Einsreßen laßen, daß ich sörchte, daß Nun Schwehrlich raht wirdt zu sinden sein, Nun sie aber gantz bettlägerich ist, Nüssen die docktoren woll gestehen, daß Es Eine rechte Kranckheit ist, aber sie seindt gar ingnorant undt wisen nichts als bourgiren, aderlaßen undt elistiren, undt damit ist mad. la dauphine nicht geholssen, wen unß gott nicht sonderlich hilfst, sörchte ich, daß wir Erster tagen Etwaß abscheiliches noch hiran Erseben werden, Es graust mir dran zu gedenken, den ich habe die gutte madame la dauphine von herzen sieb, 2c.

# Versaille ben 30. Juni 1689.

. . . . 2c. mons. de rebenac hatt kein unrecht, zu glauben, baß bie gutte Königin In Spanien ift vergifft worden, Man hatt Es woll gesehen, wie Man sie geöffnet, undt gleich nach Ihrem todt ift sie gant violet geworden, welches wie man fagt, noch Gin groß Zeichen von gifft ift, undt waß noch glauben macht, daß fie In ben auftern ift vergeben worden, ift, daß Gine von der Königin Jungfern auch davon Egen wolte, aber Ein grand despagne lieff hinzu undt riß ihr die auster auß der handt undt fagte, fie würde frand werden, wen fie davon Egen folte, ich habe vernohmen, daß Eine von den pfältzischen princessinen Königin In spanien werden wirdt, man macht hir Eine große historie von J. L. Man fagt, daß sie den printz Louis von baden lieb hette, undt Derowegen gar ungern Königin wirdt, foll fie aber, wie E. L. fagen, dem König In spanien gleichen, wirdt woll printz Louis nicht gar verliebt von fie fein, maß ihre fram Schwefter die Konigin In Portugall ahnbefangt, fo ift ihr ambition übel belohnt worden, den mons. de moras hatt mir verzehlt, daß wen man ihr von dem König In portugal gesprochen, undt fie beklagt, daß fie unglücklich fein würde, hettefie geantwortet, daß alles gutt fepe, wen man Rur Königin wirdt, jedoch so hatt mir der printz von Saxen verzehlt, daß sie gar gern Churprintzeßin geweßen were, undt feinen beren brudern den Churpringen gar woll hette lenden mögen, welcher gar verliebt von fie war, undt fie hette ihm zum abschibt gesagt, E. L. Erinern sich, daß ich noch zu grigen bin, welches discours mich woll von herten hatt lachen machen 2c.

### Versaille, den 24. Julii 1689.

.... 2c. vorm Jahr riff mich mad. la Dauphine In Ihr Cabinet undt sagte mir mitt den threnen In den augen, daß sie vernohmen, daß beh hoff Ein groß geschrey ging, daß mein vetter de la trimouille versiebt von sie sehe, undt daß man übel davon spreche, daß sie solches litte, sie bütte mich

berowegen, ich solte meinem vettern fagen, nicht mehr so offt In Ihre Cammer zu kommen undt keine maniren mehr vor sie zu haben, ich ant= wortte, daß ich Es, weillen Es ihr beliebt woll ahn meinen vettern fagen wollte, allein daß mich beuchte, daß fie beffer thete, wen man ihr folche advissen gebe, Es übel anffgunehmen, daß man Ernftlich von jo Giner fache reden wolte, budt Rur über bie fach zu lachen, ben damitt, Im fall mein vetter Rarifch genung febe, ben verliebten zu agiren, fich Rur ein ridicul gu treben, Mad. la Dauphine murbe foldes gar nicht ichaben fonnen, fie fagte man hette ihr fo Ernstlich davon gesprochen, daß sie Einmahls willens geweffen were ihm gants zu verbietten, vor fie zu kommen ich fagte, daß fie gar woll thete, foldes desein nicht zu folgen, daß man überall ben esclat hütten Müste, so ahm Meisten tort thete, vndt weillen man ja ichon 2 Sahr gesagt, daß dießer mensch verliebt von fie sene, sie auch sich über nichts zu beschweren hette, alf daß Er fie zu offt ahnsehe, beucht mir, daß Es ahm beften febe, nichts Neues ahnzufangen, Nur über die fach zu lachen, damitt würde Es ichon fich von felbst Endigen, ben nichts mehrers die Leutte corigirt, als wen fie feben, daß fie ridiculle werden, fie aber batte mich, ich folte boch nicht unterlagen meinem Better ju fagen, maß fie mich gebetten, welches ich auch thate undt filte Ihn noch praff bagu von meinetwegen auß, daß Er fich Eine folche fach undt commission auff den half geladen hette, mein Better antwortte mir daß Er unglücklich aber nicht coupabel fege, daß Er mad. la dauphine Nie vom respect gemanquirt hette, weder mitt wortten, noch mitt werden, daß feine feinde ihm Muften boge officien geleift haben, aber umb feinen respect noch mehr zu Erweißen, fo wolle Er, sobaldt fein Dinft beim König auß fene, urlaub bitten, In teutschlandt zu ziehen zu feiner frau Mutter, welches Gin pretext sene, so kein esclat geben konte, undt wolte seine reiße jahr undt tag aufftreden, daß also Zeit genung sein wurde, alles geschren fo Er unwigendt verursachet zu Endigen, undt dag Er Mad. la Dauphine bitte, Rur die Zeit über gebult zu haben, dieße antwort habe ich Mad. la Dauphine wieder zurückbracht, hab noch vergegen, 'dag Er dazu gefett, daß wen fie Meine daß Es nöthig fen, daß Er gar nicht mehr erschenne, wolle Er seine charge verkauffen, vndt sich auff seine gütter retiriren, dieges hab ich alles wiber gefagt, worauff mad. la dauphine mir geantwort, daß fie nichts anderst begehre, alg daß Er Nie In Ihre Cammer fommen folle, alf mitt bem König undt daß Er sich gant anderst stellen folte, alf Er bigher gethan, undt feine reguards In acht Nehmen folte, mitt Ginem wort, daß Er gant indifferent mitt Ihr leben folte, bieges hab ich ihm wider gefagt, vndt Ihn dabei praff gepredigt, sepberdem hab ich nichts mehr von bieger sach gehört, als vor 14 tagen da kam Er herein undt sagte mir mad. la duchesse d'arpajou dame d'honneur von mad. la dauphine hette ihn hollen lagen undt von mad. la dauphine wegen befohlen fich Rimermehr zu finden wo fie fein werde, dieges hatt Ein lermen ben hoffe vernrfachet, wie E. L. leicht gedenken können, mad. la Dauphine fagte mir felben abendte daß fie glaube, daß Es mich verdrießen thete, was fie ahn meinen Better entbotten. ich antworttete, Es verdrift mich nicht umb feinetwegen, aber Es ift mir lendt umb E. L. wegen, daß fie meinen trewen raht nicht gefolgt haben, ben dießer esclat wirdt nicht renssiren undt hirin sagte ich noch warhrer alf ich meinte, ben Es ift nicht zu beschreiben, wie alle Leutte die arme mad. la dauphine condamnirt haben, sie jammert mich recht von herten drüber, den man hatt ihr weiß gemacht, daß Es Eben waß gar schönes sehe, dißen esclat zu machen, undt hatt hirinen mehr andern alß sich selbsten geglaubt, die dame d'honneur umb die sach zu raccomodiren mischt mich drinen undt sagt wie ich Ihn zum 1. mahl gewahrnt habe, drumd Muß ich ja woll Nun die rechte warheit sagen, wie sich alles helt, sonsten hette ich mein seben nicht davon gesprochen, auff dießem allen wer woll viel noch zu sagen, so sich aber der seder nicht vertrawen sest, derowegen von waß anderß, zc.

# Versaille den 31. Jully 1689.

....2c. Hir habe ich viel hören sprechen von, daß der Churstirst von brandenbourg nicht ohne seine gemahlin In den Krieg gewolt hatt, wen J. L. die Churstirstin so glück bringt beh alle belagerungen, so glaube ich, daß der herzog von Lotheringen J. L. baldt bitten wirdt, vor maintz zu kommen, mad. la Dauphine ist noch alß In demselben standt, alß ich E. L. vor 8 tasgen bericht, derowegen kan ich E. L. weitter nichts davon sagen, die histori, so E. L. mir von den kleinen König In ungarn schreiben, sindt ich gar artlich, Er Muß verstandt haben, aber Er mögte auch sein wie Er wolte, so wolte ich doch, daß ihn mein Dochter haben könte, undt Ein gutter srieden dadurch kommen, 2c.

... 2c. E. L. haben woll recht zu sagen, daß ich mich nicht schiese, wo man stoltz sein Muß, Ich habe hir nicht gehört, daß der König In portugal so heßlich sein solle, sondern Nur, daß Er gantz met verloss von den frantzoßen versault sehe, hansthaussen ist gantz partial vor den hoff, alles hatt ihm dort woll gesahlen, 2c.

# Versaille, den 26. Augusti 1689.

. . . . 2c. Damit Ich aber Ginmahl auff den text fomme, fo Müßen E. 2. wißen, daß meine widerwertige parthey monsieur in dem Ropff gebracht hatt, seinen oberstallmeister zu meines sohnes hoffmeister zu machen, weillen mir aber mit gant Frankreich bewuft ift, daß diefer menfch Giner von den Ehrvergeffensten undt debauchirften Rerln von der welt ift, hab ich monsieur gebetten, Ihm Nehmblich meinem fohn einen andern hoffmeifter zu geben, undt meine urfachen feindt dieße, daß Es mir deucht, daß es meinem sohn keine Ehre fein fonte, bag man Meinen folte, bag Er deg desfiats mestres fene, den Es ift gewiß, daß fein größer sodomit In Frandreich ift, alf dieger, budt daß Es Ein schlechter ahnfang vor Einen jungen printzen (wie mein sohn ist) sebe, mitt den ärgsten debauchen von der welt sein leben ahnzufangen, auff diegen punckten hatt monsieur geantwortet, Er Miste zwar gestehen, daß desfiat debauchirt geweßen were, undt die Jungen lieb gehabt hette, allein daß Es schon viel Sahre were daß Er sich von dießem lafter corigirt hette, ich fagte. daß noch gar wenig Sahren were, daß Ein hubscher junger teutscher so hir were, mir Entschuldigung gemacht, daß Er nicht so offt zu mir famme, alf Er Es wünschte, daß desfiat Ihn zu fehr plagte, wenn Er Ins palais Royal

famme, also were Er nicht so lang Jahre corigirt, alf seine freunde sagten, aber gefett, daß Er Etlich Sahr geweßen were, ohne dieg lafter zu vollziehen undt zu treiben, weillen Es doch sein inclination were, wie man gestünde, glaubte ich nicht, daß man meinen Ginigen Gohn Mufte gur prob geben, umb Bu feben, ob ber herr oberftallmeifter feinen pagen abgefagt bette ober nicht, undt derowegen von denen, fo def desfiats conversion nicht wuffen, vor Einen verdorbenen undt verlorenen menichen Müfte ahngesehen sein, welches ihm Gine ichlegte reputation geben wurde, daß Es mir frembt vorkomme, daß ein Kerl fo fast vor zwen Sahren noch ohne Einigen respect noch vor monsieur noch vor mich, Ginen von meinen Jungfern Gin Rint ahngestellt undt fie Ins hauß hir Ins Rintbett lagen fommen, auch noch fein Cammer Im palais royal voller huren, vnot buben hette, meines fohns hoffmeifter fein folte, welches meinem fohn Gin schlecht exempel geben konte, bag ich aber noch mehr urfachen hette, monsieur zu bitten, diegen Menfchen Meinen fohn ahnzuvertramen, daß er mein ärgster feindt fene, so ich in Franckreich hette, daß monsieur fich noch woll Erinern könte, wie ich Ihm vor feinen augen überwießen alles waß Er auff mich gelogen hette, daß Er mich ja auff den Knien vor monsieur felber hette deffwegen umb Berzeiung gebetten, daß alfo mir nichts In der Belt fcmertlicher fein tonte, alf meinen Ginigen fobn, die recompens zu sehen, von alles übels so diefer gottloß Mensch mir zu wegen gebracht, undt mich umb die Ehre durch feine lugen bringen wollen. undt monsieur Ebigen haß auff mich ziehen, daß ich also nichts alg haß auch von meinem fohn Mifte gewertig fein, wen Er Ginen folden Soffmeifter haben würde, daß monsieur herr undt meister fene, undt meinen fohn In welche hande Er wolte, geben fonte, allein daß desfiat fein leben weder meine aprobation noch consentement haben würde, undt wen mein unglück wolte, bag man meinem fohn diegen hoffmeifter gebe, fo Mufte Man nicht vor übel Rehmen, daß ich mich ben ber ganten welt Entschuldigte undt zu Erfennen gebe, daß Es ohne meinen willen geschehen, ahnfangs sagte monsieur, mad. de maintenon hette die fach fehr aprobirt budt hette dem Rönig drin consentiren machen, ich antwortete, daß were Ein schlim Zeichen vor monsieur undt meinen fohn, ben weillen 3. M. jugeben, daß Er In diege hande fiellen, were es ein Zeichen, daß Er nichts mehr nach meinem fohn fragte, den dem Ronig alle def desfiats Lafter fo woll bekandt wehren, daß Er mir felber offt bavon gesprochen hette, wie Es auch in ber that war ift, bag was mad. de maintenon appropation ahnginge, folte monsieur felbige In diegem Stück vor suspect halten, In dem die Liebe fo fie vor mons. du maine hatt, welchen fie Erzogen undt wie ihr Engen Rint liebt, groß genung fene, umb zu munfchen, daß Er meinem fohn ahn tugenden übertreffen wurde, berowegen gar gern consentiren, daß desfiat Meines fohns hoffmeister fene, aber daß dieges monsieur eben die augen öffnen folte, undt weißen, wie wenig dießer hoffmeifter tüchtig vor feinen fohn fene, ahnfange, ale desfiat fabe, daß ich mich jo fehr oponirte, fagte Er Er wolte Es nicht fenn, hernach aber gereute Es ihm, vndt Er suchte die fach mehr alf Nie, monsieur hatte mir ichon fagen lagen, doch mit Etwag verdruß, daß desfiat nicht hoffmeifter fein wolte, undt nicht fenn würde, weillen Er Es nicht wolte, aber die fach were gar nicht meinetwegen zurückgangen, ich antwortete In lachen, daß monsieur mir bie Mühe durch dig compliment sparte Ihm zu danden, daß ich aber Eine folche

freude hette, daß mein sohn nicht In Gines so unehrlichens mans hande gerabten. daß ich glaubte, ich würde nicht lagen können, nicht allein monsieur sondern auch desfiat felber davor zu danden, ich war felbigen abendts wider auttes Muhts undt Meinte Eswere alles gutt, hernach aber ichidte man mir monsieur feinen Beichtvatter undt alf ich nach Paris ginge, sagte mir die contesse de beuveron, daß monsieur ihr auch seinen Cantiler geschickt, umb mir Gine propositionen vorzutragen weillen aber lender all Gins feindt, fo will ich fie E. L. bir fagen, undt auch meine andtwort, doch ber unterschiedt von begden war, daß beg Beichtsvatters comission nicht so Erschrecklich hart were, alf die von der contesse de beuveron, ob der gutte jesuwitt mir die fach adoucirt nach feinem belieben, weiß ich nicht, waß mich aber glauben macht, daß Er Es adourirt ift, daß Es Eben benfelben grundt hatt, alf bag zweite, welches ben mar, daß monsieur mir fagen ließe, daß Er gant resolvirt hette, den desfiat gum hoffmeister zu machen, ich Möchte Mein Consens drin geben oder nicht, derowegen würde ich woll thun mich In der fach zu Ergeben, daß wofern ich die fach mitt agrement thete, wolte Er mir Gine Carte blanche geben, umb drauff zu schreiben waß ich Nur begehrte, Er wolle auch die contesse de beuveron wider feben, fie woll tractiren undt alles fuchen waß Er thun fonte mir zu gefahlen, wofern ich mich aber opiniatriren würde undt fagen, daß die fach wider meinen willen geschähe, so wurde Es nicht desto weniger geichehen, aber ber unterschiedt würde sein, daß Er mich Mein Leben unglücklich machen wolte, der Contesse de beuveron verbitten mich Nie zu sehen, Mir alles abichlagen waß ich von ihm begehren möchte, mir allen desgoust geben, fo Immer möglich fein fan, allen esclat machen fo mir zuwider fein fonte, undt dadurch woll Erweißen, daß Er Berr In feinem hauf febe, hirauff habe ich geantwort, daß ich nicht wüste worumb monsieur sich offre undt menagen gebrauchen wolte, aber ich wils E. L. lieber auff frantzosch fagen, so werbe ichs geschwinder schreiben können als wen ichs verteutsche, j'ay donc respondu que je ne s'avois pas pourquoy monsieur vouloit ce servir d'offre et de menace, qu'il savoit bien que quand il sagissoit de quelque chose qui pouvoit luy plaire j'allois au devant de tout sans attandre ny demander aucune recompence, qu'il devoit savoir de longue main que je n'etois n'y interessée n'y timide que quand je savois que quelque chose pouvoit luy plaire que je m'y soumettois quoyque ce ne fust pas de mon goust. que dans l'affaire pressante, et dont il est question, si je n'avois qu'a reguarder les justes sujet de plaintes que j'ay contre mons. desfiat, je sacrifierois de bon coeur tout mon ressentiement a monsieur, si desfiat avoit d'ailleurs des qualités propres pour estre avec mon fils pour luy marquer a quel point je luy suis soumisse, mais comme les raison que j'avois (outtre mon ressentiement) estoits fondées sur ma consience et sur la gloire de mon fils, je ne pouvois sacrifier n'y l'un n'y l'auttre, ainsi il falloit que monsieur trouva bon que je ne donne jamais mon consentement a vne chose que je voyois estre la perte entiere de mon fils, et que je ne voullois pas que mon fils me pust vn jour reprocher que j'eusse sacrifier son bien pour des interest, et voila ce que j'avois a respondre a l'esgard des belles promesse qu'on me fessoit, et auqu'elles je puis avoir d'auttant moins de regret, qu'on ma souvent en me recomodant avec mes ennemis promis des merveilles et jamais rien tenus,

pour ce qui reguardoit touttes les teribles menaces que monsieur me faissoit faire que depuis 18 année, il m'avoit tant accoustumée a souffrir sans l'avoir meritée, et avoir des desgoust de toutte manieres et des esclats de toutte sortes, qu'il y avoit long temps que j'avois prepares mon esprit à cela, et que rien sur cela ne pouvoit me surprendre, mais qu'au millieu de mes peines je trouvois vne très grand consolation, et qui estoit que comme toutte la terre veroit bien que mes maux et malheurs ne vienent que de mons. desfiat et ces amis cela me serviroit de justification pour le passes le pressent et l'advenir, que tout les honnestes gens seroit pour moy et plainderois mon sort, qu'on ne m'a que trop apris a suporter les malheurs, mais qu'on ne m'aprendra jamais a estre lache et sacrifier mon fils, pour mes plaisir; que si comme on me le mande on empeche encore mad. de beuveron a me voir, que cela marquera a tout le monde que le Caprice seul et la mechancette de desfiat l'avoit chasses la premiere fois comme celle cy, et ainsi il montreront eux mesme que tout les supossition qu'ils avoit fait en ce temps la contre moy et Elle estoit fausses, et ainsi au lieu d'un mal on me fera vn bien, pour ce qui est que monsieur fait sonner si haut qu'il veust estre le maistre ches luy; il peust se souvenir que ce n'est pas moy, qui l'en empeche et cela est si veritable qu'on sait bien qu'il fait passer touttes les graces de sa maison par les mains de Mr le chev. de loraine, mad. de grancay et mons. desfiat, qu'ils sont plus craint et plus honnores et plus respectes que moy que tout les domestiques qui entourent monsieur sont leur creature, que leur tiranie va jusques a mes domestiques qu'on n'en fait pas entrer un seul ches moy sans qu'il soit obliges de donner de 2 et 3 milles pistolles a ces messieurs la; qu'ainsi on voyoit bien que je n'avois n'y credit n'y autorité, par consequent fort Eloignée d'estre maistresse, et que je ne croirois jamais que c'estoit faire la maittresse, que de remontrer a monsieur avec le respect que je luy dois; les veritables interest de mon fils, et tacher d'empecher qu'il ne deviene malhonnest homme mais qu'il paroissoit bien plus que ceux que j'avois nomes estoit ces maitres en ce qu'il font que monsieur promette de vivre bien ou mal avec sa famme selon qu'il leur plait, et leur est uttille, qu'il veullent le rendre maistres encore de l'esprit de son fils, par qu'elle voye que ce peust estre, et qu'ainsi c'est d'eux, quil devoit ce guarder et non pas de moy, qui en tout ay tousjours eue vne complaissance aveugle pour monsieur, et que je le marquois bien en ne m'estant pas encore plainte de ce qu'il preferoit l'interest d'un de ces domestique tres malhonnest homme. a mon respos et a mon contentement que je supliois monsieur de l'espargner la peine de me faire faire tant de message puisque je ne pouvois que repetter ce que j'avois deja dit, andern tags schicte Er mir den Cantiler auch doch nicht von feinetwegen sondern Nur umb zu sehen ob man mich persuadiren fonte, herr Cantiler terast fam daher mitt seiner douceur naturelle vnot fagte, madame permettes vous qu'on vous parle d'une chose qui fait grand bruit, et comme on ne peust estre vostre veritable servitteur et ne pas souhaitter vostre respos trouveries vous bon qu'on vous parla, id) fagte tant qu'il vous plaira, mais si vous ne me donnes des meilleures raisons que ceux qu'on ma donnes j'ores de quoy vous res-

pondre Er machte mir noch Ein lang preambulle daher Endtlich tam Es heraus ich solte boch consentiren, daß dessiat hoffmeister würde parceque monsieur l'a fort en teste, id antwortet en verité mons, terast apres les protestation que vous venes de me faire, je ne comprend pas que vous voullies me conseiller de mettre mon fils dans les mains du plus vicieux de tout les homme, voulles vous le rendre liberal en donnant pour gouverneur les plus avaricieux et interesses de tout les hommes, a ce que monsieur m'a dit auttre fois luy mesme, et qu'il ne sauroit me nier, voulles vous que mon fils soit attaches a ces devoir, en ayant par deffiat l'exemple ches luy, du plus debauches de tout les humains voulles le rendre veritable en luy donnant vn menteur et vn menteur mechant qui par ces supossition, m'a voulu prendre moy mesme, et voulles vous que pour recompence de tout les maux que j'en souffre, mon fils en soit la victime cela n'est point juste, Er sagte, ah madame quand vous parleres ainsi on ne sait que respondre mais je vous prie de considerer que quoy qu'on n'ait pas touttes les vertus, quand on a de l'esprit comme mons, deffiat en a, on la peust enseigner a vn jeune prince et ne voyes vous pas souvent les mere les plus debauchées, Ellever a merveille leur filles ils savent mieux esvitter le mal l'ayant pratiqué, Sch andtwortete voila vn exemple que vous me donnes la qui est aisses a confondre vne vielle mere desbauchée qui veust ensuitte faire la prude ne sauroit rien faire de la fille mais yn mechant et desbauches gouverneur saura tousjours faire quelque chose pupil et je ne desire pas que mon fils mette la vertu si vantée, de mons. desfiat a l'espreuve et si monsieur m'en voulloit croire il laisseroit ce soins a d'auttres, damitt fertigte ich biefen auch ab, seiderdem hatt der König Einen hoffmeister von mons. le duc de bourgogne gewehlt, welches woll Giner von den tugendthafftesten Menschen von der welt ift, derowegen hab ich ahn 3. M. geschrieben undt gebetten, fie mogten doch auch Gine mahl vor meinen sohn thun, hatt mir aber weder mitt wortten noch schreiben geandtwortet, maß auß diegem allem noch wehren wirdt, wirdt die Zeit lehrnen, monsieur prot Ein wenig aber ich thue gang wie ordinarie undt alf wan nichts vorgangen were undt bin so höfflich alf mir Immer möglich ift, alle tag schickt man mir noch leutte umb mich zu persuadiren, Es wundert mich, daß monsieur nicht ahn E. L. gefchrieben, umb dero hülff auch zu Ersuchen, aber ich glaube Er darff Es nicht thun, undt daß E. L. vielleicht werden gehört haben, daß Man dießen desfiat auch beschuldigt feu madame daß gifft zu geben haben, so ber chev. de lauraine von rom durch morel geschickt hatte, wie man fagt, welche accussation, fie sepe falsch oder war, doch noch Ein schöner Chrentitel ift, umb ihm meinen sohn zu vertrawen, aber ich habe E. 2. fo viel von dieger fachen gesprochen, daß ich glaube, daß fie Es gant Mübe sein werden, Ich bins auch woll greulich Mübe, auff Ginandermahl werde ich auff E. L. wehrte ichreiben antworten, Nun aber Nur biege lange epistel Enden mitt versicherung, daß so unglücklich mich meine feinde nach Ihrem versprechen auch machen werden, werde ich doch big In todt E. L. demutige, gehorfame undt gant ergebene Bag undt biennerin verbleiben, Ging Muß ich boch noch fagen, undt welches woll wunderlich ift. Nehmblich daß fie alle geftehen, daß

dießer mensch so lasterhafft ift, undt Ihm jedoch meinen sohn vertrawen wollen, ich hoffe, daß E. L. Sin wenig mitleid mit mir haben werden, 2c.

### St. Clou, den 21. September 1689.

. . . . 2c. Damitt E. L. aber die Suitte von dieger historie wifen mögen, fo habe ich mitt dem Ronig gesprochen, 3. M. fagen, daß Es lautter lügen wehren, daß man fagte, daß Er desfiat zu feines nepheus hoffmeifter haben wolte, contrari Er hette monsieur Ein gantz Jahr lang schon bavon abgehalten, worauff ich geantwort daß ich J. M. unterthänig bette, bieße gütte noch vor meinen fohn zu haben, undt Ihm Ginen ehrlichen Man aufzusuchen undt selbigen monsieur propossiren, welches mir ber König versprochen, fenberdem hatt man mir wider auffs Neue dreuhen wollen, Ich habe aber gesagt, daß ich mich nicht forchte, hatte fdir daß fprichwort allegirt ,, wer von dreühen ftirbt, Muß man met verloff met verloff mitt fürgen begraben, "aber ich habe ihnenegu verstehen geben, daß ich woll wufte, daß fie gelogen hetten, fenderdem ift alles ftill, budt unter der Sandt hab ich Erfahren, daß der Ronig mir fein Berfprechen helt, vnot daß zu hoffen ift, daß mein fohn Ginen andern hoffmeifter befommen wirdt, Gott gebe, daß man ung Ginen Chrlichen Man geben mag bethune hatt ber König von Nöthen undt ber fan Es nicht sein, welches mir sehr leitt ift, den ich bin persuadirt, daß wen Er Es gewefen were, hette ich nicht zu forchten gehabt, daß Er mir meinen fohn gegen mir wurde gehaffig machen, wie Es woll zu befürchten were, wen desfiat fein hoffmeifter fein folte, 2c.

## St. Clou, ben 30. October 1689.

.... 2c. gestern hatt man mir waß verzehlt, so mich recht attendrirt hatt, vndt habe Es nicht ohne threnen ahnhören könen, Nehmblich daß die arme Leitte zu Manheim, sich alle wider In Ihre Keller reterirt haben, vndt darinnen wohnen alß wie In heüßern, ja alle tag Marckt halten, alß wen die statt noch In vorigen standt were undt wen Ein Frankos In hehdelberg kompt gehen die arme Leitte hauffen weiß zu Ihnen, vndt sragen nach mir, sangen hernach ahn von I. G. dem Chursürsten mein herr Batter zu reden undt von meinem bruder seeligen undt weinen die bittere threnen, den jetzigen Chursürsten aber haben sie nicht sieb, der armen Königin In Spanien ist Es woll zu gönnen, daß sie noch den Drost hatt, beh den Ihrigen Eine Zeit lang zu bleiben, den daß sie noch den Drost hatt, beh den Ihrigen Eine Zeit lang zu bleiben, den daß ist woll die beste Zeit, so sie ihr leben genießen wirdt, E. L. bedrüben mich recht, mir so wenig hossnung vor den frieden zu geben, wer weiß, vielleicht wirdt man auch des Kriegs Wüht werden, 2c.

# Versaille, ben 19. December 1689.

deffiat seine gewohnliche Bößheit ahn mir verübt vndt mir allen tort sucht ahnzuthun, so Nur Immer möglich ift, 2c.

Versaille den 8. februari 1690.

.... 2c. Die arme made la dauphine ift wider gar übel, undt jett, In Gines putziners hände so Man frere ange heift, so hertog max undt seine gemahlin In bayern von gar gefahrliche Rrandheitten folle geholffen haben, gott gebe, daß Es hir auch woll ablauffen moge, allein Es ift lender noch wenig aparentz dazu, undt Ich fürchte febr, daß wir fie nicht lange behalten werden, welches mich woll In der feelen Schmerten folte, den ich habe fie von herten lieb, undt die gutte mad. la dauphine merittirt woll Ginen glücklichern ftandt gu haben, alf fie hatt, Man bringt fie auf trawerigkeit umbe leben, Man thut alles waß man fan umb Mich auch In felbigen ftandt zu bringen, allein Ich bin Eine härtere Nuß, alf die mad, la Dauphine undt Che mich die alte weiber werden auffgefregen haben, mögen fie woll Etliche Bahne verliehren, den ob Man mich zwar In alles sucht zu chagrinniren undt fehr übel vom König durch alten heren bogheit undt boge officien tractiret werde, fo Rehme ich doch balbt mein parthey undt gehe meines wegs fort undt habe große forge for meine gesundtheit, umb fie toll zu machen, daß alte weib ift auffs wenigst Ein Jahr oder 15 wo nicht 20 alter alf ich, drumb bende ich, bag wen ich gedult habe undt Nur vor meine gesundtheit forge, werde ich daß vergnügen haben, fie vor mich In die andere welt zu ziehen feben, undt fo fuche ich troft wo ich fan. 2c. . . .

#### Versaille ben 12. mertz 1690. .

....2c. Daß exempel von den armen margraffen von Durlach jammert Einem woll von herten, undt waß mich noch mehr dran jammert, ift daß der arme berr wie mons. le Dauphin vor philipsbourg war, all sein bestes gethan, umb mr. le Dauphin zu gefahlen, hatt ihn besucht undt presenten gebracht, auch fo daß mons. le dauphin Es her geschrieben undt fehr ahn ben Rönig gelobt, daß andere Jahr hernach dandt man ihn wie E. L. sehen. Ich ken den armen margraffen fehr, hab ihn offt zu Bendelberg gefehen, der bischoff von Strasbourg nicht ber itzige, sondern sein herr bruder, undt der margraff ferdinant von baben hetten gerne gesehen, das ich Ihn befommen hette, undt Gine Zeit lang waren 3. G. der Churftirft S: Eben nicht febr dagegen, ben die raugräffin hette Es auch gern gesehen, zu ber Zeit tam Er all zimlich offt nach hendelberg, hernach durch Eine wunderliche avanture fo seinem herr vatter widerfuhr, undt fo zu lang zu Erzehlen ift, murbe nichts auß der fach, seine gemahlin tene ich nicht undt habe fie Rie gesehen, Er der marcgraff aber hatt mir viel von Ihr gesprochen, vor 7 Jahren wie ich zu Strasbourg war, den Er war ben ganten tag ben 3. G. der Churfürstin mein fram Mutter S: oder ben mir, undt Er hatt mir fie fehr gerümbt, die Gingige Rlage fo Er über sie hatte, mar daß sie zu jalous war, die gutte margräffin wirdt Es Run woll noch mehr wehrden Run fie fo von den Kinderblattern verdorben ift, fie jammern mich woll von herten, undt mögte ihnen Gin beger glück wünschen, den der gutte marckgraff ist mein gutter freundt, wir hatten gu Strasbourg ungere alte Auntschafft gant wider verneuert, Ich weiß nicht, was rumb man Ginem mitt ander leutt unglud troften will, contrari mich beucht,

daß macht Sinem noch ängster, zu sehen, daß noch mehr unglüd noch In der welt sein, so Sinem auch begegenen können undt daß, wen daß unglüd Sinmahl ahnfängt, so zieht Se hundert nach sich, undt ist ohne Endt wie man ahn dießem armen fürsten siht, 2c.

## Versaille, ben 12. Juni 1690.

... ec. auff das zweite Schreiben aber hab ich ohnmöglich zu St. Clou antwortten fonnen, weillen ich ben ber begrebnuß von ber armen mad. la Dauphin jo Erschrecklich 6 ganter ftunden geweinet hatte, daß ich 2 tag hernach nicht hab können auß den augen sehen, den ich war schon von hertzen über mad. la Dauphin verluft betrübt, den ich habe 3. 2. recht lieb gehabt, aber über daß noch, alf ich ungere mappen überall auff bem fard undt auff dem schwarzen tuch In der Kirch gesehen, hatt Es mich noch 3. G. deß Churfürsten meines herren Battern, Meiner fram Mutter, meines Brudern S. tobt bermaßen Erneuert, daß ich dachte ich Mufte barften vor weinen, ja alles waß ich verlohren, undt mir lieb war, ift mir daben Gingefahlen, den gutten Printz Carl feeliger ach Gott welcher fo offt mit mad. la Dauphine undt mich gelacht hat, hab ich auch woll nicht vergegen, bazu hatt ber Bischoff, fo die leicht predig gethan auch die arme Königin in Spanien citirt, welches mir den diegen verluft auch wieder Erneuert, ja ich glaube, daß wen dieges spectacle noch lenger gewehret hatte, ich Es nicht auffteben fonnen, ich habe Es noch nicht verdawet undt daß herts ist mir noch gants schwer davon, Mitwog nach dießer abscheillichen ceremonie seindt wir nach marly alwo wir biß fambstag geblieben, dortten hette mir zwar woll die betrübnif vergeben sollen, den Es gar daß ordinari Leben war, alle Kammeren voll Spieller, nachmittags die jagt, abendts die Mufig, allein wen ich ja die warheit bekennen foll, so hatt mich dieges viel traweriger gemacht, ben wie ich Niemandes bortten gefunden, so nach mir fragt, undt ich gefehen, wie baldt man hir die todten vergift, hatt mich die arme mad. la Dauphin wieder auffs Nelle gejammert undt habe fie von herten regrettirt, 2c.

#### St. Clou ben 9 Julli 1690.

 viel stärcker geworden sein, alß er war, den umb zu sagen wie die hinderson, so ging Es met verlöff met verlöff alß gar schlagges her, aber mehr darst ich nicht sagen, den sehder dem man hir auß gottssorcht den commedianten, so woll frantzoßen alß ittalienern, hatt verdietten saßen, kein wort en double entend zu sagen, wo sie nicht gleich weg gejagt wolten werden, so sürcht ich, daß Nun da ich sogar nicht en faveur din, wen man meine brieffe auss der post seßen würde, undt sehen, daß ich so von natursichen sachen rede, mögte man mich vielseicht in die bastille schicken, welches Ein giste ist, so mir gar nicht gefallen könte. 2c.

wirdt die Zeit lehren, alle frantzosen so dießen herren gesehen haben, haben ihn gar nicht gesobt, sondern so viel alß auch dortten geweßen, sagen alle, daß Er sehr karch undt voller quinten sehe, undt alle welt hast, welches doch keine schöne qualitetten wehren wen Er so were, mons. hatt gestern Ein groß paquet von dießem herzog bekommen worinen seine justification stehen solle, Man sagt, daß Er Nun gar franck ist seine gemahlin, so 5 monat schwanger war hatt sich blessirt, undt zu allem glück war Es Nur Eine printzes, daß herzenlehdt so sie hatt, hatt sie umb daß Kindt gedracht, sie jammert mich von herzen, ist gar Ein gutte printzes, Ich glaube nicht, daß die historie war ist, so Man von der cravatte, so sie soll zurecht gemacht haben, verzehlt, den sie ist ja so Eingezogen gehalten, daß sie kann Einen menschen siht. 2c.

#### Versaille den 30 Julii-1690.

. . . . 2c. hette ich E. L. selbigen tag Schreiben fonnen, hetten fie mir woll wider antwortten fonnen, alf wie In dero wehrtes ichreiben ftehet, Les gens que vous tues ce portent asses bien, dan alf ber König In Engellandt wider In seiner Rutsche war undt nach St. Germain fahren wolte fundt Er Einen von seinen Cammerdinern 100 schrit vom schlofthor, der brachte ihm die Zeittung, daß man In gant irlandt vor gewiß fagte, daß der marichald de chomberg In ber ichlagt geblieben, undt der printz von oranien ahn seinen wunden gestorben fene, sender dem aber hatt man Erfahren, daß alles war ift, waß man von dem armen marichald de chomberg gefagt, daß aber der printz nur gar wenig verwundt febe, waß aber dieße Zeittung von seinem todt vor Eine freiiwde unter dem peupel = volf verursachet, ift ohn= möglich zu beschreiben, undt ob man schon comissaire du quartier geschickt hatt, umb ihre rasserey abzuwehren, ift Es doch unmöglich geweßen, fie haben 2 mahl 24 ftunde geraft, nichts gethan alf fregen undt fauffen, undt alle Leutte fo vorben gingen haben fie gezwungen zu drincken, fie haben freuden feuer gemacht undt geschoffen racketten aufgeworffen, undt masgueraden gemacht, Etliche haben Gine begräbnuß zu gericht undt alle vorbengehenten zu deg printzen von oranien begrabnuß geladen, andere haben Gine figur von stro undt wade gemacht, fo fie den printzen von oranien gehengen, undt haben die gante nacht darnach geschoßen, die cordellier haben auch Ein groß fewer vor ihr closter gemacht undt feindt herang gangen, haben Ginen Kreiß gemacht und umb ihr fewer gesprungen, undt gefungen undt getantt, ja wen ich E. L. alle Narebeyen verzehlen folte fo man zu Paris gethan, mufte ich ein groß Buch fchreiben, aber maß mun=

derlich ist, ist daß ungers Königs autoritet so absolute alf sie auch ist, doch dieges nicht hatt verwehren tonnen, ben sobalbt jemanbes fagen wolte, daß dieges Gine nareden fene, ift man feines lebens nicht ficher gewest, Giner von meinen Leutten, fo Nur hatt fagen wollen, daß Es ungewiß febe, bag ber printz von oranien todt, were ichir vom peupel zerißen worden, hatt sich salviren Müßen, undt noch viel viel ander mehr ift Es auch fo gangen, Etlich feindt greulich gepreugelt worden, andere haben fie In gefandnuß geführt, Suma Es war Gine rechte rassorey, welche Nun Gin Endt hatt, damitt ich aber wider auff ungern armen König fomme, so hatt Er mich gefragt, ob ich lang fein schreiben von E. L. Entpfangen hette, undt wie E. L. fich befünden, worauff ich geantwort, daß Ich Gben ichreiben von E. L. Entpfangen hette, alf ich wider von St. Germain kommen were, undt bag E. L. mir geschrieben hetten, daß fie Einen brieff von seiner fram tochter die princessin von oranien Entpfangen hette, welche fehr lamantirt ihren herren, gegen ihren herren vatter zu wiffen, ber Ronig fagte, mitt wortte icheindt Es woll daß fie mich lieb hatt, aber die werde weißen Es anderft auß, ich Nahme ihre parthey, weillen ich febe, daß fie E. L. undt mein patgen lieb hatt, undt fagte, daß fie ja woll thun Mufte, waß ihr herr haben wolte, allein daß fie nichts desto weniger Gin gutt gemüht haben fonte, undt Ihres herrn vattern unglud mitt schmerten ahnsehen. daß ich fie fehr hette loben hören, alf Gine tugendthaffte fürstin, undt derowegen nicht zweiffelte, daß Es fie fehr lendt thun würde, ihren herren vatter gegen ihren herren zu feben, wie der Konig mich fo reden horte, schwig Er still, den der gutte herr ift ja nicht gar viff en replique, Er thut auch woll Etlich mahl woll zu Schwengen, jedoch muß ich E. L. verzehlen, waß vor Ein dialogue Er mitt meinem chevallier d'honneur gehabt hatt, ben ich 3. M. geschickt hatte umb compliment zu machen, Mr de la rougere (ben so heist mein chev. d'honneur) sachte zu ihm, Sire que sont devenus les françois qui estoit avec V. M., Der König antwortete je n'en say rien, comment sagte la rougere V. M. n'en sait rien etce qu'ils n'estois pas avec vous, vous me pardonneres sagte ber König, mais je m'en vais vous dire le prince d'orange est arives avec 40 mille hommes, je n'en avois que la moitié tant, il avoit 40 Canon je n'en avois que 16, j'ay veu qu'il tiroit son aisle droitte du coste de Dublin, et qu'il m'alloit couper le chemin, et je n'orois pas pust revenir, sur cela je suis partis et suis venus icy, mais, sagte la rougere on parle de quelque ponts que V. M. n'a pas guardes, aparament, vous n'en avies pas besoin, o pour les pont sagte ber König je les avois fort bien fait guarder, mais, on y a menes du monde et du Canon et ce Canon a fait retirer les troupes que j'y avois mis, et le prince d'orange les a passes, burch diegen discours sehen E. L. daß Man ung den König nicht In Irlandt verweckselt hatt, undt daß Er Eben berfelbe ift, fo Er Immer geweßen, Er jammert mich undt ich fan doch mein lachen nicht halten, wen ich Ihn fo gar alber febe, Er ift fehr fro bir gu fein, undt lacht Immer. 2c.

# Versaille ben 1. augusti 1690.

E. L. 2c. Ich bin von grundt meiner seehlen fro, zu vernehmen, daß E. L. den trost jetzt haben, J. L. die Churstürstin von Brandenbourg beh sich zu haben, hoffe undt wünsche von grundt meiner sehlen, daß dießes E. L.

melancolie Ein wenig vertreiben Mögen, undt folte J. E. die Churfürstin gegenwart dießes desto billiger thun, als ich von alle welt höre, daß J. L. die Churfürstin nicht allein Sine von den parfaitten fürstinen von der welt, sondern auch von den perfectsten menschen von der welt sein sollen, woran E. L. doch Sinen großen trost undt vergnügen haben Müßen 2c.

### St. Clou ben 20. augusti 1690.

2c. weillen ich sehe, daß die hießige Naredenen E. L. Gin wenig divertiren, fo ichide ich E. L. hirben alle Lieber, fo jetzt gefungen werben, welches Eben feine Chrengedichte vor ungerm armen Ronig In Engelandt fein, undt E. L. werden dadurch feben, daß ob fie schon bir Im Landt ben Rönig lieb haben, undt den printzen von oranien hagen, fo estimiren fie body diegen letten viel mehr alf den Erften, wie Es die Lieder aufweißen, vergangen Donnerstag haben wir ben armen Rönig undt die Rönigin bir gehabt, die Königin war gar serieux der König aber gar lustig, Er hatt mir wider nach E. L. gefragt, ich weiß nicht, wer die flatteurs Müßen geweßen sein, fo dieges Konigs verftandt fo fehr vor diegem Mügen gelobet haben, den fo viel ich davon judiciren fan, so ift wenig darhinder, die Rönigin aber hatt verstandt undt ihre conversation ift ahngenehm, Etlichmahl Entjehrt ihr Etwaß fo fie bendt, ben Es schmert fie Innerlich zu sehen wie alles geht, ich hörte In der calesch Gin dialogue, welcher mich divertirte, mons. nach feiner gewohnheit fprach von seinen juwellen undt meublen, sagte Endtlich zum König et V. M. qui avoit tant dargent, n'aves vous pas fait faire et accomoder quelque belle maison, de l'argent sagte die Rönigin, il n'en avoit point je ne luy ay jamais veu un sous, ber König sagte j'en avois, mais je n'ay point achettes des piereries n'y meubles, n'y n'ay point fait accomoder des maison, je l'ay tout employes, a faire bastir des beaux Vaisseaux, fondre du Canon et faire des monsquet, ouy fagte die Rönigin, cela vous a servis de beaucoup et cela a tout estes contre vous, bamitt Endiate die Conversation, wen Es nach des letztverstorbenen Königs In Engelandts prophezevung gehen solte, so würde der gutte Roy jacque nicht Ginmahl zum henligen werden fonnen, den mad. de porstmuth fo wir vor Etlichen tagen hir hatten, hatt mir verzehlt, daß der verftorbene König alf fagte, vous voves bien mon frere, quand il sera roy, il perdra son Royaume par Zelle pour sa religion, et son ame pour des villaine genipes Car il n'a pas le goust asses bon pour en aimer de belles, undt Es geht schon nach dießer prophezeyung, den die Rönigreiche feindt fort, undt man fagt Er hette gu Dublin zwen hekliche schätzger gehabt, wo Er alf ben geweßen were, glaube nicht, daß Er dortten wie françois de Borgia auff der Erden gelegen sene, wen sein retraitte nach rom ung Ginen gutten frieden verschaffen konte, wolte ich, daß Er baldt seine reiße hin nehmen mögte, den ich bin deß Kriegs fehr Müde, je mehr man dießen König sicht undt von den printzen von Oranien reden höret, je mehr excussirt man ihn den printzen undt ficht Man, daß Er estimable ift, E. L. werden vielleicht benden, daß alte lieb nicht roft. aber Es ift gewiß daß Ein verstandt wie der feine ift, Mir beger gefelt, alk Ein schön geficht zc.

### St. Clou ben 23. augusti 1690.

.... 2c. hir hatt man Nun wegen der trawer gar keine divertissementen, alß die promenade welche ich zu fuß undt zu pferde gebrauche, so viel ich kan, umb die continuirliche lange weill zu vertreiben, den ob der große Man schon viel Schlagten gewinnet, so ist der doch nicht weniger gritzlich, die alte weiber machen Ihm bang vor den teüffel, damitt daß sie ihn allein behalten mögen, undt Er nach keine Jüngere sehen mag, alß sie sein, undt die gezwungene gottssorcht ist ja sogar gegen seine natur, daß macht ihn dan gritlich, undt die jenigen Müßens Entgelten, die nichts davor können, diß aber ist Nur unter unß gerett.

## Versaille ben 6. September 1690.

3. M. sehr woll divertiret haben, ich rente mitt dießem gutten König zu pferdt undt unßer König rente mitt der Königin In Engelandt Ju Caleschen den hirsch, ich glaube, daß dieße Königin woll wünschen mögte, daß ihr herr Nie keine schönere Damens alß ich bin sehen mögte, so würde ihre gemilhte woll ohne jalousie undt In ruhen sein können, undt le don Roy jaque ohne maulschellen bleiben, selbiges Königs Cammerdinner versichern, daß I. M. zu dublin 2 maistressen gehabt haben hir aber helt Er sich gar Erdarlich, ich weiß nicht ob Es auß forcht für seine gemahlsu ist, oder umb sich nach sießiger moden zu regliren undt durchauß den devotten zu agiren, den Er geht sleißig In die Saluts vndt predig 2c.

# Versaille ben 10. September 1690.

Ein buch von dem teutschen opera so sie gesehen haben, den Nun den heßliche wetter herbey sompt, undt man gar keine divertissementen wegen der trawer hatt, mögte ich auffs wenigst gerne leßen, waß man anderwerts spitt, den die tage werden mir sehr lange, den ich habe kein gest, kan also nicht spiellen, derowegen sinde ich offt lange stunden, hir In lande schiedt alles ohne ceremonie undt gar srey zu sein, aber In der that sindt sich mehr contrainte undt Zwang, alß bey den großen ceremonien In teutschandt, ich sinde, daß man doch woll gethan hatt, die alten teutschen eeremonien abzuschaffen undt die redouten auffzubringen, welches viel genächsiger sein Wuß undt auch divertissanter zc.

von obgedachter mad. la Comtesse de Soisson Meine, so viel ich sie kene, so glaube ich, daß sie gant unschuldig ahn ihres herren todt ist, undt ihn nicht vergeben hatt, ich glaube auch nicht, daß man Es hir glaubt, allein man hatt gethan, als wen mans glaubete, damitt man ihr bang vor die gefängnuß machte undt sie die parthey nehmen mogte, so sie In der that genohmen hatt, Nehmblich weg zu gehen, den Man sörcht sie hir weillen sie verstandt hatt, undt Man sie vor gar intriguand helt, auch als gar viel seitte ahn sich zoche, dadurch hatt sie sieh beh alles waß ahm högsten hir ist,

sehr verhast gemacht, auch so, daß alß sie mir vergangenen Jahr nach J. M. unßer lieben undt gutten Königin in Spanien S: todt Schriebe, ließ mir der König durch mons. verbietten, ihr zu antwortten, ich glaube, daß sie E. L. nicht übel gesahsen wirdt, den sie hatt verstandt undt weiß woll zu seben, glaube nicht, daß sie Es In Spanien versernt hatt, die warheit zu bekenen, so jammert sie mich, den sie ist sehr ungsücklich, undt gewiß unschuldig ahn ihres mans todt, undt viel andere seindt hir, so nicht weniger intriguand sein alß sie, welche Man doch nicht exillirt, ihre Schwester mad. de bouillion ist wider In gnaden undt hatt Ersaubnuß widerzusommen Die 4 Schwestern haben woll Ihr Leben wunderlich zugebracht, kein roman kan Es wunderlicher besichreiben 2c.

## St. Clou den 13. September 1690.

hir Im lande auff Einen wunderliche manir threhet, mir steht Es gar nicht ahn, undt werde Es schir baldt machen als wie Ein Engeländer, so Man fildin heist, den fragte wendt zu sontainebleau vor Essich Sahren estes vous huguenot mons., non saste Er, vous estes donc catholique saste wendt, encore moins antwortete der Engesender, ah saste wend c'est que vous estes Lutherien, point du tout saste fildin, et qu'estes vous donc saste wendt je m'en vay vous le dire saste der Engesänder, j'ay vn petit Religion apart moy, also glaube ich daß ich auch baldt vn petit Religion apart moy haben werde, der gutte König jaque würde beser gethan haben, Es auch also zu machen, als durch bigotterie 3 Königreiche zu versiehren 2c.

# St. Clou ben 27. September 1690.

.... 2c. ich glaube woll, daß printz max keinen italienschen humor hatt, den daß ist doch ja ordinari der gutten Ehrlichen teütschen laster nicht, aber hir ahm hoff glaube ich nicht, daß man Ein halb dutzendt sinden kan, so nicht damitt behafft sein, wen also m<sup>r</sup> de turaine wider hir wirdt sein, so wirdt Er Eben so woll viel freünde sinden 2c.

# Fontaine ble au ben 20. October 1690.

hab ich ihn recht sieb, Es ist der beste herr von der west, Er jammert mich von grundt meiner sehsen, denn Er seissts Eksichmahl so Erbarmlich, Er hatt mich ausst Sein sein ein genogen, undt sehr examinirt, ob Es doch war sehe, daß seine fraw dochter die princes von oranien über sein unglück so betrübt geweßen sehe, daß sie nicht hette dantzen wollen, wie S. L. die Chursüsstin von Brandenbourg Im haag geweßen were, wie auch, ob Es war, daß sie E. L. geschrieben, daß Es ihr sieb were, daß Er nicht In Frlandt umbkommen sehe, Ich habe sehr versichert, daß Es gar war were undt Es hatt mich gebeilicht, daß dieße versicherung den armen ungsücklichen König Ein wenig trost gab, Er hatt mir auch gesagt, daß Er E. L. sehr sieb hette, aber daß E. L. Ihm In gar langer Zeit nicht geschrieben hetten, undt Er sagte Es mir als

wens ihm leydt thete, den Er sagte auch, Er wüste nicht, worumb E. L. weder Ihm noch seiner gemahlin kein part von unßers lieden printz Carls S: todt geben, undt daß E. L. ja wenig verwantten hetten, so E. L. Naher wehren alß Er, ich habe nicht gewust, waß ich hirauff antwortten solte, habe gesagt, daß ich glaubte, daß der schmertzen so E. L. undt oncle über dießen verlust gehabt, so groß geweßen were, daß sie alles drüber vergeßen hetten, wie mich die Königin hir besuchte, so sprach sie mir auch noch hirvon, J. M. seindt behabe sehr content von der reception so sie hir Entpsangen haben, wie mich deücht, so haben sie sich all wohl hir divertirt, daß ist auch alles waß ich E. L. von den Englischen hoff sagen werde 2c.

### Versaille ben 5. December 1690.

gangen Jahr war, wo mir daß glück herkompt, weiß ich nicht, den ich thue nichts mehr Noch minder undt gehe alß meinen geraden weg fort, E. L. operaen werden Nun woll gar schön werden, da E. L. so schöne Neile stimmen dazu haben, wen Es war ist, daß der Cardinal azolin die Königin christine vergeben hatt, merittirt Er woll seinen misserablen todt, aber die Cammersraw Mag Es woll wißen, den sie ohne Zweissel solches gesehen hatt, die mode mitt dem vergifften wirdt gar zu gemein, den Man sagt, daß die arme infante von portugal auch so den rest bekommen hatt, Man verzehlt auch viel crüänitetten so mons. de Cadaval soll ahn dieße arme princes verübt haben, so Einem graußen, wen Man Es hört, 2c.

# Versaille, den 7. Januari 1691.

pistollen zu schieden, ob Es zwar schon vorgegeßen brodt war, undt ich nicht davon profittiren können, Indem Ich Es Nur gebraucht Ein theill von meinen schulden zu zahlen, so hatt Es mich doch sehr gefreüet, Erstlich dadurch zu sehen, daß ich nicht so In ungnaden diß Jahr bin, wie vorgangen Jahr, undt darnach auch so Erhelt, daß mein credit beh dennen so mir gelt sehnen wen sie sehen, daß ich Meine schulden zahle, habe also gleich sunfzehenhundert pistollen a part gezehlt undt gleich bezahlt, E. L. gedencken vielleicht Lisselotte ist abgeschmacht daß sie so langweillige sachen von ihren schulden hervorsbringt, undt hirin haben E. L. recht, allein Mein herpsieb ma tante E. L. wißen woll daß ich E. L. allezeit alles sage waß mir Im Kopff sompt, habe berowegen dießes auch sagen Müßen, 2c.

.... 2c. mons. de turaine hatt nicht von Nöhten In faveur zu sein noch sein oncle der Cardinal umb die italliensche mode triomphiren zu machen, den ohne daß, ist die gantz frantzosche jugent schon von dießem laster Eingenohmen undt haltens vor gar keine schandt mehr, ich glaube, daß wen die printzes von toscane sich nicht heüraht bis mons. le dauphin versheüraht wirdt sein, mögte sie woll Eine alte Jungser werden, den ich glaube nicht, daß sich mons. le dauphin wider verheürahten wirdt, der witwer standt geselt ihm gar zu woll, Meine dochter hatt ausse wenigst den vortheis,

baß sie noch Jung genung ist umb zu wartten undt ohne zu fürchten, daß man sie Sine alte Jungser schelten möge, mons. le dauphins seine gröste passion Nun, ist landsknecht spillen, waß dießes sucediren wirdt, wirdt die Zeit Iehren, ich glaube aber daß Es Er auff Sin hey, alß Sey, abgehen wirdt, den alle seine beste freünde, womitt Er ahm meisten umbgeht seindt alle von dem humor, 20.

### Paris, den 29. mertz 1691.

. . . . 2c. ich weiß Nur gar zu woll, waß Es ift, In Ginem bett gu liegen undt vor trawerigkeit nicht schlaffen fonnen, undt waß noch ahm ärgsten ift, ift daß wen man Ein wenig Ginschlummert undt barnach In dem schlaff auffahrt undt fein unglud Ginem ban vor augen tompt, daß ift Etwag abscheilliches, aber ich fürchte, daß wen ich lenger hirvon reden solte, würde foldes E. L. bero ichmerten widerumb verneiiern, berowegen von maß anderst sprechen, ja ich bin woll gant von E. L. meinung (hette schir gejagt, von E. L. religion) daß Es unchriftlich ift, seinen negsten zu plagen, aber al Eben woll, so fangt man alle gottesforcht hir Im lande hirmitt ahn, undt ich habe große Mühe, mich hiran zu gewehnen, der witman ift Ein original undt Ich glaube nicht, daß feines gleichen von unendtpfindtlichkeit jemahlen fen gefeben worden, wen man Es nicht mitt feinen augen febe, fonte man Es ohnmoglich glauben, wen mein tochter noch wirdt zum theil werden, mag der liebe gott wißen, allein mich beuicht, daß man gar fein fin hatt ben witwer wider zu Giner gemablin zu helffen, ift mir berowegen lendt, daß der Romische König seine tante beurahten wirdt, doch wolte ich lieber, daß mein tochter all Ihr leben mademoisselle verbleiben mögte alf daß man ihr Einen überzwergen heuraht zu wegen brachte, fie wedft Erichredlich, ift ichir größer als ich, ihre taille wirdt nicht uneben, fie tantt undt hatt Eben die= selbe Minen wie die gutte Konigin In spanien feeliger, wen E. L. fich ihrer noch Erinnern, aber von gesicht gleich fie ihr gar nicht, fie hatt Gine hubsche hautt aber alle traits seindt heflich Gine hefliche Raf Gin groß maul, die augen gezogen undt Gin plat geficht, wie E. L. auf ihrer schilderen undt contrefait feben. . . . .

## St. Clou den 13. may 1691.

haben, undt pate auch, auff Ein chaisse a dos ben bem printz von oranien zu Egen, den sie soliten lieber gar nicht dort gegen haben, als auff die manir.

# St. Clou den 24. may 1691.

.... 2c. waß mons. de madallian ahnbelangt, so kene ich seine person ganz undt gar nicht, undt hab ihn mein leben nicht gesehen, aber viel von ihm gehört, Er ist gar Ein gutter freündt von der marquisse de koire, welche mir sehr viel von ihm gesprochen, undt Ich gestehe, daß, wie sie mir verzehlt, daß Er wegen seiner religion Sine pension vom König außgeschlagen, undt allezeit den printz von oranien sehr lobe, die regierung hir aber blamire, so habe

ich zu ber marquisse de foire gesagt, sie solte ihrem fresindt rahten, Entweder zu schweigen, oder wo Er nicht Schweigen könte, sieber zu den printzen von oranien zu gehen, den sein gespräch hir auff die lenge ihm kein gutt thun würdt, noch der marquisse so Es zuhört auch nicht, undt wie ich sehe so hatt Er meinen raht gesolgt, den ich ihm geben, aber viel mehr vor die marquisse de soire als vor ihm, den ich ken Ihn durchauß nicht, die marquisse hatt mir viel portraits en vers von ihm bracht so Er auff unß alse so hir sein gemacht hatt, ich habe ahn andere Leütte gesragt, waß Es vor Ein Man sehe, undt Man hatt mir gesagt, Er sehe von qualitet, hette aber Ein schuß, daß ist alses waß ich von ihm weiß, In hollandt hatt man groß unsrecht Ihn vor Sin Spion zu halten, den Es ist gewiß, daß Niemandts mehr Zelle hatt, vor den printz von oranien alß Er, 2c.

## Versaille, ben 22. Julli 1691.

. . . . 2c. Monsieur de Louvoy ift fein mager brinden übel gelungen, wie E. L. Run mehr woll wifen werden, man weiß aber nicht ob Es daß Samer ober Guß mager ift, fo ihm gefchadt, alle Doctoren undt balbirer, fo ihn geöffnet haben, fagen undt haben unterschrieben, daß Er von Ginem Erichrecklichen gifft geftorben ift, In Giner fleinen viertelftundt mar er gefundt undt todt, ich hatte ihn Eben Gine halbe ftunde vor feinem todt begegenet undt gesprochen fabe woll auf undt hatte fo gutte farbe, daß ich zu ihm fagte, Es schiene, daß daß maßer von sorge Ihm gar woll bekommen sene, Er wolte mich auß ciuilitet In mein Cammer befleitten, allein ich fagte, baß der König seiner warte, wolte Es also nicht zugeben, hette ich ihn geben lagen, were Er mir In meiner Cammer gestorben, welches Gin abscheillich spectacle geweßen were, man hatt schon Gine von seinen leutten in arest genohmen, ben man subconirt, daß Er folle Gin filberne Rrug vergifft haben, worauß mons. de Louvoy nachmittags gedrunden hatt, man wirdt bald Erfahren, ob Es war ift, ober nicht, weill Er ja zu sterben hatt, hette ich wünschen mögen, daß Es vor 3 Jahren hette geschehen können, welches der armen pfalz woll befommen were 2c.

## St. Clou ben 10. augusti 1691.

- ... Es ist war, daß ich mons. balati gebetten, ahn oncle mein compliment zu machen, undt zu sagen, daß ich glaube, daß ich S. L. zu dancken hette, daß man mich beßer tractirt, den balati hatt mir gesagt, daß Er den ministren gesagt hette, daß E. L. beyderseits mich sieb hetten, gleich auff dießes sehe ich, daß man mich beßer tractirt, daß man mir Ein pressent giebt, undt nicht mehr mitt mir protzt, also glaube ich, daß man mich beßer tractirt, oncle zu gesahsen, den daß seindt die meniren von hießigen hoff, also habe ich auch nicht untersaßen wollen, oncle deßwegen demiktigst zu dancken, a la mode din ich nicht, noch In großer faveur, aber Man tractirt mich nicht mehr so übel wie man thate undt daß ist all viel, 2c.
- Meinung drüber, drumb fage ich weitter nichts hirvon, ich vor mein theil wolte lieber, daß Eine alte Zot vereckt were alf Er, den Nun wirdt sie

mächtiger sein als Nie, undt Ihre boßheit je mehr undt mehr ahn tag gehen können, undt weill sie mich Erschrecklich hast, wirdt Es so woll über mich als über andere außgehen, jedoch so saße ich so gutten Muht, als ich kan, 2c.

St. Clou den 23. augusti 1691.

... solte Es war sein, daß mons. de louvoy sol vergiefft worden sein, so glaube ich nicht, daß Es seiner söhne arbeht ist, so boßhafft alß sie auch sein mögen, glaube vielmehr daß Ein Docktor daß stück gethan, Sinem alten weib zu gefahlen, dem mons. de louvoy großen verdruß ahngethan undt von welcher Er gar frey gerett hatt, wie man sagt, alß Er J. M. nach mons geführt hatt, Es schiene nicht, daß sich der König sehr incomodirt befunden, nach m. de louvoy todt, den ich habe Ihn In langer Zeit nicht lustiger gesehen, alß Er war Etsiche tage nach dießes Mans todt.

## St. Clou den 7. September 1691.

. . . . 2c. Die Engelländer haben woll groß recht, daß fie die beften chargen ben ihrem itigen König presentiren, ben ich glaube sie haben ihn Nur defiwegen Erwehlt, Ich bin E. L. fehr obligirt, daß Es Ihnen so lendt ift, daß der gräffin von fürstenberg Zeittung nicht war ift, Es ift leyder weniger als Rie aparentz dazu undt der galant fürcht beg großen Mans alte Zot fo Erfdredlich, bag wen Er ichon gerne heurahten wolte, wirdt Er Es fich boch begen Nicht merden lagen, fo lang Er sehen wirdt, daß Es dieger Damen nicht ahngenehm ift, Es Entbricht Im woll nichts, fo den Cheftandt zuwider were, wie daß holländische Liedt fagt, aber die forcht, fo Er vor dem alten weib hatt, ift Etwaß Erschredliches In seinem alter, ben Er ift Eben wie Gin Rindt vor fie, daß seine hoffmeisterin förcht, ob mons. de turaine zwar nicht so gutt vor dem gestüdt ift, wie dießer von dem wir sprechen, so hatt Er doch dießes seine verlaßene metres getröft, so gutt Er geföndt hatt, aber Nun thut selbige doch Ihren besten fleiß, umb ben Ersten wider zu bekommen, wie man fagt, daß printz maximillian verliebt von die verwitibte fürstin von anspach ift, Nimbt mich nicht wunder, den wie ich höre, so solle fie gar artig undt schön fein, viel andere fürsten seindt icon auch verliebt in 3. 2. gewegen, unter andern der Churfürst von Bayern, wie E. L. sehen, so seindt die galopins hir fehr woll instruirt, undt wifen woll waß vorgeht, ich glaube, daß meine gnade nicht lange wehren wirdt, ben die alte Bot ficht nicht gerne, daß ich woll dran bin, fie hatt woll feine jalousie, daß ich beger ben bem Ronig dran sein moge, alf sie, da ist sie woll sicher vor, aber sie forcht, daß ber hoff sich ahn mich attachiren mögte, wen ich woll benm König were, undt alle gnaben nicht burch ihren Canal gehen mögten, undt bavon ift fie jalous, fie hatt mir Gine vissitte zu marly geben, daß hatt fie woll In 3 Jahren nicht gethan, bin also bigher sehr In gnaden, forcht aber, daß man ben Zaun umb den gartten gruft wie daß fprichwort fagt, undt daß Es Endtlich meine arme Rinder gelten wirdt, 2c.

### Fontaineblau, den 18. September 1691.

.... 2c. mons. de Louvoy ist Nun so vergegen hir, daß man nicht mehr dran dendt, ob Er ift vergeben worden oder nicht, ich glaube sein sohn mons. de barbesien wirdt fich Nun baldt heurahten undt Eine dame Nehmen, jo fein Elster bruder hatt haben follen, mons. de Courtenveau, die dame aber jo madle d'hussay ift hatt lieber ben Jungften gewolt, undt hiran hatt fie groß recht, der Elfte ift sot undt fehr heftlich undt barbessieux ift all artlich undt hatt verstandt undt Giner ift fo reich alf der ander, ob der Elfte zwar Erstlich gar verliebt Schiene, so hatt Er sich doch gleich In seines brubern willen Ergeben, ich glaube aber, nachdem Er feinen hoffmeifter zu rom vergifft, wirdt fein bruder woll thun nicht viel mitt ihm gu Egen. unfer großer Man hir ift incapab. Ein folches vorzunehmen, Ich weiß undt fene Leutte, so Ihm offrirt haben, den printzen von oranien zu assassiniren, Er hatt Es aber Rie zu geben wollen, ich glaube aber gar woll, daß fich noch viel finden, so diegen indiscretten Zelle haben, der printz von oranien Muß doch Eine rechte grandeur d'ame haben, sich so wenig vor dem todt zu scheilen, bag Er meritten hatt, fan man ihm gewiß nicht benehmen, Mein sohn Schämbt sich, daß man solche sottissen In der armee gethan, wo Er ift 2c. vußer gutter König In Engellandt ift gewiß woll zu beklagen, Run hatt Er auch ben armen duc de tirconel verlohren, welcher folle vergiefftet worden sein In Irlandt, Er mögte woll daß wehrgehend tragen mitt bem atlen, wie Ein bouffon vom Louis 13, undt wen Es Ihm übel ginge trebte Er fein wehrgehend undt wen Man Ihm fragte que fait tu la, fo fagte Er, je vay de pié en pié also deucht mir geht Es bem gutten Ronig in Engellandt auch, de pis en pis, Die Königin undt Er wollen hir keine Comedien nicht sehen, noch musig hören, daß wirdt Ihnen doch weber helffen noch ichaden, Ich glaube, daß wen fie ungern lieben herrgott hetten vor feine Ehr forgen lagen, In hubich In ruben nach Ihres bertens wunfch gebett undt ahngeruffen, undt Im überigen, Cher die Comedie ahngehort, alf ber pfaffen discours undt contreverse, weren sie jetzt ruhig In Ihrem Königreich, Es ift doch Eine possirliche fache, daß E. L. so viel catolische machen fonnen, wen die hertzogin von Zelle Es gant fein wirdt, werden E. L. Ihr Ein schon buch weißen können, jo mir vor Etlichen tagen ift zu handen kommen, undt Im fall E. 2. fleine Endel märcher von Nöhten haben umb Gingufchlaffen, wirdt Man die dieselbe Erzehlen fonnen, mir gibt Es Ein schlechte idée von ben henligen, ich habe mir alf Eingebildt, daß wir ungers herr gotts marionetten fein, den man macht ung gehen hier undt daher allerhandt personage spiellen undt barnach fallen wir auff Ein mahl, undt bag spiel ift aug, ber tobt ift polischinelle ber Ein jeder seinen ftog giebt undt vom theatre weg ftoft, Ich glaube nicht, daß man Ginen architecte Ginen pas verfagen würde, fo Rur fommen fonte umb St. Clou undt den garten zu verfaillen gu sehen, undt glaube ich nicht, daß man Ihn fragen solte, von welcher relion Er ift, 2c.

## Fontainebleau, den 14. October 1691.

. . . . ich bin auch fro, daß E. L. meine meinung benfahlen, daß wir ungers herrgotts marionetten sein, Gott lieben von ganten berten ohne

ihn zu sehen, den nechsten lieben, so ung viel übels ahnthun, seindt 2 puncten so nicht gar leicht sein, gott admiriren undt fürchten were leichter, undt lieben wer ung guts thut, so were die sach bezer, aber so lang man hir In der Welt ist, Muß man Es wie ich glaube, so gutt machen als man kan, undt daß übrige der barmhertigkeit gottes heimstellen 2c.

#### Versaille ben 24. November 1691.

. . . 2c. hette woll von Nöhten, Gine so gutte undt starce Ginbildung zu haben, wie die jungfer Rosemunde von aschenburg mitt ungern herrn Chriftus zu sprechen, die histori fo E. L. mir die dieffer Jungfer verzehlen ist gar artig undt hatt mich recht divertirt, Es ift boch munderlich, daß sie auff die zupitschirte Englische brieffe hatt antwortten konnen, Es fene ben, bag Es leutte sein, so fie helffen fourbiren, vor Etlichen Jahren war hir In Einer ftatt, (3d habe den Nahmen von der ftatt vergegen,) auch fo Gin miracle von Einem weibsbilt, fo ungern herrn Chriffus fabe undt von nichts alf von der communion lebte, daß hatt lenger alf 10 oder 12 Jahr gewehrt, Entlich hatt man die fourberi Entbedt undt gefunden, dag Gine von ihren Schwestern undt Gin curé dieß alles ahngestelt undt ihr nachts braff zu Egen geben, ich bin verfichert, daß dieße Jungfer fich nicht lange wirdt vor E. L. verbergen können, undt daß Dero penetration baldt finden wirdt, maß das hinden stedt, so man Nun noch nicht weiß, waß daß beste bran ist, ift daß ihre devotion Niemandts verdampt undt gant luftig ift, wolte gott unfere hiefige devotten, mögten daß von ihr lernen, daß were vor ung allen bir Ein groß glud, ich habe dießen Morgen Coulange gefehen, von welchen E. L. woll werden gehört haben, Er hatt mir viel pofirliche fachen von Rom verzehlt, 2c. damitt ich aber wider auff nugern Konig In Engellandt fomme, fo beucht mich, daß die arme Königin die sach mehr zu herten zigt, alf ber Ronig, fie ift fchir Immer frand, vorgestern hatt man fie noch gur aber ge= lagen, solte sie bie predestination so vest glauben, wie ber printz von oranien, würde fie fich Cher In Ihr unglück ichiden fonnen, alle bie obgemelten printzen kennen, gestehen, bag Er viel meritten undt verstandt hatt, Carl august tedt ist auch woll Eine rechte brobe von der pretestination, daß Er Eben hatt bleiben Bugen, wo Er gar nichts zu thun hatte, ob ich ihn zwar Nie gesehen, hatt Er mich boch sehr gejammert, 2c.

### Paris ben 27. December 1691.

... Ich weiß uicht, wer J. L. dem Churfürsten von Brandenbourg Muß weiß gemacht, daß man aigretten mitt demanten hir aussem hutt tregt, den weder alt noch jung tregt aigretten Ich habe auch ahn Niemandes gesehen, alß Ein tänger vom opera, sonsten kan ich E. L. versichern, daß kein seclen Mensch aigretten auff dem hutt hatt, kan also ohnmoglich Einen Abris davon schieden, wen aber J. L. der Churfürst wollen demanden auff den hutt tragen, daß tregt man sehr, Nehmblich Eine boucle von diamant brillant so vorn die seder knüpsst, vndt ahm aufslag vom hutt, tregt man große diamanten, so wie eine agraffe machen umb den aufflag sest zu halten, hirin aber ist keine sondere Mode, sondern Ein jeder machts wie Er will, jedoch so

will ich E. L. durch die Erste post Ein abriß schiefen, wie Es der König, mons. le dauphin undt monsieur tragen, Man tragt nicht allein demanten, sons dern allerhandt Soclgestein, perlen, rubinen undt waß man will oder hatt, auß dießem bericht sehen E. L., daß ich dero besehl exact solge undt nicht vergeße auff dießen article zu antwortten Ich habe alleweill hingeschickt undt laß Sinen mahlen, so mons. sein valet de guarderobe ist, den will ich dießen abriß machen laßen . . . . 2c.

.... 2c. ich glaube, daß E. L. schon werden vernohmen haben, waß Schöne historien m' de mauray so superieur des pere de la mission des invalides war, ahngeftehlt hatt, drumb ichreibe ich fie E. L. nicht, allein Es ift Eine wunderliche sache, daß so viel weiber von qualitet In diefer historie gemischt sein, den Es seindt ihrer ben Ginem Dupendt, Giner gab er pention die andere Ein pressent von 20 taugendt thaller, Ein andere ließ Er Eine icone Rutich machen, Gine ander unterhilt Er In Rlender, andere in bijoux in suma Er war fehr liberal undt mons. de Louvoy Meinte Es were Gin benliger, gab ihm alle Sahr 10 taugendt thaller umb Es unter die grmen gu theillen, daß hatt Er ahngewendt wie E. L. feben undt hatt noch überdiß 60 tauffendt thaller schulden gemacht, Gine von seinen historien, die Mir ahn possirlichsten vortompt ift die, wie Gin Lohnfutscher Meinte Er bette den teuffel geführt, mons. de mauray trug faliche bart, fie waren aber fo fünftlich gemacht, daß man Es numoglich merden fonte, Ginsmahl fo heuerte Er Gine Rutiche undt fagte zum Ruticher Er folte ahn Giner Rirchen fill halten, ber Ruticher that maß ihm befohlen wardt, sabe aber ahnstatt Gines pere de la mission Ginen abt auffteigen, daß wunderte ihn fehr, dachte doch In fich felbft Er hette fich vielleicht betrogen, wenig Zeit hernach fompt ber abt wider undt jett fich In die Rutich undt fagt jum Ruticher, Er folte ihn zu Ginem hauß führen, welches Er ihm Nente, wie Er ahns hauß fompt undt ftill helt, ficht Er Einen officiren mitt Eine escharpe großer peruque undt Degen außftengen, da wurde der Ruticher noch mehr verwundert, Gin par ftundt hernach fett fich biefer vermeinte officirer wider In die Rutich undt left fich In Gine andere Rirch führen, wie der Ruticher da ftill helt, ficht Er feinen Erften missionaire mitt feiner Calotten undt fleinen bartgen wider herauß fteigen, da meinte der Ruticher gant Er hette den teuffel geführt, fuhr geschwindt davon undt rieff ahn alles waß ihm begegnet ah j'ay menes le diable tout aujourduy, 2c.

daubaraide zu mir, so Sin ander wundersicher heuliger ist, undt sagte, made qu'a made de vantadour d'estre si encapuchoneé avec des coefse ich sagte et ne voyes vous pas qu'elle est en devotion et vous madame, sagte et zu mir, et moy sagte ich dieu ne ma pas encore sait cette grace, tant mieux, sagte Er, comment tant mieux andtwortete ich ouy sagte Er tant mieux car cest marque que votre esprit n'est point assoibile, et croyes moy ceux que vous voyes ce jetter ainsi en devotion c'est que l'esprit va mal, dieses dorsse man dem großen man nicht sagen, ader Coulanges siedt darss man woll singen, den nach dem papst fragt Er nicht viel, die warheit zu besennen . . . . 2c.

. . . . Ich habe mons. gefagt, daß E. L. curieux fein, ob Er auch

devot ist, da hatt Er von herzen über gesacht, undt sagte, dittes a vostre tante que je conte plus que jamais mes diamants et que je ne suis pas plus devot que j'estois quand j'ay eue l'honneur de la voir, faittes luy aussi bien des compliment de ma part, aber unter uns gerett, so ist monsieur doch auch devot, den das divertirt ihn recht, undt weill Er die ceremonien lieb hatt, so divertirt Ihn alles, was devotion ist, ec.

#### Versaille den 21. februari 1692.

. . . . 2c. man hatt E. L. übel bericht, daß ich mich wegen ber hoch= zeit folle kindisch gestelt haben, ich bin lender In keinem alter mehr, kindisch zu sein, waß ich mich Nun kindisch stellen folte, Müste pure thorheit sein, baß ich mich zu pirmond übel gestelt, alf man mir die gutte fram von harling abnahme undt mad. terlon gab, fan mich nicht sonderlich gereuen, weillen Es von Einem gutten gemühte undt naturel herührte, den jetiger Beit fich man fo viel faliche undt boge gemühter bir, daß mag Rur Gin gutt gemüht bezeitgen fann, fo hefilich man fich auch baben stellen mag, kompt mir jett pour la rareté du fait gar ichon vor, waß mein Schwiegertochter ahnbelangt, fo werde ich keine Mühe haben, mich ahn fie zu gewehnen, den wir werden nicht fo offt ben Ginander fein, daß wir Ginander verdrieflich fallen mögten, ordinari ist sie des particullier du roy, welches Ein santum sanctorum ift, wo fterbliche menschen wie ich bin nicht hinkommen, ihre Sahre undt die Meine feindt gar unterschiedtlich, also werde ich meiner tochter die forge lagen. 3. 2. zu divertiren, morgendts undt abendts bon jour undt bon soir zu fagen ift baldt gethan, waß mein fohns advantage ahnbelangt, fo wünfche ich, daß Es fo foftlich fein moge, alf man Es E. L. gefagt hatt, allein, weillen alles ichir auff versprechen, undt hoffnung ift, bin ich noch nicht In biefer fachen fehr verblendt worden, undt Muf ich gestehen, daß ich Rie habe begreiffen können wie, daß mons. sein sohn, mons. sage ich, der so perfect woll, undt In aller soumission undt gehorsam mitt dem Rönig lebt, nicht hoffen fonte, das der Konig, feinem Gintigen fohn genung geben folte umb nach feinen ftandt zu leben, ohne ihn zu zwingen Ginen gar ungleichen beüraht zu thun, diefe urfachen haben mich bermagen betrogen, daß ich die armut meines fohns nie habe begreiffen noch fürchten können, alfo auch die freude nicht genießen fan, ihn auf dem Ellendt zu wifen 2c.

.... 2c. so wißen E. L. ja woll, daß schon zu ovidius Zeitten die themis oder justice diße welt verlaßen undt sich In den himmel retirirt hatt, also woll hir nicht zu sinden wirdt sein, ich weiß nicht, wo sie ist, den sehder 20 Jahr daß ich In franckreich din hab ich sie Nie zu sehen bekommen, waß ich aber taglich gesehen habe undt noch sehe, daß ist die abscheilliche partialitet undt blinde complaissance so man vor alle die hatt, so die Jungen lied haben, undt die sich hir vor henlige außgibt ist die so sie alle Erhelt, undt alle Shriche leitte durch dieße Caballe unterdrucken lest, ich habe von herzen lachen Müßen über daß, waß E. L. mir hirauß sachen, undt wo man E. L. nicht accussiren kann, daß sie Sin blat vor den Mundt genohmen, undt nicht gutt teütsch gesprochen 2c.

Paris, den 5. Merz 1692.

dießer Stein mir Einmahl vom herten, ich glaube, daß man des Königs alte Zot Muß gesagt haben, waß daß pöpel Bolk zu paris sagte, undt daß ihr dießes wirdt bang gemacht haben, sie sagten überlautt, daß Es eine Schande were daß, der König sein bastart dochter ahn Einen rechten printzen vom hauße gebe, jedoch weillen Mein sohn den rang ahn seine gemahlin gebe, so wolten sie Es geschehen laßen, doch mitt Leydt, solte aber daß alte weib sich untersiehen, meine tochter ahn mons. du maine zu geben, so wolten sie ihn Ersticken Sher der heüraht volbracht würde sein, undt daß alte weib sich serfichen, hatt man den andern heüraht Ersahren uitt mons. le prince Dochter, welches In paris Eine große freüde verursachet, ich habe die gutte pariser recht sieb drumb, daß sie sieß e gutte pariser recht sieb drumb, daß sie sich jo vor mich interessitt

.... 2c. will berowegen E. L. verzehlen waß ich Neües von made de corneul ihren dictons vernohmen, Ich weiß nicht, ob E. L. von dießer damen werden gehört haben, sie ist über 80 Jahr alt, aber noch so vif alß wen sie Nur 25 alt were, Es ist Sen dieselbe so von unserm König In Engelsandt sagte, nachdem sie J. M. geschen, nostre roy a beau faire et bien traitter le roy d'engleterre il n'en fera jamais que la sauçe au peauvre homme alß sie kürzlich nach hoss fam undt made de maintenon undt mons. de darbessieux sahe, sagte sie, j'ay veue la plus estonnante chose du monde a la cour l'amour pres du tombeau, et le ministere dans le berceau, daß hatt man hir zu paris sehr admirirt, ich sasse E. Lavou judiciren, 2c.

# Versaille den 12. aprill 1692.

tante bekompt, so habe ich boch von hertzen lachen Müssen, daß E. L. daß sprichwort de la necessité necessitante, so apropo citiren, weillen die Chursürstin von Bayern Schwanger ist, so wirdt der Chursürst von Cöln seinen geistlichen standt woll nicht quittiren, Man Muß hossen, daß durch langes wartten wir Endstsch den duc de bourgogne Ertappen werden, welcher auch kein bößer bissen were, E. L. sein meiner tochter zu gnädig ihr leren Katzen affengesicht zu betrachten, ihre taille wirdt nicht uneben, gantz wie die von unserer gutten Königin In Spanien S: von hinden solte man meinen sie seine Es, tantzt auch gantz so, aber daß gesicht ist nicht hübsch, doch waß beßer alß Es war, E. L. haben woll recht zu lachen, daß man so geradt weiß, wan die Chursürstin von Bayern Schwanger geworden, 10 tag ist Sine wunderliche (undt nach meinem sin) unsichere rechnung, 2c.

# St. Clou ben 24. aprill 1692.

. . . . 2c. Ich kan nicht begreiffen, wie der verstorbene Churfürst von Brandenbourg nicht gesehen, daß bride-mouche Ein bouffon undt kein cipion ist,

Er ist lange der marquisse de foire ihr domestique geweßen, die hatt ihn ben valliac gesehen, wie dießer versiedt von ihr war, war bride-mouche sein laquay, ich wolte, daß Er E. L. dieße amoureusse historie verzehlt hette, ich din versichert, daß E. L. von hertzen drüber würden gesacht haben, Er ist all sein leben gelb undt Mager geweßen, wirdt asso woll nicht viel verendert sein, die marquisse de bethune würde E. L. beser nachricht von hießigen hoff geben haben, den sie hatt verstandt undt kent alles woll hir, man hatt hir gesagt, daß bride mouche were gesangen worden, weillen Er Einen gottsstaften In Einer Kirch bestollen hette, welches woll sein mag, den Man hatt ihn accussirt daß seine inclinationen Ein wenig patibulaire sein 2c.

### St. Clou ben 1. may 1692.

.... 2c. waß auß dießer desente In Engellandt werden wirdt, wirdt die Zeit lehren, aber ich kan nicht glauben, daß der printz von oranien sich die I Königreiche so leicht wirdt auß den händen reißen laßen, alß Er sie von seinem Schwiger herr vatter bekommen, glaube also daß In wenig Tagen die Zeittungen sehr curieux sein werden, E. L. haben groß recht zu glauben, daß ich mich nicht zu todt grämen werde, nicht mitt der hehligen gesellschafft zu gehen, undt alleine hir zu bleiben, ich Muß mich greülich versichrieben haben, wosern ich E. L. gesagt, daß monsieur nicht mittgehe, den I. L. gehen mitt dem König, mad. de bethune passirt nicht hir Im lande vor Eine gutte fraw, allein ich habe nie ahn sie gespürt, daß sie böße sehe 2c.

## Paris den 15. may 1692.

... 2c. mons. le prince so Nun sehr In gnaden ist, wirdt Nun hoffärtiger als Nie werden, welches mir lendt vor unsere gutte verwitibte herzogin von hannover ist, den ich sürchte, daß Es übel mitt ihrem proces gehen wirdt. Der König hatt vor 2 tagen monsieur le prince deß chev. de Longuevilles consiscation verehrt, welche In siebenmahl hundert taußendt franquen bestehen sollen, mitt dem beding, daß Er dem printz de conti 50 taußendt reichställer davon geben solle, hir ist die saveur greilich gesährlich vor die processen 2c.

Landt sich Erst vergangen Sontag embarquiret haben, tourville hatt ordre mitt des Königs Eigener handt geschrieben, den seindt zu attaquiren wo Er ihn auch sinden möge, also wirdt man baldt die Zeittung von Einer seeh Schlagt bekommen, umb zu versuchen, od ich so glicklich sein mögte, E. L. Ein wenig sachen zu machen, so Schicke ich E. L. hirben Ein gar ahnbechtiges gebett buch, so Ein capuciner inventirt, welches mir gar possirsch vorkompt, Die Chursürstin von Saxsen Ersährt daß sprickwort so sagt, la fortune suit les temeraire, den Es kam mir sehr gewagt vor daß sie den Ehnrsürsten hatt nehmen wollen mitt der großen passion, so Er vor daß freillen Reitischt hatte, ich sehe aber Kun woll, daß Es geglickt hatt, Ich glaube woll, daß der Chursürst von Saxsen sein geworden ist, den Er schiene hir verstandt zu haben, sprach zwar wenig aber apropo undt remarquirte alles, ich glaube

daß meines brudern gemahlin Sben fein groß empressement hatt, dieße Neüe Churfürstin zu sehen, den weillen mein armer bruder S: vor dießem verliebt In sie geweßen, glaube ich nicht, daß unßere princess große inclination vor sie behalten undt Nun sie sie ihn ihrer leiblichen niepce von Denemarcks platz sicht, wirdt dießes sie nicht ahngenehmer machen beh sie, daß Man beh Neben seht, were Endtlich noch woll Erträglich, wen die fürsten Nur sonst undt mitt consideration nitt ihren gemahlinen leben wolten, aber daß man sich veracht sicht von leitten so nichts teilgen undt denen die Herrn alses gutt heißen, daß ist verdrießlich, ich bilde mir Sin, daß unßer Ester printz sich Sin wenig beh der henligen Inngser In unßers herrn Ehriftus platz gestelt undt ihr ihre andacht vertrieben, mein sohn hatt auch Estich promenade nocturne gethan, so Er gar geheim meinte, die sache ift aber herauß sommen, seine gemahlin fragt gar nichts darnach, Ich glaube Es sehe, weill sie sonst faveur genung hatt, undt Ihres Mans consideration nicht von Nöhten, ... 2c.

### St. Clou ben 22. may 1692.

ift, oder nicht, die halt ich vor die hepligsten, so ihren negsten ahm wenigsten sept thun undt gerecht sein In Ihren wandel, aber daß sinde ich den devotten gar nicht, contrairi niemandes hatt Einen verbitterden haß In der welt undt were Es woll nicht Schlimer In der turquen händen zu fallen, alß In dießer undarmhertzigen Leitten, ich weiß waß Es kost undt habe die probe davon, ich Muß E. L. gestehen, daß, ob solche devotten zwar auch meine negsten sein, kan ich sie doch nicht lieden, alß mich selbst, nudt wen ich mich examinire sinde ich Nur, daß ich die sied habe, so mich sied haben, oder auffs werügst mich nicht haßen, halte Es also vor Sine Schwere sach, die H. Schwere sach, die H. weißens, werden E. L. R. mitt gloire undt vollem contentement wider sehen, auch In perfecter gesundtheit, Ich weiß nicht In welchem stand der hertzogin von hanover affairen von der Erbschafft mitt mons. le prince stehen 2c.

# St. Clou ben 31. may 1692.

Man sagt, so marchirt der König wilhelm undt will namur zu hülff fommen, undt Mein sohn ift In mons. de Luxembourg armeé welche Es weren solle, ich hosse doch, daß die belagerung nicht laug weren solle, den der schrecken ist Schon groß In der stadt, über die 50 Damens von qualitet, seindt zu suß mitt ihren Kindern undt mägten Ins Königs läger gelossen, Man hatt sie prisonieres de guerre genohmen undt In Ein Closter gesteckt, mich beicht, dieße damens Müßen Entweder Eine große opinion von der franzschen soldaten discression haben, oder Mehr vor ihr seben sürchten, als vor ihre Chere, undt juwellen, den die arme damens haben alle ihre demanten mittsgedracht, sie seindt von soltaten gesangen worden, so auff die beittte außgangen, sie haben aber Einen jeden Sinen thaller versprochen, da haben sie sien mitt sach undt pak Ins Königs läger gesührt, ohne ihnen Sinen heller zu

nehmen, haben asso ihre hübsche brocards undt demanten behalten, ich hoffe, daß Eher der Esste printz wirdt In flandern gehen, wirdt die Campagne sehr advancirt sein, ec.

Paris, ben 8. Juny 1692.

. . . . 2c. Es ist schon lang, daß die alte rompompel die abscheüliche macht hatt, fie ift nicht fo närisch, daß fie fich folte Ronigin Erklaren, fie fent ihres mans humor zu woll, folte fie foldes thun, wurde fie baldt In ungnaden undt verloren fein, wolte Gott fie were fchon vor 5 oder 6 Jahren Erklärett worden, ich würde nicht in dem Ellenden ftandt sein, worinnen ich lebe, will aber lieber von waß anderg reden, der ambassadeur von venedig hatt Ins Königs armee gesagt, daß oncle Ein million ahm Keifer geben hette, umb Churfürst zu werden, mich beücht daß oncle Es hette follen wolfeiller haben, oder umb die rechte warheit zu bekennen ich habe Es gar nicht geglaubt, ich habe geftern die verwitibte hertzogin von hannover gefehen, fie ist von aniere herkommen, umb mich zu besuchen, 3. L. haben mich verfichert, daß fie Imme Sin feindt, nach hannover ju geben, undt gar nicht geendert haben, ich habe den princessinnen mein compliment drüber gemacht, den ich finde, daß Es meritirt undt würde ich mich woll glüdlich schätzen, wen ich daß glück haben könte, fo fie haben werden, Rehmblich E. L. auffzuwartten, undt auf diegem landt zu gehen undt nicht mehr von denen gu dependiren die brinen regiren, daß fie aber noch Im ftande fein, Mäner zu bekommen, daß miggone ich ihnen gar nicht, den ich glaube, daß der befte heuraht den teuffel nicht daucht, der König Wilhelm undt ungere Leutte feindt Run gar nahe, gott gebe, daß Es ohne bataille abgehen moge, ber große Man ligt zu bett ahm bodagra, ich glaube, daß die feeschlacht Ein bog pflafter vor feine Schmerten fein wirdt, Mir ift Es leudt vor ben armen Ehrlichen Man, so printz Carl S. undt mich so offt hatt lachen machen, Er hatt den graufambsten tobt aufgestanden, so man haben fan, befam dren ftud schüß ing Anie, undt schenckel, In dem selben augenblick alf ber Viceadmiral tourville auß bem schiff herauß ginge, man sahe ben armen menschen Ins seewaßer undt blubt schwimmen, alß Gben daß Schiff ahnfing zu brenen, ift also von wunden zerschmettert, doch nicht dran gestorben sondern Ersoffen undt Endlich verbrent, daß ist Etwaß abscheuliches, man hatt nicht wie vor dießem alle post Cardons auß hollandt, aber Etlichmahl bekompt man Etliche unter ber handt daß von deg Rönigs Degen habe ich nicht zu sehen befommen, Gott behütte ung, daß die schlagt zu landt fo übel ablauffen moge, alf bie ju mager, mein Sohn wurde nicht gefundt nach hauß fommen fonnen, man fagt, daß unger armer König in Engellandt heute ober morgen wider zu St. Germain sein wirdt, er jammert mich von herten 2c.

St. Clou den 12. Juni 1692.

. . . . 2c. Zu beförchten ist, daß man Erstens erfahren wird, daß Eine abscheüliche Schlagt vorgangen, daß hert klopst mir recht, wen ich Nur dran gedencke, Es ist zwar Ein ruisseau zwischen dem feindt undt ungern

Teütten, man sagt aber ber printz von oranien sest brücken machen, also ist Ss mir recht bang vor meinen buben, undt werde nicht In ruhen sein können, biß daß die 2 armeen wider Sin wenig weitter von Sinander sein werden, unterdeßen aber will ich doch thun waß mir möglich, auff E. L. gnädiges Schreiben zu antwortten, ich bin mein hertzlieb ma tante woll sehr verobligirt, daß sie mir so skeißig Schreiben, den daß ist mein Sintiger trost, E. L. beharlichen gnaden versichert zu werden, undt sonsten habe ich keine verenderung noch freide In der welt alß E. L. gnädige brieffe zu leßen, wen printz max recht versiedt were, würde Er woll mittel sinden, die Shurstürstin von Saxen zu sehen, aber ich glaube, daß sein sied all vorden, undt Nun waß schlappies ist, wie die hinderson alß psiegt zu sagen, der verstordene Churstürst von Saxen hatt woll ohne Zweyssels singen der deschlen, den graff Singendorff zum geheimen raht gemacht, den sonsten deücht mich, daß Er gar zu Inng dazu, ist aber doch Sin gar seiner Mensch, 2c.

... 2c. vor pfaffen und weiber kan ich nicht gutt sprechen, aber ich will woll mein Kopss zu pfandt setzen, daß unßer König nichts von dem assassinat desein weiß, so man gegen den printzen von oranien gehabt hatt, undt sie zu ... Erkserett, den ich habe J. M. alß mitt großen absichen von dergleichen actionen reden hören, umb selbige zu aprodiren, bin also woll versichert, daß wen schon der pere de la chaisse Eine solche sache Im Kopss hette, würde Er doch Nie dem König davon reden dürssen, Mein beichtsvatter ist Ein Ehrlicher man, wirdt also Nie keine böße taht gutt heißen, daß din ich woll versichert, aber über deß negsten Schwachheitten Ein wenig zu lachen, daß wirdt öfster materi von unßerer beicht sein, hette ich die Lacheté haben können, undt vor der alten Zot Ihre Cammer ansszuwartten, so würde sie mich nicht so abscheilich haßen alß sie thut, 2c.

#### St. Clou den 19. Juni 1692.

. . . ich habe nicht vanitet genung zu glauben, daß ich gar viel wehrt febe, allein die verachtung fo der König vor mich hatt, ift fo Erschrecklich, daß ich ohne Einige vanitet woll glauben kan, daß ich solche nicht meritire, Insonderheit Indem Er mich braviren left von Einem alten weib, fo all Ihr leben ohne Einigen ruhm ju melben, Gin arlicher Leben geführt hatt alf ich, aber Mein parthy ift gefast, ich will hinfüro, wo mirs möglich ist die Beit Nehmen wie fie tompt, undt Mur vor meine gefundtheit forgen, fo viel mir möglich ift, den ob ich schon nicht Jung mehr bin, so ist doch die alte Zott älter alf ich, hoffe alfo, dag ich noch vor meinem Endt den fpag haben werde, den alten teuffel barften zu sehen, Man Muß die rechte warheit bekennen unfer gutter König jacop ift Gin gutter Ehrlicher Menfch, aber der Ginfeltigfte den ich Mein leben geseben, den Gin Rint von 7 Jahren murde feine jo grobe fautten begeben alf Er, die gottesforcht Macht ihn nicht ragendt wie Sanct paullus, aber fie macht ihn Erschrecklich thum, Es ift boch zu beklagen daß Er fo viel Leutte burch feine unvorsichtigkeit Ins unglud gefturtt hatt, fo ihm treillich dinten, Ich bin woll E. L. Meinung, daß die den galgen woll recht merittiren, so offtermahlen umbgesattelt haben, undt behben Königen geschworen, daß aber leutte sein, fo Ronig wilm lieber haben undt mehr estimiren, alg den König jacop, daß fan ich ihnen ja nicht verdenden, ich habe E. L. icon lettmahl gefagt, daß ich woll mein Ropff zu pfandt feten wolte, daß unger König den assassinat weder befohlen noch consentiret hatt, da ift Er incapable zu, Waß mich aber glauben macht, daß daß alte weib Es ohne sein wißen In seinem Nahm befohlen, ift, daß man mir gefagt, fie hette dem König Entbotten, sie wufte gewiß, daß der printz von oranien Einen Man nach philipe ville geschickt hette, die brunen zu vergifften, deßwegen hatt man die Damen nach disnant geführt, da feben E. L. woll, waß daß daß weib capabel ift, den ich bin versichert, daß obgemelter printz ahn die brunen zu vergifften gedacht hatt, wie ich jetzt mich zu henden, aber daß geschren bringt fie auf bamitt man fagen fonte, daß Es Eine lige fene, daß man König wilhelm hatt assassiniren wollen, daß Er außbreit umb seinen gifft zu verschönen drumb fage ich noch Ginmahl 3ch glaube festiglich, daß diß boge thier, diß stück gesponnen hatt, ich wolte, daß sie der Konig wilhelm zu dinant aufffischen fonte undt ihr ihren verdinten lohn geben, fo were Er undt ich gerochen, Der Ronig wilhelm Muß woll tapffer fein, diefe fachen gu mesprissiren undt fich nicht zu fürchten, daß ift recht Königlich undt Es ift gewiß, der herr hatt große meritten, daß fan man 3hm nicht beuehmen 2c.

## Paris, ben 28. Juni 1692.

. . . . 2c. so lang der König Wilhelm jenseit der sambre bleibt werde ich gar In ruben fein, ich zweiffle nicht, daß diefer König undt ber Churfürst von bayern, sich gern mitt mons. de Luxembourg schlügen, allein der Erste konte doch Run woll In ruhen fein, den durch den verluft von der Seeschlacht, seindt seine Königreiche woll befestigt, bag unsern großen Man Etwas gar übels begegnen folte, wünsche ich nicht, den ich würde felber badurch lenden Müßen, allein daß Er Ein wenig bang mögte werden undt alfidan Einen gutten frieden machen, das wünschte ich woll, ich Muß Es gesteben, ben ob fich zwar weber die arme pfalt noch Schloß Bendelberg fich wider Erhollen werben, fo werden fie body Immer Ellender fein, fo lange der Rrieg, werden wirdt, Man fagt hir, die alte rompompel sene greülich gritlich In der stadt wo ihr herzallerliebster fie gelogen, daß macht mich hoffen, Es foll ihr ahn ihrer gefundtheit ichaben, Es ift Gine trawerige fache bor fie, daß fie ihn fender Ginem monat nicht gesehen hatt, undt glaube, daß die frende auff benden feitten groß wirdt fein, wen daß Schloß von Namur übergeben wirdt, undt fie Einander wider feben werden, der große Man logirt woll auff den reifen In Ginem hauß mitt der Bot, aber fie schlaffen nicht In Giner Cammer nachts, undt geht alles mitt groß mistere zu, dadurch sehen E. L., daß Er fie noch nicht vor fein fram Erklärt hatt, aber daß verhindert nicht, daß Er sich alle tag mitt ihr Ginfpert, wen fie beifammen fein, undt ganger Hoff jowoll weibs alg Mang personen vor der thur wartten Müßen, weillen hertzog rudolf august ja fo Ginen wunderlichen heuraht hatt thun wollen, worumb macht Er Es nicht wie der verftorbene Margraff von Baden-Dourlad, der hatte auch einen folden heuraht gethan, man bekam fie aber nie nicht zu feben, Er hatte fie in Ginem Schloß auff bem Landt, da ging Er offt hin jagen, aber nach hoff noch nach Dourlach tam fie Die undt daß

war ja viel raisonabler, als wie unser großer Man undt herhog roudolf august Es machen, Es ist woll wahr, daß der König Jacobus Mündtlich durch milord melford ahn unserm König Entbotten, den Inhalt deß brieff so Man unter seinen Nahmen außgehen macht, aber den ganzen brieff hat Er nicht geschriben.

### St. Clou den 7. augusti 1692.

Eher ich auff E. L. gnädiges Schreiben von Linsbourg vom 17/27 Julli ahnfange zu antwortten, Muß ich E. L. doch verzehlen, waß Gin großen Schreden ich vergangenen Montag abendts aufgeftanden, welcher fich boch gott fen band Entlich In freiden verwandelt hatt, Ich war ichon aufgezogen undt wolte mich Eben zu bette legen umb 12, da hörte ich auff Ginmahl monsieur In Meiner vorfammer fprechen, undt weillen ich woll wuste, daß Er icon In feiner Cammer ju bette gelegen war, merdte ich gleich, daß waß vorgangen mufte fein, fprung berowegen Cyllendts auff undt lieff monsieur Entgegen, umb zu feben maß Es were, Er hilt Ginen offnen brieff In der handt, undt jagte, ne vous effrayes pas vostre fils est blesses, mais ce n'est que legerement il y a eue vn furieux combat en flandre et L'infanterie du roy a deffaitte celle du prince d'orange, on ne sait que cela en gros a ceque le roy me mande et il n'y a aucun detaill, ich lage E. L. gedenden In waß ängsten mich diege Zeittung fetzte, ich bliebe auff mein balcon undt wartete bif Schir umb 3 morgendts ob fein courier von meinen sohn kommen mögte, alle halbe stunde kammen courier ahn, Einer brachte den todt vom marquis de belle fond Ein anderer daß mons. de turaine auff dem todt verwundt were, den seine Mutter war hir fie undt seine Schwiegermutter Madame de Vantadour die ihn fo lieb hatte, alf wen Er ihr leiblich Kindt were, fingen ahn zu Schregen, undt wie fie just unter meiner Rammer logiren, fonte ich Ihr geschren hören, außer daß fie mich von herten jammerten, fo dachte ich alf daß ich vielleicht balbt Gben fo viel von meinem sohn Erfahren würde, habe also In dießen forgen dießelbe gante nacht zugebracht undt nichts rechts von meinem fohn Erfahren können, alf den anbern tags nach bem Egen, da Gin Edelman ahnkommen fo fein unterhoffmeister geweßen undt labertiere heift, ber sagte ung daß Mein sohn 2 ichuß bekommen, Giner fo Ihm die Casaque über die schultern gant gerhacht Ihm aber nicht gerührt, gott fen dand, ber zwente ichuß ift 3m linden arm. Er hatt selber die Augel heraußgezogen, man hatt ihm den arm gant auffge-schnitten undt verbunden hernach ist Er wider In den ort wo die meslee war, undt nicht weg gangen big alles auf mar, Erftlich haben ungere leitte ployirt, undt die Engellander undt hollander feindt über heden undt graben herüber fommen, undt hatten ichon 3 stild weg, da fam mons. de Luxembourg mitt bem regiment de guarde printz de Conti m' le duc unbt mein sohn, die jagten die huzars wider zu sammen sprachen ihnen zu undt führten fie felber gegen bem feindt welches ben soldatten Gin folch bert geben, daß fie alles durchgedrungen haben, undt ben feindt fo weit guruck ins flach felt gejagt, daß die ungerigen nicht allein ihre ftud wider bekommen, sondern auch 7 vom feindt, aber Es feindt auff benden fenten Erschrecklich viel leutte

geblieben, undt viel von qualitet, Es hatt gewehret von 9 morgendts biß 8 abendts undt ist Einer von den Erschrecklichsten Combats so man jemahlen geseichen, 2c.

.... 2c. ich habe ihr (ber rumpompel) mitt fo vieller civilitet zugesprochen, alf fie zu mir fam, alf Es mir möglich war, undt allemahl wen ich fie febe, werde ich hofflich mitt ihr leben, aber weitter fan ich nichts thun, undt In ibrer antichambre auffzuwartten wie die andern bir thun, birgu fan ich mich nicht resolviren vudt werde Es Rie thun, der König oder monsieur befehlen mir Es ben expresse, waß meines sohns gemahlin ahnbelangt, so kan fie fich nicht über mich beklagen, den ich leb woll undt hofflich mitt ihr, lieb aber tan ich fie mein leben nicht haben, den Es ift daß unahngenehmfte mensch von der welt, gants icheff von taille beklich von gesicht undt unahngenehm In allen Ihrem thun, undt alebenwoll bildt fie fich Gin, fie febe ichon, butt fich allezeit undt ift voller Muschen, undt wen Man den daß alles ficht undt dendt, daß Es Nur Gin Mang Dred ift, Muß ich geftehen, daß Es Ein wenig zu hertzen geht undt daß man nicht ohne effect undt Mühe fein bestes thut, E. L. Ihre ift Rur halb fo schlim alf die unfere undt über daß noch ahngenehm undt gutt von person, welches die unfere durchauß nicht ist, also woll fein wunder, daß ich mehr Mühe habe mich vor die ungerige zu zwingen, alf E. L. vor die ihrige, 2c.

### St. Clou den 14. augusti 1692.

... 2c. F. L ben Churfürsten von Brandenbourg hab ich recht lieb, daß Er so complaissant vor seine gemahlin ist, undt F. L. nichts abschlegt, sie thut woll, sich braff zu divertiren, die unruhigen tagen kommen Nur gar zu baldt, ich Mögte wünschen, daß sie baldt beh E. L. sein Mögte, umb E. L. die tragedien auß dem Kopff zu bringen, undt zu vergeßen machen, E. L. seindt Meinen sohn zu gnädig, Zeittung von ihm zu verlangen, ich hoffe daß E. L. nicht übel zufrieden mitt ihm sein werden, über waß sie Nuhn von ihm hören werden, den Er hatt gott lob seine schuldigkeit woll gethan undt gewießen, daß Er sich nicht vor daß sewer schewt, 2c.

#### St. Clou den 4. September 1692.

.... 2c. Es ist war daß E. L. Seignelay vor Louvoy letztmahl gesichrieben, weillen ich aber den proces geleßen hatte, sahe ich woll, waß E. L. sagen wolten, vor alle so Er genant will ich woll vor Niemandes gutt sein, alß vor unßerm König, undt ich wolte woll mein Kopff verwetten, daß man die sache gethan, ohne J. M. kein wort davon zu sagen, den hette Er Es gewust, würde Er nicht drin gewilligt haben, Ich habe die alte Zot zu marly gesehen, sie ist gant nicht decontenancirt, wer so gewohnt ist, doßhafft zu sein, schändt sich vor nichts, ich glaube daß Es all lang Jahren sein, daß dieße keine Scham mehr hatt, den Erzbischoff von Reims sehe ich selten, undt reden wenig mitt Einander seher Etsichen Jahren, werde also E. L. nicht sagen können, waß Er hirauff sagt, E. L. sehen, daß ich kein unrecht habe, wen ich glaube, daß itzige devotionen Nur politiq undt heüchelleyen sein,

baß König wilhelm weder veräterisch noch cruel ist, sicht man auß allen seinen actionen woll, undt ist woll sehr darin zu estimiren, daß Er unßern König hatt wahrnen laßen, da hatt man hir nie nichts von gesprochen, Contrari man macht hir daß geschren gehen, daß der Kenßer die sach abgeschlagen, undt] J. M. gewahrnt hette, der Konig wilhelm aber nicht, ich habe dießes aber nie geglaubt, daß Er sein Schwiger herr vatter salvirt sambt seine gemahlin undt Kint ist gar zu augenscheinlich, umb daß man dran zwenssten sönte, undt deßwegen woll lobenswehrt, Ich muß gestehen, daß ich J. M. gütte nicht haben würde, undt wen man leitte umbs seben brächte, weillen sie mir den halß haben brechen wollen, ließ ich Es In gottes Nahmen geschehen, undt bestimerte mich gar nicht drumb, ich sehe woll, daß deß Kenßers sentiment mehr tugendthaffter ist, daß meine aber natürlicher undt ich fan nicht anderst alß natürlich sein, ich habe lieb wer mich lieb hatt, undt haße wer mich hast, zc.

### St. Clou den 18, 7bre 1692.

.... 2c. Ich Muß apropo von brieff auffmachen E. L. doch Sine alte histori verzehlen, so vor Etlichen Jahren geschehen, die große madmoisselle bekamme brieffe von ihren gens d'affaire, welche sie woll sahe, daß man sie auffgemacht hette, madmoisselle antwort auff alles, setzt Entlich hinzu Comme monsieur de Louvois a vn tres don esprit, et qu'il vera cette lettre avant vous auttres, je le prie en ouvrant mon paquet d'y mettre vn mot de conseil pour mes affaires ils n'en iront que mieux, senderdem hatt man ihr keine briefse mehr auffgemacht, ec.

#### St. Clou den 23, 7ber 1692.

hir mitt unß allen umbgeht, würde sie woll sehen, daß die devotion bey ihr mehr Sine heüchellen alß gottessorcht ist, ma tante von maubisson habe ich dieße schone gottessorcht explicirt undt gesagt, sie solte mad. brinon fragen, ob daß der weg zum himmel sehe, ich will woll mein Kopff verswetten daß, waß grandval von dießem alten weib gesagt, war ist, Es wundert mich, daß die döße leütte, so den König wilhelm auff Reüe haben Ermorden wollen, kein exempel ahn grandvals suplice genohmen haben, Dießer König Muß mehr hertz alß Sin ander mensch haben, daß ihm vor allen den conspirationen nicht bang wirdt, ist woll genereux In allem undt derowegen estimable ich will hossen, daß auch böße leütte die conspiration In König jacobs nahmen gethan haben, den Er scheindt ja gar Sin gutter frommer herr zu sein, zc.

### Fontainebleau ben 1. october 1692.

... 2c. unter unß gerett ich Muß gestehen, daß mir recht bang ift, daß König wilhelm Endtlich Ein unglück geschicht, undt ob ich zwar den frieden wünsche undt aparentz ist, daß Er durch Sin solch unglück werden könte, so

Muß ich doch gestehen, daß ich Gine folche estime vor dießem Rönig habe, daß ich Ihm alles guts undt nichts boges wünsche, Ich hoffe, daß J. L. die Churfürstin wirdt Nun baldt ben E. L. fein, weill fie die permission hatt, den ich will nicht fo boge opinion von mein patgen haben, zu glauben, daß fie Ein opera deren gnaden preferiren wirdt, E. L. undt oncle auffzuwartten, den daß opera findt man alf wider undt noch über daß, so kan ja der spaß, Ein opera zu sehen, nicht dem vergnügen verglichen werden, sein herr vatter undt fram Mutter zu sehen, Insonderheit folche wie E. L. undt oncle sein, durch daß exempel so ich hir gesehen, wie baron auß der troupe gangen, kan ich mir leicht den desordre Einbilden, so passerat zu hannover verursachet, Er hatt vergangen freitag hir gespilt, war pirus In andromache, allein man findt fein spiel Ein wenig froid, undt baron ift woll Ein ander commediant worden, seyder 13 Jahren, daß E. L. Ihn gesehen hatten, ba fompt ju ungerm unglud Run woll feiner ben, Run Er maß fetter geworden war, schiene er nicht älter auff dem theatre alf passerat hatt aber die Minen nobler passerat geht wie Ein alt mängen, die Anie gant nahe ben sammen, aber In den armen hatt Er bonne grace, aber baron hatt bendes. 2c.

#### Fontainebleau den 11. october 1692.

. . . . 22. Der noble venetien so lang zu hannover geweßen, hatt mir gestern gestanden, daß Er gantz verwundert ist, den hoff zu sehen wie Er Nun ist, Er hatt sich gantz waß anderst davon Eingebilt, 2c.

. . . . 2c. wie man hir im landt gegen die reformirten undt Lutherischen ift, ift nicht zu begreiffen, Eben alf wen fie keine Christen weren, zu henry 4 Zeitten war Es fein wunder, daß man nicht so verbicht auff die religion war, undt woll reformirte ahn Dero princessin gabe, den Er war Es ja geweßen, Ich würde mir auch gar fein Scrupul drüber machen, ich glaube auch, daß die Königin In denemarck scrupulleusser ist alf ich, also weder hir noch bort wirdt man ahn diefen printzen nicht gedenken. Ich wolte, daß mein bochter ben Duc de bourgogne befommen fonte, lieber alf mons. le dauphin, die verstorbene Landgräffin die mein oncle heurahtet, war ja 8 jahr alter alf mein oncle ber landtgraff, mein bochter ift Nur 6 Sahr älter alf mons. le Duc de bourgogne, vor dem ich auch wenig heurahten Sonst Sehe, ich weiß nicht wer bag geschrebe zu paris außgebreit hatt, baß mons. le dauphin mein dochter heuraht, den Es ist legder nicht war, Es feindt boghafftige leutte die folches aufgebreit haben, umb den Ronig daß contrarie zu fagen machen, undt daß mag noch auch woll von der alten Zot tommen, die nichts mehr Scheüt alf diegen heuraht undt alles darwider thut jo In ihren vermögen ftehet, weillen oncle fo fehr wünscht Churfürft gu fein, Erfrewe ich mich, daß 3. L. so gutte hoffnung dazu haben, 2c.

#### Fontainebleau ben 15. october 1692.

... 2c. Die gutte hertzogin von hannover die fram witib mitt ihren princessinen seindt woll zu beklagen, ich wolte, daß Es ben mir stünde ihnen begern trost zu geben, alß ich Leyder bisher habe thun können, hetten

3. 2. meinen raht gefolgt, wer Es nicht fo furt hergangen, aber die gutte hertogin vertramte Gin wenig ju viel auff ihre Rräffeen, undt meinte daß wen fie Ginmahl mitt ungerm Konig reben fonte, wurde fie fagen waß fie wolte, ich wifte aber woll, daß fie gleich würde fo bang werden, daß fie umb die fach zu Enden, gleich zu alles ja sagen würde, wie sie auch gethan hatt, ich bin woll E. L. meinung, daß unsere negsten zu trösten, ein angenemers werd ben ungerm herr gott ift, alf viel Megen undt Salut gu hören, auch werde ich mich mehr Gines alf beg andern befleißen, Ich fan nicht Leugnen, daß die großhertogin (undt daß auß ihrer felbst Engenen bekandtnuß) nicht groß unrecht habe Gine fo wunderliche conduitte geführt zu haben, wie fie zu florentz war, allein fie jammert mich doch jetzt, den vor allen andern Lelitten außer ihrem herren, ift fie doch Gine rechte gutte fram undt sehr unglucklich Nun, auß die Contrefaitten so mir ungere arme mad. la dauphine S. von dero fram Schwester gewießen, sicht man woll, daß J. L. nicht hefilich sein, sie mag leicht hubscher sein, alf die gutte mad. la dauphine war, aber fein beger gemiiht fan fie gewiß nicht haben, alf jene gehabt hatt, In fremden ortten führt man alle hießige moden a lenes, die Man Run hatt feindt gutt vor die fo nicht viel hahre haben, ich glaube ich werde auch baldt fahl werden, den meine hahre fallen mir alle auf, ich habe lachen Müßen über die hollendische art von reden von gott segen ung, Es seh dan, daß E. L. fpater ju bette geben, alf ju meiner Zeit, fonften haben fie Zeit genung wie ich sehe sich In Dero bett aufzuruhen, weillen fie Erft aufffteben wen man zur taffel blaft, daß man nicht barnach 'ficht, wie man gefleit ift, begreiff ich beger alf Niemandes, den ich weiß selten, welch Kleydt ich ahnhabe, wen ich Es mitt verlöff mitt verlöff sagen darff, so bilde ich mir E. L. fram Schwigertochter Gin wenig coquet Gin, ben man hatt nicht fo viel forg vor fich felber, wenn man nicht andern fowoll alf fich felbsten gefahlen will, febe aber woll, auf waß E. L. mir von mein patgen fagen, daß 3. L. Es gar nicht fein, 2c.

### Paris ben 30 october 1692.

te von ihren rottsen trösten wirdt, den sie haben Einander gar sieh, ich glaube so woll als E. L., daß wen Es ben mad. la princesse stünde, würde woll gutt vor Dero fraw Schwester sein, aber sie fürcht ihr assenssieht so Erschrecklich, daß sie aveuglement alles thut, waß Er will, gestern habe unsere verwitidte Hertzgin besucht, wie ich von ihr vernohmen, so wirdt sich alles wider Schlichten, undt die Schwestern Einander baldt wider sehen können, sie hatt mir gestern explicirt wie Es mitt der Consiscation ist, sie sagte ihr H. Schwager hette ihr Nur proponirt, ihre Consiscation auszusordern, umbs ihr wider zu geben, undt ihre reiße nach hannover zu faciltiren, aber ich weiß nicht, ob der sachen recht zu trawen geweßen were, daß die teütschen jetzt ja so daß Sertz verliehren, da sich man auch noch woll waß ich Schon zuvor gesagt, daß alles destin ist, den wen unßers Königs gedurt nicht brächte, daß Er überwinden solte, könte Es nicht möglich sein, daß so Eine brade nation alß unßere teütschen jederzeit geweßen, so daß hertz alle verssiehren solten, undt ssiehen, daß macht auch daß die generals sich nicht mitt Einserberen solten, undt ssiehen, daß macht auch daß die generals sich nicht mitt Einserben solten, undt ssiehen, daß macht auch daß die generals sich nicht mitt Einserben solten, undt ssiehen, daß macht auch daß die generals sich nicht mitt Einserben solten wertschen solten, undt ssiehen, daß macht auch daß die generals sich nicht mitt Einserben solten.

ander verstehen können, den ungers Königs glücklicher stern macht alles zu 3. M. besten auflauffen, 2c.

#### Paris ben 6. november 1692.

... 2c. wen E. L. sehen solten wie alles hir ift, würden sie fich nicht verwundern, über maß Er (mons. de balati) E. L. vom Ertbischoff verzehlt hatt, den maß respect heift, ift hir nur In wortten, aber In der that findt man Es nicht, ich fan nicht glauben, daß Er In der that fich Gingebildt hatt, daß Er mir gefahlen konte, oder daß ich Ihm gefahlen hette, allein ich habe nicht vertragen können, daß Er sich ahnstelte alf wen Er von andern Leutten Enffersuchtig were, da boch feine jalousie auff feine weiß da Erträglich were, weillen Erstlich Er fich nichts umb mich folte zu bekümmern haben, undt zum andern, weillen ich ja nicht mitt den andern leutten der= maßen gelebt, daß man waß bagegen zu sagen finden könte, also hatt mich dig verdroßen, undt habe also all gemach mich zurudgezogen, undt nicht mehr mitt dießem Ertbischoff habe umbgeben wollen, auch nicht weitter examinirt auß welchen motif Er fo fehr auff den andern meufchen Erboft mare, undt gedacht, umb Ein ridicule zu esvittiren were Es beger, daß ich nicht vielmehr mitt ihm umbginge, undt hoffe, daß E. L. meine conduite hirinen nicht desaprobiren werden, E. L. hatten geschrieben, daß umb grandval zu persuadiren König wilhelm zu assassiniren, hette monst de barbessieux zu ihm gesagt. König wilhelm bette feinen vatter vergifften lagen, barauf hatte ich begriffen, daß Es grandvals vatter ahnginge undt nicht monst de louvois also meine thumigkeit schuldt, daß ich Es so übel außgelegt, ich fürcht Es fene Gin Zeichen, daß ich ahnfange Ein wenig mein teutsch zu vergegen, Es were woll fein wunder ben id; rede Es gar felten, damitt ich aber wider auff mein Migverstandt tomme, so bin ich woll persuadirt, daß König wilhelm Eben so unschuldig ahn louvois todt ift, alf ich, solte Es aber war fein, daß Er ist vergeben worden, fo ift Er Es gewiß von jemandes bir ge= worden, undt gar nicht von jemandes auf frembten Ländern, König wilhelm aber ift zu estimable Gin folch ftud zu begehen, budt Niemandt glaubt Es, mitt König jacop habe ich vergangen dinftag den hirsch gejagt undt 3. M. E. L. Compliment gemacht, wie fie mir befohlen haben, Er hatt mir geant= wort madame la duchesse de hannover a tousjours eue lamitié pour moy, et me la tesmoignes, et je vous prie de lassurer que personne ne l'estime plus parfaittement n'y a aussi plus damitie pour elle que j'en ay, die threnen fammen ihm drüber In den angen, daß jammerte mich von herten, vergangenen sontag ift 3. Mt. Gine betrübtnuß zugestoßen, sein beichtsvatter ift auff Ginen ftutz ahm Schlag gestorben, Es ift gewiß daß dießer gutter König contenter ift, alf man glauben fonte, daß Er In seinem standt billig sein könte, 3. G. deß Churfürsten S. exil war Ein andere fache, 3. G. war Jung, alles gefiel J. G. undt Er gefiel ahn alles, zu dem fo gabe dieße Jugendt noch viel hoffnung zu Giner glücklichen verenderung undt daß Erhelt, aber der gutte König jacop, der Nun über die 60 ift, hatt nicht lang mehr zu wartten, umb glückliche verenderungen zu sehen, undt ist mehr auch In dem alter da Er sich recht lustig machen könte, Muß also woll Eine rechte gabe gottes sein, wen Er sich In seinem fandt kan vergnüget finden, 2c.

#### Versaille den 20. 9br 1692.

....2c. Es ist mir seydt, daß passerat seinen abschibt gesordert hatt, allein Es ist doch seine Schuldt nicht, den wie ich E. L. schon geschrieben, Er war arestirt hir undt man sindt ihn nicht Schlim hir undt waß unß nicht ahn ihm geselt, hette Er seicht corigiren können, allein weillen ich dachte, daß E. L. undt oncle seydt thun undt verdreißen könte, dero besten Commedianten zu versiehren ließ ich mons. le dauphin keine ruhe, dis man ihn wider zurücksichte, undt ich flatirte mich, daß ich E. L. beyderseits Einen gessellen hirin Erweißen würde, mitt Einem wordt, waß ich gethan war gutt gesprochen sagen, daß Er verstandt hatt, ich din den tragedien noch nicht Müde, undt weillen man ja die deaux sentiements nirgendts mehr alß auff dem theater sicht, gehe ich gerne hin, dieße raritet zu sehen, Die Comedien sehe ich auch gern, aber das opera din ich Müde, Ich weiß nicht, ob oncle passera auff meine ditt wider ahnnehmen wirdt, allein weillen ich gemeint, woll zu thun, din ich ahn passera ungsück nicht Schuldig, 2c.

. . . 2c. Den hertzog von wirttenberg sehe ich alle tag, ich thue mein bestes 3. L. zu entreteniren allein die conversation kan ohnmöglich lang dauern, den Entweder autwort Er Nur par mot et lilabe oder gar nicht, ich weiß nicht, ob Es auf politique ift, ober ob Er nicht anderft fpricht, alle boge tractementen jo man Ihm ahnfang getreuet haben, haben fich fehr verendert, den Nun thut man ihm mehr honnestetés ahn, alf ahn andere fürsten, ja Man sagt bir, daß Er In seinem landt fehr verhaft seve, bette die unterthanen fehr gepreft undt viel millionen gezogen, die Er alle benfent gefetzt hette, undt alfo fein handtgen hubich gemacht hette, man fagt auch fein nepheus hette ihn gar nicht lieb undt begehrte Ginen andern administrater. alle die J. L. den Churfürsten von bayern kenen, haben mir ihn sehr gelobt, ich bin aber verwundert zu vernehmen, daß unger Elfter printz freundtschafft mitt 3. 2. dem Churfürsten gemacht hatt, ben mich beucht, ber printz ift so particullir, undt rett nicht gerne, welches fein thuns ift, umb große freundtichafft zu machen, weillen der Junge Churprint von babern Run Ginmahl zu rechter Zeit gebohren worden, hoffe ich, daß Er leben wirdt, wegen unger gutten mad. la dauphine S. fan ich nicht lagen, mich vor diegen Churfürsten zu interessiren, den fie hatte ihn fo hertlich lieb, die Churfürstinen, wie ich auß der Cannonen hiftori sehe, sein alle sehr sujet insolente rivallen zu haben, so sie aufflachen, deß Churfürsten von bayern amour war boch nicht imprudent, daß Er sich von seiner metres absentirt damitt die Churfürftin feine gemahlin glücklich geneßen moge, die Churfürftin tan noch hoffen, daß wen fie Schwanger wirdt werden, daß die metres algban wider wirdt abtretten mußen, 2c.

#### Versaille den 22. 9ber 1692.

... 2c. Ich Muß gestehen, daß Es mir Sine rechte freude wirdt sein, wen ich vernehmen werde, daß die investiture vom Chursürstenthum geschen wirdt sein, den Es hatt mich recht verdrossen, In der heütige französiche gazette zu sehen, daß man hir dran zwehsselt undt wan Es geschehen wirdt

sein, will ichs Etlichen braff unter die Nagen reiben, ich jage fleißig, sonft würde mich die lange weill frand machen, vorgestern habe ich ben birsch undt heutte den wolff gejagt, daß gutte wetter continuirt noch, Es ift woll Ein wunderliches Jahr, auff allerhandt maniren, E. L. soulagiren mich recht, ju fagen, daß montegu nicht bleiben wirdt, auff dieße weiße glaube ich, daß mein brieff, fo ich E. L. durch passera Schicke, Ginen gutten credit finden wirdt, undt oncle mir meine bitte gewehren, passerat hatt man bir nicht aufgelacht, contrari man hatt ihn woll behalten wollen, wen iche nicht gehindert hette, Man findt Nur, daß Er nicht so woll spilt, alf baron, Gin wenig froid sehe undt nicht woll geht, da fan Er sich aber leicht corigiren von, undt feindt feine Capital fehler nicht, Es wundert mich, daß der Rönig In Denemarck commedianten haben will, undt nichts nach ber commedie fragt, auch die arme leutte fo übel bezahlt, undt fo hunger sterben left, daß ift doch nicht Königlich, floridors tochter ift von gutter art undt solle billig woll fpillen, ben man hatt mir von ihrem batter gesprochen, alf ben beften Commedianten von der welt, Ich bin E. L. Meinung, daß Man bergan nicht hir wurde aufgelacht haben, wen Er felber über fein Courage gelacht hette, den Che die von der armeé wider kammen, hatt man Ihn nicht außgeladit, ben Conte Bernardo habe ich Nie gesehen, wo mir recht ift, Es Muß woll Eine pofirliche fache fein, Ginen oberften zu verzehlen hören, daß ihm bang geweßen undt vor den feindt gezittert hette, ich vor mein theil die nicht In Rrieg gehe undt nicht viel barnach frag, ob man fich braff Schlagen tan ober nicht, habe bergani nicht außgelacht, ben bie affection, fo Er mir vor E. L. undt oncle undt alles waß E. L. ahngeht bezeigt, hatt mich fehr vor ihn pervenirt, undt werde ich mein leben Niemandes plagen, in welchem ich folche sentiementen finden werde, die fo mitt den Meinen übereinstimmen, Er beücht mir Ein gutter menich zu fein, Er ift febr resolvirt weggezogen, E. L. alles zu verzehlen maß er weiß, hoffe also daß Er E. L. balbt divertiren wirdt, den Er folle Nur 6 wochen In Engellandt bleiben, Es wundert mir nicht, daß E. L. ungedultig über deß abts litaneyen geworden fein, ich fan sie aud nicht außstehen wen ich sie zu St. Clou höre gehe ich auß ber Rirch, den daß Emige ora pro nobis fan ich unmöglich vertragen, die andtwort von Leibnitz finde ich sehr artig, wen die devotten hir ohne interesse wehren, charitable gegen ihre nechsten, undt nicht ambitieus glaubte ich, daß ihre lange gebetter von gott bem allmächtigen mögten Erhöret werden, fo lange ich fie aber auff biegen Schlag feben werde, Nehmblich colere, ambitieux undt interessirt, werde ich sie vor lautter heüchler undt hipocritten halten, undt fan nicht glauben, daß fie gott ahngenehmer fein mögen alf ich die nicht fo viel bette, aber meinem Regften fein unrecht thue, der beichtsvatter vom König In Engellandt der Noulid so plötlich zu St. Germain gestorben ift nicht der fo 3. M. In Engellandt gehabt haben, undt pater piter hieße, dießer war Ein gutter Man schiene gegen der jessuwitten naturel nicht Schlau zu fein, 2c.

# Versaille, ben 7. December 1692.

.... 2c. Es ist gewiß, daß monsieur sein Neüe apartement gar schön ist, In dem letzten Cabinet hatt monsieur 3 gemähls gesetzt, so E. L. nicht

unbekandt sein seindt, sie seindt alle 3 auß der gallerie zu heydelberg, Rehmblich wie die H. Jungfer marie stirbt, undt alle apostellen umb sich hatt, daß von simson, wie Er die philister Erschlegt undt daß von Promethée so der vautour die seber frist, die borduren seindt vergüst, undt überall umb die schilderegen herumb, ift alles von spiegelglaß, zwischen die fenfter auch alfo alle die fpiegel mitt bem golt undt die gemähle, daß fteht gar artlich benfammen, Es feindt 5 große criftallene leiichter die henden In Diegem Cabinet, welches abendte, wen man die lichter ahnzundt, gar ichon undt alles gar hell macht, In dießem Cabinet fpilt Mons. abendte, wolte Gott E. L. fontens feben, fo wurde ich gewiß nicht fo große Enll haben wider In mein Cabinett zu gehen, sondern woll von grundt meiner fehlen gerne Im cabinet verbleiben, C. A. Haxsthaussen hatt woll gethan sich nicht zu heurahten. In alceste stehet voulles vous aimer sans cesse, amants n'espousses jamais, l'himen destruit la tendresse jl rend l'amour sans attraits voulles vous aimer sans cesse, amants n'espousses jamais, E. L. haben woll recht zu fagen, daß C. A. ein recht gutter mensch Er hatt Gin jold auffrichtig gemüht alf man In ber welt haben fan, ich habe ihn fo lieb alf wen Er Einer von den raugraffen wer, ich weiße nicht, waß ihm auff der reiße Dug ahngetommen fein, daß Er E. L. affectirt geschienen, wie Er vor 5 oder 6 Jahren auf frankreich fam, allein hir war Er Es gar nicht, und bin ich recht verwundert worden, wie E. L. mir Es geschrieben haben, C. A. haxsthaussen wirdt ohne Zwenffel zu seines printzens beplager nach farfen geben, wenn dießer heuraht nicht glücklicher ift, alf feines berren brudern, des Churfürsten seiner so solte man billig nicht so viel preparationen dazu machen, die gute verwitibte hertzogin von hannover ift woll die befte fürstin von der welt, den geringsten gefahlen fo Man ihr thut davon ift fie Einem verobligirt, alf wen man Etwaß rechtschaffnes vor fie thete, mad. la princesse ift auch gar gutt, aber gant Eine andere art, E. L. haben woll recht zu glauben, daß daß affengesicht interessirt ist, Er ist Es mehr alß man siche Ginbilden fan, were ich wie die hertogin von hannover wolte ich lieber all mein gutt in frankreich verkauffen und Etwas drauff verliehren. undt mitt dem baren gelt nach teutschlandt giehen, alf ben Ginem folden Schwager gu bleiben, 2.

### Versaille den 17. Decbr. 1692.

Meinung E. L. sagen kan, Muß derowegen gestehen, daß wen ich ahn oncle platz geweßen were, hette ich mich nicht zum Chursürsten gemacht, den J. L. wahren Jahr Ein großer herr genung umb mitt dero standt zusvieden zu sein, den solches Erhebt ja nicht so sehr, zu dem so hette ich sieder mein gelt behalten undt mich lustig mitt gemacht, alß solches viellen plackschießer met verlöff met verloff zugeben, so L. languissiren machen, zum Iten so glaube ich, daß Es J. L. Enckel mehr vortheil geweßen were, daß gantz hanß In Sin Singseit zu behalten, alß Sinen solchen verdruß ahn den Jüngsten printzen alß printz max zu thun ihm Sine souverainetet abzuglauben, aber ich habe vielleicht kein verstandt genung die sache recht zu versiehen, will derowegen davon Schwehzen 5 wochen In Einem osen zu blaßen umb Nur Sinen ducatten

ahn golt zu machen, ift ber Mübe nicht wehrt undt glaube nicht, daß jeme Ein großen gewin davon haben wirdt, 2c.

.... 2c. sender ich gedrawet, daß ich alles sagen wolte waß ich wüste, macht man mir keine brieffe mehr auff, 2c.

### Versaille ben 18. Januari 1693.

... 2c. E. L. signature ift schön, daß sprichwort habe ich Nie gehört, hatt, wie man hir sagt vor mich la grace de la nouveaute, wie sompts aber, daß E. L. Churfürstin unterschreiben, Mein fraw Mutter Schriebe Nur ihren Nahmen, ich habe kein urlaub gefordert, umb Churfürstin auff meinen brieff zu setzen, sondern Es gleich dahin gesetzt undt Nur gesagt, meine überschriefften weren keine rechte überschriefften, sondern Nur adressen, also hatt man sich weitter nicht drüber informirt, 2c.

2c. Ich bin woll E. L. Meinung, daß keine gröste freude In der welt ist, alß seine freunde zu dinnen, undt daß das mehr vergnügen gibt, alß alle große tittel von der welt, Ich din nicht so ignorent, daß ich nicht wißen solte, welch Sin unterschiedt von macht undt reichthum ist zwischen Sinem Churstürsten von Brandenbourg undt monsieur hir, aber umb monsieur nicht zu gedencken machen, daß Er (so zu sagen) seines brudern Esclase ist, bildt man Ihm grandeurs Sin, woden nichts solle zu vergleichen sein, welche doch ohne Sinigen grundt ist, daß macht mich offt lachen, aber wie molliere sagt (j'en ris auttant que je puis) den ich besinde mich nicht beser daben undt meine Kinder noch weniger, aber weillen davon zu reden zu nichts nicht dint, will ich sieber von anders sprechen, 2c.

.... 2c. Ich bin recht fro, daß die gutte fraw von harling dem todt wider Entwischt ist, der kleine Churprint von Brandenburg Muß ein gutt naturel haben, wider mitt der fran hoffmeisterin nach hanover gewünscht zu haben, wen man Sinmahl zu hannover Erzogen ist worden, wünscht man sich als wieder hin, Ich glaube nicht, daß die franze manir Kinder zu Erziehen, so woll in teitschlandt reussiren kan, alß die fraw von harling ihre manir, der mad. de mondail sohn kene ich nicht, ich will mad. de guisse dießen abendt fragen, wo sie ihn Erziehen lest, 2c.

#### Paris den 22 Januari 1693.

- .... 2c. Der printz (von denemarck) ist nicht schön, gar bleich undt mager, aber sehr polie undt rett all artlich, undt ist nicht blöbe, ec.
- .... 2c. mich wundert, daß J. L. der Churfürst von Saxsen so debauchiren kan, den wie Er hir war kam Er mir gar delicat vor undt über das haben J. L. noch den abscheillichen fall vor 6 monat gethan, wozu daß starke trinden auch gar nichts deücht, aber vielleicht hatt Er nicht viel gedrunden, undt sein marschalek Nur daß beste daben gethan, 2c.

#### Paris ben 25. Januari 1693.

... Ich finde die Leütte von virginie nicht unglücklich In Ihrer Einfalt, so hin du leben, taß sie unßern herr gott den Küntzler hehßen, ist artig Ersdacht, den Es ist gewiß, daß alles waß Er gemacht hatt, waß Künstliches ist, Insonderheit die unterschiedtlichen art seütte undt länder, sollte herr Carkt herkommen, würde Er just daß contrarie von dem virginischen seben sinden undt sich woll gar nicht Einbilden können, daß Er In Ein paradis kämme, Insonderheit waß die unschuldt undt auffrigtigkeit betriefft, Ich weiß nicht, ob die Erbsünde von adam auff die indianer kommen, allein weillen die weiber ohne Schmerken gebehren, ist Es gar gewiß, daß Eva kluch nicht auff Ihnen ist. 2c.

#### Versaille den 1. februari 1693.

. . . . 2c. Zu paris stilt Man Nun mehr alf Rie undt haben allerhandt maniren dazu, sie saben Eine Rutsche worinen 2 damen sagen, so poingon von demanten In der commode hatten, da rieffen fie mesdames arestes, arestes la fleche de votre carosse est rompüe vous alles verser, ber Rutsfcher hilt fiill, undt wolte darnad feben, die damens auch undt fucten auß bem Schlag, da fammen die filous undt riegen ihnen die comode mitt ben demanten vom Kopff undt lieffen damitt davon, die gutte verwitibte hertzogin von hannover hatt Einen schonen poincon vorgestern verlohren, ich förchte fie wirdt Es sobaldt nicht wider finden, big sambstag wirdt Man hir ben hoff die trawer vor die Churfürstin von Bayern Nehmen, den der Churfürst hatt part davon geben, die große Mode itunder In paris ift daß alle Damens sich voll undt doll fauffen, wie Mansleutte, undt allerhandt mufterenen undt desordre ahnstellen, Es seindt beren Ein halb Dutendt auff wenigst die Ein folch leben führen, daß Es Eine ichandt ift, undt feindt von der gröften qualitet, wie Man mad. de cornuel daß dolle leben des dames du fauxbourg verzehlte, (ben heist man sie so, weillen sie alle au fauxbourg St. germain logiren) sagte sie mons, dieu ne les blasmes pas vous veres que c'est vne mission qu'on ora envoyeé la, pour ramener les jeunes hommes du vice a la mode, diefe dame ift Dun 87 Jahr alt, 2c.

# Marly, ben 9. aprill 1693.

....2c. unßere gutte große Madmoisselle hatt Endtsich ihre qual versangenen sontag umb 6 abendts geendet, undt vergangen Montag hatt der Erste pressident ihr testament geöffnet, monsieur ist legataire vniversel, undt mons. le Dauphin gibt sie ihr schön hauß choisi, viel spital stiesst sind trecompensirt alle ihre domestiquen, daß ist der gante Inhalt vom testament, gestern haben wir J. L. die setzte Ceremonie geben, so unß gehört, Nehmblich In sangen Mantellen undt mante, daß wehwaßer zu sprützen, Ich habe Mein weinen nicht halten können, wie ich dieße gutte princes In der todten haar gesehen, welche mir vor 8 tagen noch so viel amities undt consience Erwießen, sie ist von anderst nichts gestorben, als der docktoren

ignorentz den fie haben ihr Rrandheit nicht gekent undt fie so mitt dem Esmetique Erhitzt daß die inflamation In den barmen fommen undt fie fo arg gerafft hatt, aber ich bende, daß wen Ginmal die Stunde tommen daß man fterben foll, fo verblendt fich alles, umb Ginen dahin zu führen. Gine poffirliche fache, so ich E. L. doch verzehlen Muß so sich In dießer trawerigen begebenuß hatt zugetragen ift, waß Lauzun gethan, umb zu glauben machen, daß Er mitt madmoisselle geheurath were geweßen, hatt Er gleich nach ihrem tobt Gine bame fordern lagen, welche doch mitt feinem wißen ichon Ginem andern verlobt war, und begen heuraht Contract der König felber unterschriebe hatte, andern tage alf Madmoisselle testament geöffnet wurde, alf Nehmblich vergangenen Dinftag ging Lauzun jum König undt zu ber ganten famille royalle In Ginem langen Mantel, wie Er ben monsieur 3 viertel ftunde gewesen were, gung Er auf der kammer, Gin augenblick bernach tompt Er wider herein, undt bringt Gin groß paquet worauff 6 sigel von Madmoisselle waren undt sagte zu Monsieur apropo j'ay oublies de vous mettre ce papier entre les main que Madmoisselle a donne il y a 6 an a guarder a Made. de Nogent (welche Lauzuns schwester ist) Monsieur sagte, Er fönte daß paquet nicht auffmachen, Man Müße Es den Ersten praesidenten schicken, diß paquet hatt mons. le dauphin undt Monsieur sehr inquietirt, ben wen Es Ein ander testament geweßen were, fo fender 6 Sahren gemacht hetten fie nichts bekommen von der Erbichafft, den Es ift ichon 8 Sahr daß daß so man gleich nach J. L. todt geöffnet hatte gemacht ift undt anno 1685 umb 12 nachts aber befame Monsieur die Zeittung, daß dag testament geöffnet sene, aber Erst anno 1670 gemacht gewegen, undt Lauzun der daß ohne 3weiffel woll wufte, hat fich Gin wenig damitt divertirt, ift also Gin boghafft undt undanctbar thier, daß ift alles waß ich E. L. von Madmoisselle fagen merde, 2c.

#### Versaille den 28 Juni 1693.

. . . . 2c. waß ben König In flandern geführet, weiß ich nicht, waß ihn hergeführt noch weniger, daß Er aber wider hir ift, daß weiß ich gar gewiß, Er ift viel freundtlicher, alf Er vor feiner abreiß mar, undt rett jett offt mitt mir, wo mir aber dieße gnade herkompt, ift mir auch gant unbewust, undt fan ich sagen wie sanct paullus ich weiß Es nicht, gott weiß Es, ich glaube Man hatt E. L. übel informirt, alf man gesagt, daß die damens ichir weren enlevirt worden von Königs wilhelms guarde den fie feindt Entweder ben ungerm König geweßen, oder zu namur, haben also dieße gefahr gar nicht aufgeftanden, wen fie aber hetten fonnen Ertapt werden, hette ich von herten drüber gelacht, ob zwar Meines sohns gemahlin baben, fie hetten viel Rälber mitt den Ruen bekommen, den mad. Chartre mad. la Duchesse undt beg printzen de Conti gemahlin feindt alle Schwanger von ber reiße wider kommen, Der Rönig fan also nicht sagen daß Es Gine unfruchtbare reiße geweßen fene, von den Maulegellen fo gefangen fein follen ahnftatt der damens habe ich auch nichts gehört, die fo fie aber bekommen, hetten fagen tönnen, alf wie mons. de monbasson, so seinen vatter auß Einem waßer fifchen wolte, worinen Er mitt Ginem maulegel gefahlen mar, undt ben

Mauleßel Erst behm Maul Ergieff undt rieff je le tients, wie Er aber taß gebiß sahe, sagte Er Non ce n'est pas mon pere, cela a des bossettes, so konten die guarden auch sagen, non ce ne sont pas les dames cela a des bossettes, monsieur selt die Zeit bludts sang zu vitre, wie monsieur In seiner jugendt geweßen, so seindt J. L. noch undt dießen winter hatt Er noch vor 2 mahl hundert taußendt gusden chargen gekaufft au regiement des guardes, umb junge bürscher zu recompensiren, so ihn nicht In allen Ehren (wie herr Johanes sagt) divertirt haben, undt hirauff wirdt nichts gespart, welches daß verdrießlichste ist, den sonsten fragte ich woll gant undt gar nichts darnach, undt von herten zu denen bürschen sagen, friß du die Erdsen, ich mage sie nicht, 2c.

## Colombe den 23 augusti 1693.

.... 2c. Die arme Duchesse de portsmuth hatt die Kindtsblattern auch sehder vorgestern, Es ist woll schabt vor ihre haut, den man keine schönere noch weißere sehen kont; ich sörchte auch daß sie gar mitt dem leben Einbüßen wirdt, den die Docktoren haben sie schon sehder die 3 tagen 3 mahl zur ader gelaßen, haben mad. nesle schon so umbs Leben bracht, die dießer Duchesse gar gutte freiindin war, 2c,

. . . 2c. 3ch bitte E. L. fie wollen doch fo gnädig fein undt machen, daß 3. 2. der Churfürst von bayern Erfahren mag, daß Mein sohn fich so fehr von seiner civilitet rühmbt, den Es ift gewiß, daß man nicht höfflicher sein tangalg Er gegen mein sohn undt mag ihm ahngehen mag ift. Bon beg dues de barwicks action spricht man hir gar nicht, mir fompte gant abscheulich vor, daß man 12 hundert gebliebene menschen vor nichts undt Ginen fleinen verluft helt, Gin jedes von diegen hatt doch Entweder vatter, Mutter, bruder, weib oder freunde jo Es von herten beweinen, alle bie die Ihrigen verliehren jammern mich, wer Es auch fein mag, ber Rrieg ift Gin heflich Ding, den alle die fo man heutte lobt, nimbt Gine ftudfugel morgen weg. undt feindt nichts mehr, Es ift mir wider gant angst ben ber fach, weillen die zwen armeen fo Rahe benfamen fenn, forchte fehr Es wirdt bald wider ahn Gin treffen geben, E. L. haben woll recht gu fagen, bag wen gott bewahren will daß dem nichts geschehen fan, aber unger herr gott hatt mir fein Zettel noch brieff geben, daß Er meinen fohn undt die mir lieb fein bewahren will, also fan ich daß bang sein nicht lagen, ich sage E. L. demtitigsten dand daß sie sich so gnädig vor meinen sohn interessiren Er hatt die Cavallerie, da Er general von ift, 5 mahl ahngeführt undt 2 ftundt all daß fewer von den fluden aufgeftanden, hernach ift Er In dag treffen Erft gefommen, woll Gin groß wunder, daß Er nicht geblieben ift, wen mein fohn nicht alle Jahr In Rrieg ginge In seinem alter würde Er fich bir Gine greuliche Berachtung auff ben hals laden undt nicht mehr ahngesehen werden, unter ung gerett außer den König ift hir nichts, alles waß fürsten hir fein, die fein wie particullier, fo Rabe fie bem Konig auch fein mogen, undt man mag viel ober wenig fohn haben, alles waß In den Krieg fan, Muß hin, 2c.

. . . 2c. so gludlich unger König auch In alles sein mag, kan ich ihn boch

nicht glücklich schätzen, der frieden seh dan wider, verzeh mirs gott, aber wen durch Ein schlag der frieden werden könte, wolte ich, daß man ihn baldt bekäme Es Müste aber In italiien oder teütschlandt sein, den In slandern gessiele Es mir gar nicht, aber In teütschlandt wirdt woll nichts werden, printz Louis ist zu woll verschantzt, vor schrecken sterben hatt gar zu Ein heßlich gesleütt, drumb thut man woll Es nicht zu thun, ich mögte wünschen, daß E. In oncles abweßenheit Nur die Einsamkeit so sehr alß ich lieden mögten, damitt ihnen die Zeit zu herrenhaußen nicht lang fallen möge, ich glaube, daß Nun baldt herraußsommen wirdt waß der König In Denemarck ahnsangen will, ich wüusche daß waß Es auch sein mag E. L. undt oncle Nie fein besichwernuß geben mag, 2c.

## Fontainebleau, den 10. octobre 1693.

Beillen die Bertogen von hannover Liebten begehrt, daß ich ihr Ein ichreiben ahn E. L. mittgeben folle, undt J. L. übermorgen Dero reife ahntretten werden, Duf ich jett meine schuldigfeit mitt schreiben ben E. L. ablegen, Mein Gott mein hertslieb ma tante wie hertslich gerne wolte ich mitt diefer hertogin gu E. L. undt folte ich Rur wie babet mitt bem Cammer-Rätigen geben mein Gott wie viel murde ich E. L. zu verzehlen haben fo fich ohnmöglich schreiben left, Die bertogin wirdt E. L. fagen können, welch Ein boger undt falfcher teuffel die alte Bot ift, undt wie Es meine schuld nicht ift, daß fie mich so Erschrecklich haft, Indem ich allen möglichsten fleiß ahngewendt, wohl ben ihr dran zu fein, sie macht den König cruel, ob 3. M. Es schon von fich felber nicht fein, undt der König der vor diefem gant trawerig ichiene, wen feine trupen desordre thaten gesteht Nun offendtlich daß Er daß sengen undt brenen felber befiehlt, undt fie macht ihn hart undt tiranisch, daß Er vor nichts mehr mittlenden hatt, E. 2. können nicht glauben, noch Erfinen, wie boghafft big alte weib ift undt daß alles unter bem ichein ber Gottesfurcht undt demuth, daß ist waß den König ahnlangt, der mich zwar von sich felber nicht haft, aber sobaldt die quinten Nur seinem alten weib ahnkommen, mir allerhandt boge tractamenten undt harte reden left widerfahren, waß Monsieur ahnbelangt, so mag ich auch mein bestes thun, ihn zu persuadiren, daß ich Ihn nicht In feinen divertissement undt Mänerlieb troubliren will. Er glaubt Immer ich wolle wehren, daß Er all fein gutt nicht ahn feine galans gibt, undt wen Er In willens ift Ein groß pressent von hunderttaußendt francken oder 20 taugendt thaler zu thun, macht Er mir felber hundert handel ben dem Rönig ahn undt Erweist mir großen haß, mich veracht zu machen undt badurch die Mittel zu benehmen, 3hm zu wehren, hatt Er aber so nichts 3m Ropff geht Es all ruhig her, aber dieße occasion fommen des Jahrs mehr alf drey oder 4 mahl herahn, meines sohnes gemahlin ift Gin unahngenehm undt boghafftig Ding fragt gar nichts nach meinem fohn undt veracht Monsieur alf wen fie waß rechts were, mir thut fie nichts, allein fie lebt mitt Giner greillichen indifferentz Ihr leben will fie nicht vor mir reden, ift offt 14 tag ohne zu mir zu kommen, Ich laße sie auch gehen, undt thue nicht alf wen ich Es merd, aber ihr Hoffahrt undt bößer humor ift unlehdtlich undt ihr figur perfect unahngenehm, sie gleicht met verlöff met verlöff Einem ärschen wie 2 tropffen waßer und ist gant schäff Eine abscheüliche außsprache, als wen sie Immer daß maul voll bred hette, undt der Kopff zittert ihr allziet, daß ist daß schöne pressent, daß unß die alte Zott geben hatt, womitt, wie E. L. woll denden können, Sin ahngenehm leben zu führen ist, aber die geburt Ersetzt alles, waß sonst ahn qualitetten Ermangelt, sie plagt ihren Man brass undt Es gerewet dem armen buben greülich die nareden gethan zu haben, undt daß Er mich nicht geglaubt hatt, mitt meiner tochter will sie Es auch de hauteur ahnsangen, undt hette gerne, daß sie sie ausswertete, als wie Sine domestique, aber meine tochter lest ihr nichts drein gehen undt lacht sie Nur auß, welches osst vernen gibt, daß ist alles waß ich E. L. ahm particullirsten von hier sagen kan.

## . Paris den 1. november 1693.

Churfürsten von bayern undt unßern princessinen von hannover abgeloffen ist, Ich sörchte Er wirdt die ideé von seiner gemahlin verlohren haben undt Nur die von seinen metressen behalten, welches nicht gar favorabel sein wirdt, aber weilsen mir unßere arme undt gutte mad. la dauphine S. ihren herren bruder als Sin wenig Leger beschrieben als hoffe, daß Etwaß Neiles undt ala mode gedutzt, ihm mag In die augen gestochen haben. Es wundert mich gar nicht (zu sehen, wie Es hir ist) daß seu mons. le prince nur Ein Eintzig soupé ahn die hertzogin von hannover geden, man hatt hir viel prallens von grandeur, sie verstehen aber nicht recht, undt wißen nicht, worinen Es bestehet undt unßeren teitsschen fompt Es natürsicher ahn, den sie haben keine bürger zu verwanten, undt dinnen nicht, seindt auch seine sujetten also sein der den der printzen du sang, so stolt dieße auch sein mögen, 2c.

#### Versaille den 26. 9ber 1693.

- .... 2c. Die blattern haben mich sehr marquirt, aber doch Im geringsten nicht geendert, welches jederman wunder Nimbt, je älter ich werde, je heßlicher Muß ich woll werden aber mein humor undt gemühte konnen nicht mehr ändern, 2c.
- .... 2c. Die brieffe so ich schreibe seindt nicht schuldt daß man mich haft, den She ich mein leben von jemandes gesprochen, hatt man mich gehaft, man haft mich weillen man meint, daß ich nicht apropire, daß man den großen man so regirt, undt daß man sich Sinbildt, daß weillen ich sincere bin, ich allein capabel sehe dem großen man Sinsmahl die augen zu öffnen undt zu sehen die tort so Er sich durch die zu starke liebe ahnthut, drumb Muß man mich von dem großen man abhalten, 2c.

#### Paris ben 9. may 1694.

....2c. Der frieden ift auß manchen ursachen mehr alß jemahlen zu wünschen, den die missere stedt jederman ahn wie Eine Krancheit ich kan E. L. nicht beschreiben wie Ellendt alles Nun ist, mich hatt wunder genohmen wie ich gehört daß der hertzogin Leütte hergeschrieben, daß Es so thewer zu v. Kante's Werte XIII.

hannover seye, den zu meiner Zeit deücht mir war Es nicht so, mad. de chartre ist In persecter gesundtheit Nun, Ihr döchtergen wirdt Ein wenig artisger alß Es war, 2c.

#### Versaille ben 6. Juni 1694.

. . . . 2c. fender furter Zeit habe ich Erfahren, bag mein leibfuticher mich ben mons de la renie ahngeklagt hatt, daß Ich den ftaadt verachte, alles In teutschlandt schreibe undt selber baldt durchgeben werde, Ich habe Ihn durch wendt zu rebt feten lagen, warumb Er bieges gethan, Er hat geantwortet, fein beichtsvatter hette Es ihm befohlen, weillen Man verspürt, daß ich noch huguenot were, gleich darnach ist der Rerl weggeloffen, Ich glaube, daß Etwaß anders dahinder stedt, welches von devotten herkommen Muß, welche mich genung haßen, wie E. L. woll wifen, Ich will aber schon hinter der fach fommen, undt wen ich Es recht weiß, Rur über diefe Sotise lachen, undt durch Eine rechtmäßige verachtung ihnen Erweißen, wie wenig Ich nach ihrer bogheit undt lugen frage, Ich fan nicht begreiffen, da man mir Ja burch meine geringe bedinten hatt ichaden wollen, warumb man mich nicht Eher hatt vergifften lagen, Ich glaube aber, daß weillen fie wifen, daß ich nicht viel nach dem leben frage, haben fie Es mir durch Gine gefendnuß vielleicht wollen daß leben schwerer machen, undt gemeint, daß wen mich meine Engene bedinten ahnklagen würden, daß Es gleich übel mitt mir ablauffen würde, waß woll flarlich weift, daß mein Ruticher die fach nicht auß feinem finger gezogen, ift, daß Er fehr interessirt ift, von sich selber keine mittel hatt, undt seine charge abandonirt, also Müßen Ihn woll In dießer teweren Zeit reichere alf Er ift, unterhalten, undt recompensiren, den ich habe ihn durch wendt sagen lagen, daß wen Er mir alles gestehen wolle, so wolle ich Ihm verzegen undt In seinem Dinst behalten, welches ich gerne gethan hette, ben Es ift der beste Ruticher fo In der welt zu finden ift, dieges ungeacht geht Er durch undt quittirt alles, also Muß woll waß sonders hir under steden, 2c.

#### Versaille den 21. 9br 1694.

... 2c. Ich bin sehr verwundert, daß der grand due von florentz, König wilhelm vor König Erkent, den wehllen Er so Erschrecklich devot soll sein, also woll Königs wilhelm partie nicht nehmen, so lang selbiger Krieg mitt zwehen so devotten undt catholischen Königen In scindtschafft ist, als wie unßer König undt König jacob, man sagt die refugirten hetten Erschrecklich viel millionen auß franckreich Entsührt, also ist vielleicht der hertzogin von zelle ihre baß reicher als man meint, 2c,

#### Versaille ben 28. nouember 1694.

.... :c. Senderdem der König devot ist, haben ihn die so sein gewißen undt gemühte gouveniren Ein solchen abscheü vor alle andere religionen gegeben, daß Er sie alle verdaupt meint, :c.

#### Versaille den 5 Xber 1694.

brechen, gar alt werden, monsieur le dauphin hatt Ein piqueur so La violette heift, so Nahe beh 80 Jahren ift, wen man ihn von hinden sicht solt man meinen, Es sehe Ein Kerl von 18 Jahren, so strack helt Er sich, Er springt noch alle graben zu pferdt sie mogen auch so breit sein als sie wollen, Er drinkt allezeit pure wein undt Nie kein waßer, will keine suppe Egen weill waßer drin ift, Er geht noch alle morgen Ins holtz undt jagt 10 stunde ohne Müdt werden, der were noch delichtig von patte gesehen zu werden.

.... 2c. Ich bin fro daß E. L. L'anneé climaterique vorben haben, der arme marechal de belle fond so Es jetzt hatt undt 63 alt ift, sigt gantz auff den todt, wo Er jetzt nicht gar todt ift, den gestern abendts kente Er schon nicht mehr, Es ist schadt Es war Ein wackerer Man hat e verstandt undt alle seine unglück mitt großer standthafstigkeit überstanden, wolte gott E. L. seben undt vergnügen könte sich nach meine wünsche Erstrecken, so würden E. L. gewiß nichts mehr zu begehren haben, sondern alles lange Jahre nach dero volkommenen vergnügen gehen undt nach dero Erzenswunsch könte meine schreichen undt versicherungen meines respects vor mein hertzlich mal tante dazu helssen, glaube ich, daß ich She deßen zu manquiren meine 100 pistölger des monts dran legen würde, Reüe courir zu sitssen, so öffter gehen mögten, Ich die satire E. L. divertirt hatt, Es Müßen sich Etliche gar zu woll gemahlt drin gesunden haben undt drüber geklagt haben, den Es ist Run verbotten worden, despreau seine satire war Nur von Statseütten diese von renard aber trisst die hossseitet, 2c.

## Versaille den 9. Xber 1694.

.... 2c. weiken cachetten undt agathen ben den reliquen seindt, so oncle ahn den abt molanus geben, so mögten vielleicht auch woll Etliche drunter sein, wie Eine relique so Ein König In franckreich ahn die sainte chapelle geben, undt mitt vier goltenen Evangelisten auss den 4 Ecen Eingefast ist, Es ist gar Ein groß stück von Einem orientalischen agat In relief gearbeit, Man hatt Es vor die historie von Einem hehlligen gehalten undt wurde jederzeit als Eine relique verehrt, vor wenig jahren aber ging Ein gesehrter undt welcher sich woll auss antsquen versteht, In die sainte chapelle aus curiositet zu sehen, was darinen ist, wie Er diese relique beh dem sicht besahe, sand Er, das Es augustus ganze famille ist die gesichter gar perfect, gseich wie sie In den medaillen seindt, welcher Germanius In den himmel Entpsängt man sagt Es sehe daß schönste siick, so man sehen kan wen ich zu paris sein werde, will ich Einmahl hin umb Es zu sehen, 2c.

#### Paris, ben 23. Xbr 1694.

.... 2c. wir hetten ichir keine Commedien mehr gehabt, die sorbonne umb den Bönig zu gefahlen, hatt fie wollen verdietten lagen, der Erthischoff

von Paris aber undt pere de la chaisse follen ju bem Ronig gesagt haben, daß Es zu gefährlich were (de banir les divertissements honneste) weillen Es die Jugendt zu mehren abscheillichen laftern treiben würde, also ist die Comedie Gott lob geblieben, welches wie man verfichert beg großen Mans alte Sutsel greulich verdriegen folle, weillen die abichaffung von der Commedie von ihrem abuftalt ware, fie folle auch hirauff dem Ertbifchoff von Paris undt Beichtsvatter fehr gebrewet haben, fo lang man die Comedien nicht gant abschafft, werbe ich Immer Nein geben, man mag auch die pfaffen In den Cantilen fo viel bagegen bleren machen alf man will, wie man vor 14 tagen gegen die Comedie predigte, undt sagte, daß Es die passionen animirte threte der König sich zu mir undt sagte il ne preche pas contre moy, qui ne va plus a la commedie, mais contre vous auttres qui l'aimes et y alles 3th fagte quoy que j'aime la Comedie et que j'y aille, mons. dagien ne preche pas contre moy, Car il ne parle que contre ceux qui ce laissent exitter des passion aux comedies et ce n'est pas moy, Elle ne me fait auttre effect, que de me divertir et a cela il n'y a nul mal, ber König schwieg Mauß ftill. 2c.

## Versaille, ben 16. Januari 1695.

. . . . 2c. so balbt ich Rur 2 ftundt In paris bin habe ich Ropfwehe undt fält mir Etwaß scharpffes In den Half so mich Immer huften macht, Ich fan auch dort gar wenig ichaffen ben die Rüchen seindt unter meiner Rammer undt jum beschluß, so kan ich dort nicht jagen noch die comedien mitt lust sehen. ben Erftlich umb In die comedie ju geben, fo Muß man auffahren undt wen man drin ift, fan mans nicht mitt luft feben, wie bir, ben das theater ist Immer so voller zuseher, daß sie pesle-mesle mitt den comedianten stehen welches gar unahngenehm ist, hernach auch so ist nichts langweilligeres als die abendten zu paris, monsieur spielt abn Giner großen taffel Landsfnecht, mir ifts nicht Erlaubt herben zu nahen, noch mich ben bem fpiel feben ju lagen, den monsieur hatt den aberglauben, dag ich ihm unglud bringe, wen Er mich ficht, jedoch so will Er haben, daß ich In berfelben Kammer sein Muß, alle die alten weiber so nicht spiellen fallen mir über den Half die Muß ich entreteniren, daß wehrt von 7 bis 10 undt macht greillich gehnen, nachmittags alle 2 tag Einen Muß ich Ins Port Royal umb nichts zu Endern, wie ich vor dießem gethan, aber ich habe dieselbe Luft nicht mehr borthin ju gehen wie vor biegem, undt ift mir Gin Zwang worden, auß dießem allen sehen E. L. woll, daß ich ohnmöglich mitt luft zu Paris sein tan, hir hergegen bin ich hubsch In ruben, Erlaubt Es bas wetter fo gebe ich auff die jagt, ift commedie hir so gehe ich Rur Gine stege herunder so bin ich Im sahl, Niemandes ist auff dem theatre also die commedie dans son lustre undt kost mir nichts, ist apartement so höre ich die musig undt nach der Mußig bin ich nicht obligirt alte weiber zu entreteniren wie zu paris, also daß habe ich weniger zur lange weill, Les jours de rien bin ich In ruhen allein In mein Cabinet, alwo mir die Zeit Rie lang felt, zu paris gibt Es Immer contretemps Man fan Nie dort thun waß man will, den die stunden scindt nicht reglirt wie hir, Summa Es ift nichts dorten, so mir nicht wider- lich ift....

#### Versaille den 3. Februari 1695.

. . . . . 2c. Es ift hir jetzt gar nichts Neues aber Gine folde unauffprechliche Ralte daß Man fich nicht zu behelffen weiß, geftern In der großen Deg meinte ich die fuße wurden mir abfriren, den ben bem Ronig barff man auß respect keinen beerensack ahnthun, Ich hatte Ein possirlich dialogue mitt ungern König, Er filte mich daß ich Eine Escharpe abn hatte undt jagte, on n'a jamais estés a la procession en escharpe, 3th fagte cela ce peust mais jl n'a jamais fait aussi froid qu'il fait der König sagte, auttrefois vous n'en metties pas, Ich antwortete, auttrefois j'estois plus jeune et ne sentois pas tant le froid, der König sagte, jl y en avoit de plus vielle que vous qui ne mestois pas d'escharpe, 3th antwortete ce que ces vielle la aimoit mieux ce geller que de mettre quelque chose qui ne leur sioit pas bien, et moy j'aime mieux estre mal misse et ne me pas morfondre la poictrine Car je ne me pique pas de gentillesse, barauff schwieg Er ftill. Es hatt mir gar übel befommen, jo greullig falt ahn ben fugen gehabt zu haben, den daß macht mich wider auffe Reie huften, undt habe bie gantse nacht gehuft, 2c.

#### Versaille den 6. Februari 1695.

. . . . 2c. Vor zwen tagen habe ich noch Gine greuliche bogheit von der alten erfahren, vor zwen Jahren war mons. le dauphin willens mein dochter zu heurahten, undt hatt Es der alten Runckundel gejagt, dieße widersprach 3hm nicht, ben fie fürchte, Er würde besto Eher bem Ronig davon sprechen. wie Er Es willens war, berowegen ließ sie bie princes de conti hollen undt Ihre confidentin die mad'l choin undt befahle ihnen, mons. le dauphin feine ruhe zu lagen, big Er ihnen benden versprochen nicht mehr ahn biegen heuraht zu gedenden, biege haben den gutten dauphin 2 monat nacht undt tag fein ruhe gelagen, big Er Es ihnen versprochen, undt auch gehalten, da feben E. L. waß obligation ich dießer alten habe, daß fie nicht allein meinen fohn corompirt Einen schlimmen heuraht zu thun, sondern auch meiner Dochter gliick verwehrt, habe also wenig menagement vor sie zu haben, undt macht fie diegen brieff auff, wirdt fie Rur ihre warheitten brinen finden, frag also gar nichts barnach, ben fie fan mir nichts mehr übellers thun, alf fie mir ichon gethan hatt, undt hoffe, daß fie dafor In die helle wirdt fahren, ou la conduisse le pere le fils et le St. esprit, so Endigte ein fleiner Capuciner hir seine predig Immer (vous ires en enfer ou vous conduisse etce.) Drumb habe ich meinen text auch damitt geendiget, vor die alte Bott, 2c.

#### Versaille ben 10. Februari 1695.

.... 2c. Ich weiß woll, daß mein sohn nicht perfect sein kan, aber ohne gantz perfect zu sein könte Er sich apliquiren In serieusseren sachen, da Er gott lob capable zu ist, undt nicht tag undt nacht sich ahn lagerehen henden, welches ihn die verachtung vom hoss auff sich zicht undt macht, daß man Ihn incapabel helt, waß rechts außzurichten, sein standt ist Etwaß Neües In frandreich undt wen Er nicht acht hatt, sich drinen zu mainteniren, wirdt Er nur gar zu basch den printzen du sang gleich werden, undt nicht mehr als sie considerirt sein, undt wen Einmahl Ein sach hir Im brauch ist, kan mans mitt großer Müse Endern, Ich Misgönne Ihm seine sust undt; In manse mitt großer Müse Endern, Ich Misgönne Ihm seine sust nicht, Junge Kerls wie Er ist, können auch nicht wie Jungsern seben, allein Ich hette gern daß Er Es mitt maniren machte undt nicht seine Einige occupation von der desdauche, welches ihn allein kan veracht machen, also sehen E. L. woll daß ich nicht zu severe din, sondern Nur von ihm will waß raisonabel ist 2c.

## Versaille den 24. Febr. 1695.

.... 2c. wen man nicht gesundt ist, oder unlust undt chagrin hatt, ältert man gar geschwindt, E. L. feindt noch In keinem alter, baf ihnen daß geficht undt gehör vergeben folte, daß fie aber die Bahne behalten, ift Etwaß rares, ma tante von Maubisson hatt auch noch alle ihre Zähne, seindt aber fehr verschließen, fie geht aber auch noch beger, alf ich Run, sender Ich In frandreich bin, Ege ich nicht den dritten theil mehr, wie ich vor diegem thate, ich glaube, daß die Erschreckliche betrübtnuß fo ich hatt E. L. papa undt mein bruder S. zu strasburg zu quittiren schuldig dran ist, den ich war 8 gantzer tag undt mehr, baß ich weder Egen noch brinken fonte alf mitt gewalt, daß glaube ich hatt mir ben magen Eingezogen, ben wie E. L. wißen, so ware ich gewont Erschrecklich zu fregen undt senderdem habe ich nicht mehr gegen, wie vorher, zu dem fo habe ich mich Die ahn die frangofche Egen gewehnen können, weillen ich kein bouillon legben kan, undt alles macht man hir mitt bouillon, Ich habe jett Ginen teutschen Roch, ber richt mir auff recht gutt teutsch zu, daß macht mich Gin wenig mehr Egen, ich glaube aber, daß diefes auch schuldt ift, daß ich diß Sahr so did undt fett geworden bin, ec.

.... 2c. König jacob sagt, daß König wilhelm vor dießem seine gesmahlin gar nicht geliebt hette, undt gar übel mitt ihr gesebt, könne also nicht glauben, daß Er geendert hätte, 2c.

## Versaille, den 3. mertz 1695.

....?c. Ich kan woll nicht klagen wie E. L. daß mein sohn Ein Caton ist, undt zu serieux vor sein alter, wie woll sein humor In der that serieux sollte sein undt Er gar keine grace Im raßen hatt, thut Es auch Nur umb andere nachzuaffen, undt daß verdriest mich Nur, den wer Es sein naturel hette ich nicht die helsste so viel dagegen zu sagen, daß Er sich aber mitt gewalt zum bößen und lapereyen zwingen will undt mitt sleiß alles verhehlen waß Er gutt ahn sich hatt, daß habe ich Mühe außzustehen, wie ich sehe so machen Es die junge seütte ben E. L. wie hir, da Niemandes mehr tauten will, hirgegen sehrnen sie alle die Musia, daß ist jetzt die große Mode hir

undt alle junge leütte von qualitet, so woll mäner als weiber, wen Monsieur sein gelt Nur verspilte würde Es noch woll hingehen, daß Er aber mitt Etsichnahl hunderttaußendt francen daß seine weg gibt undt man alles wider ahn seine Kinder undt mir Ersparen will, daß ist nicht gar ahngenehm, den daß seit unß In Sine sinen standt daß da Gott vor sey, wen monsieur solte zu sterden kommen, wir bloß von des Künigs gnaden leben Müsten, welches Eine gar Ellende sach sist, zu dem so macht Es anch, daß wir Nie kein Heller haben, undt osst daß Röhtige manquiren, welches nicht ahngenehm ist, jedoch so laße ich ihn gewehren undt sage ihm Nie nichts hirauss so In mißsahlen könte, E. L. aber sage ichs, weillen ich E. L. allezeit alles vertrawe waß mich ahngeht, durch Eines meiner schreiben werden E. L. Ersehen, warumb die historie von dem gespenst von Mad. de blain ist inventirt worden, Es ist seyder Nur zu wahr, daß die todten nicht wieder kommen, der printz de Conti hatte mir sest versprochen, dreh wochen vor seinem todt, daß wen Es möglich sein könte, wolte Er widerkommen undt mir Zeittung

von jener welt sagen, Er ift aber nicht wiederkommen, 2c.

... 2c. Ich tomme jetzt Eben von der taffel wo wir viel damens en vissite gehabt haben undt unter andern die Gräffin von fürstenberg, welche mir Gine schöne historie verzehlt so ich E. L. sagen Muß, Che ich auff bero gnädiges schreiben antworte, wir sprachen von allein fein, die gräffin fagte fie fonte nicht allein fein, ich fragte warumb, fie fagte fie forchte fich vor die gespenfter, ich lachte drüber, fie fagte, fie würde Es auch vor Gine thorheit halten, wen fie nicht felber waß gesehen hette, ich batte fie zu sagen, waß fie gesehen hette, darauff verzehlte fie mir, dag vor diegem ein graff von ruberta were verliebt von fie geweßen undt man hette ihm mit gewalt Gin freullen von fürstenberg geben wollen, umb dieße nicht zu heurahten hette Er fich resolvirt In den Krieg ju gehen, hette fich aber vorher fein oroscop stellen lagen, worinen man ihm gesagt, daß wen Er In Rrieg würde, solte der Erfte fcuß so Im felt geschoßen sollte werden Ihm gelten undt ihn umbs leben bringen, darauff geht Er zur gräffin von fürstenberg undt verzehlt ihr die fach, undt fagt, daß Er wenn Er würde tobt geschofen werden, wider fommen wolle umb abschidt von ihr zu nehmen, fragte fie auch ob fie sich fürchten würde, fie fagte, fie mochte ibn lieber lebendig alf Gin geift feben, Er fagte gebt mir bie handt Dur brauff, daß Guch nicht bang wirdt fein, fie gabe Ihm die handt, meint Es sehe Nur vexiren, Er geht drauff zu felt Etlich Zeitt hernach, Es war Im Sommer alf die gräffin nicht recht ichlaffen fonte, sitt fie auff, vors fewer ben Es war schon tag undt hatte den Ropff In der Sandt undt rivirte, Indem bort fie In Ginem gang mitt ftifflen undt fporen geben, undt dachte In Ihrem Gin wer fan boch fo früh fommen, threbet den Ropff herumb undt fieht Eine figur braun gekleit, fo vor fie verschwindt, daß gesicht konte sie nicht recht sehen, aber die figur war von dem ruberta, da fing fie ahn laut zu ruffen, Ihm ruffen aber bekompt fie Gine brave Maulschel, Gine art von Hoffmeisterin so in ihrer Cammer schlieff rieff 3. G. fenen nicht bang Es ift Rur Gin geift, derfelbe geift hatte diege frau Im traum benm fuß gezogen, dieße historie finde ich so schön daß ich nicht habe unterlaßen können, E. L. selbige zu berichten, Ich habe vergeßen zu jagen, daß die Erste Zeitung, so die gräffin Erfuhr, war des graffen von ruberta todt undt alf fie fich informirte, welch Rlendt Er damablen ahngehabt, fagte man ihr braun, Eben wie fie Es gesehen hatte, undt ber schuff war In berselben ftundt geschen, wie fie ben geift gesehen hatte, 2c.

marly den 16. mertz 1695 umb 6 abends.

.... 2c. König jacob hatt mir verzehlt, daß der peüpel In Engelslandt sehr Murt, weillen man soltdaten mitt gewahlt gemacht hatt, daß darsauff König wilhelm die Englische regiementer nach Catallonien schickt, undt zweh regiementer zu pferde von hollendern, alß sein Engenes undt daß von Obdam, In Engellandt kommen lest, umd den peüpel In gehorsam zu halten, undt daß jetige parlement, so seine creaturen sein, zu bestädigen, daß König wilhelm gesundt ist, ist daß vornehmbste, den die betrübtnuß wirdt schon mitt der Zeit vergehen, setzt lest mich der König wider In der predig schlassen, papa S. hatte alß possirsich Einfall wen I. G. lustig wahren, Es ist mir sendt, daß oncle so wehe ahn Einem aug hatt, Ich mögte wißen, In welcher historie oncle Nun ist, 2c.

## choisi ben 7 aprill 1695.

.... 2c. amadis hatt mich sehr divertirt, brumb hab ich Ihn woll behalten, aber die gedult habe ich nicht gehabt wie oncle alle 24 bücher das von durch zu leßen, der abt von Lockum machts mitt seiner devotion gewiß, wie In der H. schrifft stehet, (den reinen ist alles rein,) hatt also woll die amadis zwen mahl überleßen können, Ich bin woll E. L. Meinung, daß wer sich mitt reliquien amussiren fan, sein spielzeüg drauß macht, Ich glaube nicht, daß dießer gutte abt seine arbeit sobaldt wirdt zum Endt bringen die religionen zu verennigen, den wo interesse sich sindt, gibt man selten nach, Ich glaube nicht, daß mons. de maux Es selber wünscht, weren alle menschen von Einer religion hetten die bischöff undt pfassen nichts mehr zu sagen, 2c.

# Paris ben 1. may 1695.

.... 2c. Ich glaube weillen Man Nun hir so gar devot ben hoff ist, so haben die autheurs gemeint Man würde die commedien bester lehden, wen Ein wenig gottessurcht mitt drunter gemischt were, Es hatt aber Nur Im ahnsangs reussirt, Nun kan man diese commedie nicht mehr lehden, wie sie die comedianten Lehtmahl ahnkündigten, antwortete le partere sie wolten sie nicht mehr sehen, die comedianten fragten warund, den sie hette ja so Eine große apropation gehabt, le parterre antwortete cette Comedie n'a pas estés sisse parceque c'estoit en Caresme, et que tout les sisseleur estoit occupes a versaille a sisser les sermon de l'abè boileau, daß war Eine schönne antwort, 2c.

St. Clou ben 3. Julli 1695.

. . . . . . . . wen man die pfaffen machen left, wollen fie allezeit regiren wo sie auch sein mögen, daß fan mich In allen religionen verdrießen, mich beiicht, waß sie zu berlin gethan, ist Ein manque de respect vorm Churfürsten, undt die Churfürstin, Man folte fie beger leben lernen, alf fo, Mein patgen hatt doch woll gethan die fach zu verachten, undt Rur drüber zu lachen undt fich sonst lustig zu machen, mich beucht, daß daß den Jungen leutten fein gutte impression geben fan, daß man folch werds umb Gine bagatelle macht, alß wie Ein 'opera ift, da ja nichts In ift, so gott oder die welt schodiren fan, damitt werden die herren predicanten mehr catholischen machen, alf der König mitt feine dragoner, der Churprint Muß possirlich fein, feine harangue vor Gine predig gehalten zu haben, Ich glaube die herren prediger konten woll zuvor glauben, daß ihre harangue beh Einem Kint von 6 Jahren, keinen ander effect thun würde, alf vor Eine predig gehalten zu werden, Ich bin fro, daß madame Klenck woll mitt mir zufrieden ift, Ihre dochter sabe ich geftern, ihre Lubettien habe ich aber noch nicht gesehen, Ich glaube oncle fingt Mur daß Liedt vom hartz, weillen E. L. felber über die winde lachen, den wegen alter kan er E. L. nichts vorwerffen, Indem 3. 2. nicht Junger fein, die alte rompompel welche fich noch putt, bildt fich noch waß funders Gin, Ich finde fie aber nicht ichon, Ich bin fro daß E. L. gerne lang leben wollen, den daß macht mich hoffen, daß E. L. fleifig vor Dero gefundtheit forgen werden, Ich finde daß, wen Es gleich nicht mahr fein folte, daß Ein ander leben febe nach diegem, fo were Es doch woll gethan, fich foldes Einzubilden, umb fich zu tröften, den nichts anderst zu fein, alf ber würmer speiß, ift gar Etwaß zu abscheulich, umb die warheit zu bekennen, so bin ich gantz E. L. meinung undt kan keinen freben willen glauben, den mich beucht, daß nichts klarer undt handtgreislicher undt augenscheinlicher ift, alf daß alles durch enchainement regirt wirdt. undt wir gar feinen fregen willen haben, diege opinion fan In unfall troften, undt wen Etwaß freudiges genieft Mans nicht defto weniger E. L. ju Ehren ju lieben ift In meinem sort undt fühle gar wohl, daß Ich Nie dran manquiren werde, Ich weiß lender wohl, daß mitt mad. de Klenck zu E. 2. nach hannover zu gehen, Rur Ein bloß ichloß In der lufft gebawet ift, aber waß woll Einmahl geschen fonte, wen Es frieden were ift, daß wen der Ronig Gine reiße in flandern thate undt E. L. Gine In der Zeit Gine In hollandt, daß man ahn Einem ort zu Einander kommen konte, alg wie ich mein frau Mutter G. In teutschland undt zu bodenheim gefehen habe, auffs wenigst will 3ch mich flattiren, daß Es geschehen fonte umb Gine hoffnung In dieger welt zu behalten, den außer dieße habe ich gar feine, Ich fan mir unmöglich Einbilden, daß wens möglich sein könte, daß Ich wider ben E. L. au hannover were, daß ich solches Mude konte werden, ben mich beucht, man ist Immer wohl, wen man ben leutten ift, fo Man persuadirt fo Ginem gern feben undt nicht haßen. In sonderheit wen Man lange Sahren gelebt hatt, ben benen so Einem haßen, In der großen welt lebe ich gar Einsam, gehe mitt wenig Leutten umb, undt bin ordinari im sommer 5 stundt, undt Im winter 7 ftunden gant allein, da feben E. L. daß Ich die geselschafften du grand monde gar nicht suche, E. L. haben zwar recht zu fagen, bag Man In ben

Rinderjahren alles ahngenehmer findt alf wen Man ahnfangt alt zu werden. allein waß boch allezeit gutt ift, ist ben leutten zu fein fo Man ahm liebsten hatt, ich kan nicht begreiffen wie ungere gutte bertogin fich über die geselschafft beklagt, daß sie deren nicht genung hatt, ben außer die duchesse de villar hatt fie feine geselschafft hir In frankreich von leutte von qualitet, daß überig fo fie besucht feindt Rur ftattleutte undt gens de robe, fo nicht mitt fürstlichen personen zu leben wißen, undt folten ihr auch hundert bensammen sein undt reben wollen, schreben sie alle zusammen, daß man sie 3 Kammern weit hören fan, ba glaube ich hatt auch ungere gutte bertogin Daß lautte reden gelernt, ben hoff ist gar keine conversation mehr, Man fpilt Immer, undt redt Man In Giner wochen Ginmahl ift Es ordinari umb tracasserien undt händel, daß hatt mir die geselschafften gant verlendt, bin berowegen lieber allein, wo ich mir die Zeit gar nicht lang lag werben, ben Entweder Ich Leg ober ichreibe, oder gehe mitt meinen pitschirger umb, oder Ich fpielle auff meiner quithare, Summa die Zeit wirdt mir Die alleine lang, aber offt wen ich In geselschafft sein Muß, die ceremonien seindt nicht verdrießlich, wen sie Nur machen, daß man wohl bedint wirdt, ungere hertzogin Entschuldig fich fehr, daß fie nicht schuldig ift, daß man den catholischen zu Berlin Ihre Kirch verbotten, Indem der Churfürst von brandenburg Ihr felber gerahten In die Rirch zu gehen, 2c.

#### St. Clou, ben 7. Julli 1695.

... 2c. Ich glaube daß monsieur devot ist umb henri 3 In allem ju gleichen, wen big beg himmelsweg ift, fomme ich gewiß nicht hinein, wenn ich feine grand Deg hören Mug, bin ich baldt mitt unger andacht fertig, den ich habe Ein chapelain fo In Giner viertel ftundt die Deg expedirt, daß ift meine rechte fach, E. L. sagen nicht waß man ben jessuwitter beschuldigt, den man von Zel weggejagt hatt, wie übereilt man fich aber fo febr ahn bem hoff, daß man Erft, nachdem die leutte weggejagt fein examinirt ob fie Es verdint haben, oder nicht, In devotion sehe ich hir folgt jedes seinem humor, die gerne blaubern, wollen viel betten, bie liberal sein wollen Immer almosen geben, die leicht bog undt colere sein, Enffern Immer, undt wollen alles tödten, die hergegen luftig fein, meinen fie thun Gott Ginen dinft dran, fich über alles zu Erfremen, undt fich über nichts zu Erzürnen, Suma wer sich In die devotion begiebt, setzt sich auff den probir stein, seinen humor recht zu weißen, die ich die schlimbsten von allen findt, findt die fo die ambition Im Ropff haben, undt alles durch den schein der devotion regiren wollen, undt vorgeben sie thun Gott einen großen dinft, alles unter ihrer gewalt zu bringen, die ahm aller Erträglichsten fein, In meinem fin, feindt die, fo fehr verliebt geweßen fein, ben die, wen fie Ginmahl Gott vor objet Nehmen, benden sie ahn nichts andern, alf ahn ungern herr Gott tendrement zu reben undt lagen alle andere menschen In ruhen, 2c.

## St. Clou, ben 17. Julli 1695.

.... 2c. Es ift gewiß, daß die gartten schön hir sein, mad. de bouillon aber meint, daß die ittalliensche gartten, dießen noch vorzuziehen sein,

sollen mehr mitt schönnen antiquen statuen grornirt sein, ob meudom zwar schön ist, so Muß ich doch gestehen, daß mir choisie viel beßer geselt, Es ist nicht so alla grande wie meudom, aber viel sustiger In meinem sin, die Seine stist wie ein Canal nur 10 schritt vom hauß, daß kompt mir gar sustig vor, zudem so ist alles gant Eben undt nichts viel zu stehg wie zu meudom undt daß geselt mir beßer, ich war wie Cliton Im menteur dem herzog von Simmern, de son coeur l'unique secretaire et de tout ces secrets le grand dépositaire) der gutte herzog meinte Er wüste allein die inclination so seinen, zu dem so hatte Er Cold auch selver gar sied undt konte seiner nicht Mißen, Er meinte auch Cold were seiner gemahlin cruel, Er hatte Es seinem herrn ganz weiß gemacht, undt wie ich daß sahe, möchte ich Ihn nicht desadussiren. . . .

tein Trost sein, die Bollonaische Hindtger sied ein amussement aber Nie tein Trost sein, die Bollonaische Hindtger lieb ich gar nicht, ich sinde sie zu delicat, habe die französche espangnölger viel sieber ich habe deren 4 so allezeit ben mir sein, undt nachts ben mir schlaffen, ich glaube, daß Es Ein recht Vorsehen von Gott dem allmächtigen ist, daß so viellersen inclinationen sein, wen alle welt Nnr Eine hette, würde Ein unendtlicher Zwehtracht Inder welt sein, daß der Chursürst von Sachsen dem Römischen König die serviet geben ist Eine frantsösche manir, den Monsieur giebt sie ahn Mons. le Dauphin, hette Mons. le Dauphin Ein herr bender gebe der sie ahn Khm, den den verstorbenen duc dangac hatt der König Es ahnsangen saßen, also Monsieur nichts dagegen sagen können, Ich din E. L. Weinung undt glaube nicht, daß papa S. dem römischen König die serviet würde geben haben. . . . .

# Versaille, den 21. augusti 1695.

. . . . 2c. von grandeur hilt ich woll viel wen man alles daben hette, waß dazu gehört, alf Rehmblich golt die mänge, magnifiq zu fein, guts thun fonnen undt abstraffen, aber Nur ben Rahmen von der grandeur ju haben, ohne gelt, daß Nöhtigste Mangel zu haben, undt Rur gezwungen fein, undt feine societet haben zu fonnen, das fompt mir bluedts abgeschmackt vor, wen ich die warheit betenen folle, undt halte gar nichts davon undt estimire mehr Einen standt, worinnen Man sich mitt gutten freunden fan lustig machen ohne ambaras de grandeur und mitt bem seinigen thun waß man will, were ich ben E. L. würde ungere hertzogin vor mir nicht von ihrer fram schwefter glud grollen burffen, ben ich murbe fie leicht confondiren fonnen, E. L. haben groß recht zu glauben, daß Man den marechall de villeroy unrecht thut, sich gegen ihm zu deschainiren, aber Man thuts dem hindenden zu gefahlen, Es solle Gin ichrecklich Bold vor namur geblieben fein, Gin gutter frieden were vor jeder fendt woll zu wünschen, ich fürchte fehr wir werden baldt von Einer schlagt hören, wornach ich gar nichts fragen folte, wen Nur mein fohn auff dieger fendt undt hertog christian auff der andern fentte nicht daben were, 2c.

Port Royal ben Mitwog 21. 7br.

.... 2c. solte deß Königs sohn Einmahl König werden, würde sein escuyer du mont viel zu sagen haben undt auch der consident ste more, daß werde Ich woll nicht zu sehen bekommen, bekümmere mich also wenig, wie Es alsdan hergehen wirdt, Es ist gar gewiß, daß wen die 30 escadrons nicht durchgangen weren, würden unßere printzen greüliche gefahr außgesstanden haben, hette Es Nur den lahmen getroffen, were der schaden nicht größ geweßen, Es weren noch böße menschen genung In der welt geblieben, Ein gutter frieden were woll zu wünschen, undt je Eher je beßer, mich deücht man thete beßer, hir Strasburg undt Luxembourg zu cediren, alß zu Erswartten, daß man Es vor der Naßen wegnindt, den sehder Ich gesehen, daß man namur weg hatt, glaube Ich, daß man alses Nehmen kan, den Ich hatt gehört, daß Es inprenable war, jedoch so hatt Einer von meinen bekanten hir mir Immer gesagt, daß namur würde Eingenohmen werden, wo man nicht gleich zu hülfse kämme, König wilhelm hatt sich Eine große gloire das durch Erworben, hir Im landt selber wirdt Er schrecklich gesoht, 2c.

## fontaine bleau, den 27. 7br 1695.

. . . . 2c. Es ift war, daß Man den armen Duc de villeroy unrecht thut, Mein sohn hatt mirs auch gesagt, aber wen sich die frantzossen Einmahl Ein haß gegen jemandes In Ropff steden, gilt weder rime noch raison ben ihnen, alles Muß gefungen sein waß ihnen Im Ropff fompt. Man pretendirt, daß alle die so In namur geweßen, sich gar woll sollen gehalten haben, darumb gibt Man ihnen recompens, hetten fie zu Egen gehabt, würden fie den ort lenger gehalten haben, Mein fohn hatt Endtlich Gott lob fein fieber quittirt, ohne nichts In ber welt gu brauchen, thut morgendts undt abendts nichts alf Im Mail fpillen, Ich fage E. L. demutigften dank, daß sie sich so gnädigst vor meinen sohn interessiren, Er ist woll E. L. tremer Dinner, sonften würden Er undt ich nicht gutt freundt mitt Einander fein, Es were woll zu wünschen, daß Es Ginmahl auff Ein parley fommen mögte, der Rrieg schadt viel undt der frieden were Gine Erwünschte fach, . . . 2c. die vergleichung so E. 2. mitt dem duc d'albe undt mons. de Louvoy machen ift gar just, Ich habe Immer woll gefagt undt gedacht, daß bergleichen graußgamkeitten nicht woll aufichlagen würden, aber fo lang Man noch von Louvois creaturen wirdt Im raht haben, werden dergleichen fachen vorgeben, Ich habe Nie geglaubt, daß der König ahn die monarchie vniverselle gedacht hatt, Ich war nicht ben hoff wie die Zeittung von des marechals de boufflers arest ahnkamme, allein die fich dort funden haben mir verzehlt, daß gleich Im ahnfang wurde der König so bog, daß Er drüber bleich wurde undt zitterte, hernach aber undt andern tage fole Er gefagt haben, (ber printz von oranien hatt recht, hette man Meinen befehl exactement gefolgt, wer diß nicht geschehen undt die vollder von dixmude wehren gleich überlieffert worden,) bouffler ift Run wider bir, tam vorgestern zu mir, Er ift gant trawerig undt tan fich nicht troften, gezwungen worden zu fein, Namur zu übergeben, 2c.

undt cittiren E. L. teijerborns historie woll just hirauff, mein sohn hatt mir verzehlt, wie Es mitt mons. de Veaudemont sach abgangen, sein hinkens der schwager hatt alles verseinmt, Es sengt aber ahn undt wirdt spät, doch will Ich noch diß sagen, daß mons. de boustler nicht mehr geschondt wirdt, alß der marechal de villeroy, wie E. L. auß den hir behliegenden lieder sehen werden, Es wundert mich, daß boustler Es so haut et das geantwort hatt, den Er ist sonst gar Ein Ehrlicher Man undt der gutt courage hatt, 2c.

# Fontainebleau, den 12. october umb 3 Virtel auff 3. 1695.

. . . . 2c. Es ist gewiß, daß nichts Cher frant macht, alg trawerigkeit, 36 wünsche daß der Churfürst von Brandenburg lange zu Lau ben Konig wilhelm bleiben mag, damitt E. L. defto lenger J. L. feine gemahlin bei fich behalten mögen, ober daß die schönen sachen zu amsterdam Ihm lange auffhalten mogen, man fagt bir Er wolle feine Churpringes Ronig wilhelm gur gemahlin geben, Ich bitte E. L. thun mir- die gnade undt recommandiren mich boch ben mein patgen, damitt 3. 2. meiner nicht vergegen mögen, Ich Ehre undt liebe 3. g. von herten, man fpricht jett gant auff Ginen andern thon von König wilhelm, alf vor dießem, Man hört überall (c'est vn maistre homme, c'est vn grand Roy et digne de l'estre) undt bergleichen, E. L. haben woll recht zu fagen, daß die gelobt werden, fo glüdlich fein, Sch die gant nicht ambitieux bin tan nicht begreiffen, wie man Etwag wünschen, undt begehren fan, jo jo schredlich viel Mibe toft, den 3ch bin verfichert, bak Rönig wilhelm ben der belagerung von namur weder tag noch nacht ruhe gehabt hatt, E. L. Müßen fich nicht verwundern, daß Man König wilhelm hir fehr lobt, alles ift mode hir, und fender Gin Sahr fpricht man Rur gar ju fren, von alle leutte insonderheit vom freundt undt feindt die cronen weren foldes nicht, von den gefronten häuptern fpricht undt fingt man ahm meisten, ich habe von herten gelacht über maß E. L. vom hinder Castel fagen, Es ift war, daß Ronig wilhelm bir davor gehalten wirdt, daß Er auch von dießer confrairie ift, Man fagt aber Nun daß Er Es fo ftark nicht mehr fene, alf Er Es vor biegem gewegen 2c.

#### Paris ben 30. Oct. 1695.

... 2c. Ich bin noch auff die hannoverische manir undt gar nicht devot, Ich glaube, daß Es Ein groß glück ift, wen man Es In der that sein kan, wie ich glaube, daß unßere herhogin ift, undt alles, waß unmöglich scheinet glauben kan, alß wen Man Es sehen thete, auch sich mitt dem vergnügen, undt stehts zu reden, mitt waß man Nie sicht, undt welches unß Nie kein antwort gibt, allein Ich glaube auch, daß Es Eine gar Elendt sache ist, sich ahnzustellen alß wen man devot were, undt daß man Es nicht ist, den sich Ich undt tag zu langweillige sachen zu zwingen ohne persuadirt sein, damitt bringt man sein seben liederlich zu, Ich bin nicht glücklich genung Einen so starcken glauben zu haben, umb berge zu versetzen, undt bin zu auffrichtig

umb mich ahnzustellen, als wen ich devot were ohne Es zu sein, berowegen, contentire Ich mich Nur mich nicht gröblich gegen die gebotte zu versündigen undt meinem negsten nichts lehdt zu thun gott den allmächtigen den admirire Ich, ohne Ihn zu begreiffen, Ich lobe undt preiße ihn morgendts undt abendts undt laß ihn serners walten undt Ergebe mich In seinen willen, den ohne daß weiß Ich woll, daß nichts geschehen kan, da wisen E. L. Nun alle meine devotion, 2c.

#### Versaille den 24. 9br 1695.

dirt sein, daß ich mitt meinem gesicht undt taille Nie keine jalousie geben kan, mitt den Maniren ist auch nichts zu besörchten, den ich kan nicht genung stattiren, umb mich zu insinuiren, undt hir helt man Erschrecksich viel vom stattiren, Ich kan nicht sagen, waß ich nicht deuck, werde also Nie große kortune bei dießem hoff machen, Ich bin Nun gott sen der Sinen hoff machen, Ich bin Nun gott sen welchen Ich mach welchen gese kentune alten brauch woll sange schleppen werde, undt verhindert mich doch nicht brass zu gehen, ob daß geschred zwar starck geht, daß Man Es wie herzog Rudolf august machen wirdt, so kan ichs doch nicht glauben, Ich een wie herzog Rudolf august machen wirdt, so kan ich doch nicht glauben, Ich see wie herzog Rudolf august machen wirdt, so kan ichs doch nicht glauben, Ich see den den, der große man ist zu hoffärtig dazu, aber solte Er dieße Nareden begehen, versichere Ich E. L. daß ich mir gar keine Handel hirüber machen werde, den Ich werde froh sein, daß man gutwillig noch Eine ärgere sotisse thut, alß die so man meinem sohn mitt gewalt hatt thun machen, undt daß wirdt mein trost In dießer sachen sein, 2c.

## Versaille, den 27. 9br 1695.

. . . . 2c. Ich weiß nicht waß ben teutschen fo woll ahn Paris gefelt, den Ich sehe wenig ahnkommen, welche nicht Eine abscheüliche Krankheit dort aufftehen, allein vielleicht, wen mirs Erlaubt were undt fich thun liefe, überall herumb zu lauffen, undt alles zu thun, waß mir Nur Im Kopff kompt, auch Rur die leutte gu feben, fo mir gefahlen mogen, wurde ich Paris vielleicht auch hubsch undt luftig finden, allein In Ginem ftabtigen Zwang zu leben, undt fich baben nicht woll befinden, macht feine luft zu Ginem ort, bir bin Ich hundertmahl mehr In ruben, die jagt continuire Ich ftark bir, fender 9 tagen daß wir hir sein, habe ichon 4 mahl gejagt 2 den hirsch undt 2 wolffe, Ich glaube daß wer Es thun kan daß daß exercitzium zu fuß woll so ge= fundt ift alf daß reitten, allein Ich bin zu schwer geworden, kan berowegen nicht woll mehr geben, werde mich (also lang Ichs werde thun können) ben bem reitten halten, Ich befinde mich ohne vergleichen beger, feyder Ich bir bin, alf zu Paris, E. L. haben woll groß recht zu fagen, daß Es leichter ift, woll zu reden alf woll zu thun, Seneque hatt vielleicht die Chriften ge= sprochen undt also ihre Moralle gelernt 2c.

## Port Royal, den 18. xbr 1695.

- .... 2c. Mein troft war doch gestern, Ein gnädig schreiben von E. L. zu besommen, welches mich allezeit von hertzen Erfrewet, sage auch demütigsten danck vor den getrückten brieff von H. leibenitz welchen Ich sehr woll geschrieben sinde undt kan nicht begreiffen, wie Er Eine so embrouillirte sache so woll hatt außlegen können, Ich zweissele nicht, daß Ich der Königin von Engellandt Sinen großen gesahlen thun werde, Ihr solches zu weißen, so baldt Ich I. M. sehen werde, will ich Ihr dießen getruckten brieff zu leßen geben, 2c.
- Mutter geht kan Ich mir seicht Sinbilden, aber nicht, worumb Man mad. de Mouy nicht mitt ihr seft ziehen, den princes amelie hette seicht Sine Jungser zu hannover bekommen können, Ich bin I. L. meinung undt glaube daß princes amelie sich schon trösten wirdt, wen I. d. die Churjürstin von Brandenburg werden wider kommen sein, undt die divertissements wider zu hannover ahngehen werden, 2c.

## Versaille, den 5. Januari 1696.

.... 2c. In den zweh letten tagen, wie Ich zu Paris mar, fammen zwen personnen undt fragten mich jedes a part, ob ich woll wüste, waß vor Ein geschreh von mir ginge undt daß der chev. de bouillon In der commedie undt opera offendtlich gefagt hette, daß ich gar verliebt von ihm were, undt daß mitt gar insolenten wörtern, die man mir nicht leicht fagen börffte, Ich andtwortete, daß waß chev. de bouillon sagte, Niemandes tort thun konnte, daß Er fo versoffen undt verlogen were, daß Ihm Niemandes glauben würde, undt daß wen Er mitt dießer gentillesse fortfahren folte, fonte Ich Ihm Gin fold ridiculle geben, daß Er fein leben dran haben würde, fenderdem habe ich ihn den chev. de bouillon nicht gesehen, auch nicht mehr ahn ihn gedacht, vergangenen Montag aber wie Ich hir In die comedie fam, febe ich, daß Etliche junge leutte mich ahnfahen undt In hönischen lachsen den chev. de bouillon wunden, daß machte mir den Ropf warm, man fprach Cben von apostrophiren, ich fagte überlautt vor mons. le dauphin, voila vn homme la haut que j'apostropheres tantost (et qui) fagte mons. le dauphin, id) antwortete, le chev. de bouillon il me revient de tout costé qu'il ce vante que j'ay vne si grande passion pour luy, comme je ne m'en suis point aperceuée, je veux luy demander au moins qu'elles sont les grandes et belles qualités qui m'ont tant charmées et si par ces discours il continue a estre si aimable, il me forcera de prier le roy de m'esloigner ce flambeau qui reduit mon coeur si fort en cendre fagte Ich In lachen, monsieur le dauphin befahle gleich mein fohn, ben chev. de bouillon mahrnen zu lagen, fich nicht finden zu lagen, wo ich fein moge, gleich abendts fame sein Batter, mons. de bouillon zu mir undt machte mir Gin groß compliment über die betrübnuß fo Er hette zu hören, daß man feinen fohn fo falichlich ben mir ahngeklagt hette, Ich folte die leute Nehnen so mir Es gesagt, wans maner wehren, wolle fich fein sohn mitt

ihnen schlagen, weren Ef weiber, wolte Er Ihnen die Nag abschneiden, Ich lachte undt fagte, der Ronig hatt alle ichlegeren verbotten, allein Ewer fohn wurde viel zu thun haben, sich gegen alle die zu schlagen, so feine impertinentien Im opern undt comedie gehört haben, mais, sagte mons. de bouillon, qu'est ce qui peust vous avoir fait croire que mon fils ayt peut faire vne telle impertinance, ich andtwortete deux raison la premiere est l'insolence dont il en a usses avec ma cousine la Duchesse de Hannover, ah madame sagte Er, la difference est bien grande, 3ch sagte Elle n'est pas si grande que vous penses, et si vous l'avies coriges allors, cecy ne luy seroit pas arives, la seconde raison qui m'a fait croire ce qu'on a dit de vostre fils, est, que c'est vn ivrogne que j'ay veue si ivre a fontainebleau qu'il vous a devant moy a la chasse apelles vieux fol, et qui est capable de ces deux folie peust estre capable de tout, ah si je l'avois entendu fagte mons. de bouillon je luy orois passes mon espée au traver du corp, id) fagte, Il ne tenoit qu'a vous, car vous esties encore plus pres de luy que moy qui l'ay ouy le bien fagt mons. de bouillon, madame puis que vous estes convaincue du tort de mon fils, que voulles vous que j'en fasse l'envairay-je a la Bastille le metterois-je dans vn cu de basse fosse voulles vous que je lassome de coup, 3th jagte, c'est a vous avoir comme vous, poures coriger vostre fils ce n'est pas mon affaire tout ce qu'il a dit de moy et au desous de moy, mais pour arester ces insolences, j'ay voulu le traitter selon ces merittes, et le tourner publiquement en ridiculle afin de desaccoustumer les ivrogne a parler de moy dans leur vin cepandant je vous suis obliges d'avoir pris cette affaire avec tant de chaleur, er sagte je prieres le roy de vous faire dire qui vous l'a dit, id fagte le roy a trop de bonté pour moy pour me faire dire ce que je ne veux pas et d'aillieur je ne vous conseille pas d'en parler au roy qui peust aissement aprofondir l'affaire et la trouvant orage puniroit plus severement vostre fils que vous mesme, crojes moy coriges le vous mesme et qu'il n'en soit plus parles so Endigte unger discours, Kurt hernach kamme monsieur dem vertehlt Ich alles waß vorgangen war den abendt undt andern tags apropirten J. L. sehr waß 3ch gethan undt gefagt hatte, geftern aber funde ich 3. 2. gant andere fin und fagte, ich hätte gar übel gethan den chev. offendtlich zu affrontiren wollen, 3ch sagte monsieur aimeries vous mieux que le bruit continua qu'il a respandu que je l'aime et le lorgne, monsieur fagte non mais il n'y a que la moitie de la cour qui approuve ce que vous aves fait ich fagte tant mieux il faut que ceux qui le desaprouve soyent la jeunesse amis du chev. de boullion et je l'ay fait expres car je say que ces espece ne craigne rien plus au monde que d'estre apostrophes et c'est vne terreur que j'ay voulu leur donner afin de ne plus parler de moy, car je ne desire ny estre affiches ny chantes comme les princesse et c'est pourquoy je marque que je ne me taires pas si on ce joue a moy. afin de me sauver de leur insolences, monsieur sagte voila qui est bien n'en parlents plus, heutte ist der Cardinal de bouillon zu mir fommen undt hatt mir hundert Complimenten gemacht, welchem Ich auch hofflich geantwort habe, dieß gibt greuliche disputten ben hoff, über die helffte fagen Ich hette ben jetigen Zeitten gar woll gethan, ber jugendt Gin schreden Ginzujagen, umb mich beger respectiren zu machen, andere sagen Ich hette es heimblicher undt nicht so ofsendtlich thun sollen, Ich übergiebe Es In E. L. undt oncles jugement, undt werde mich nicht Eher vor condamnirt halten, bis E. L. wir schreiben, daß ich übel gethan habe, 2c.

#### Versaille ben 26. februari 1696.

wider In Engellandt beruffen wirdt, den Er sagt, König wilhelm were gar trawerig undt ambarassirt hette Ein ordre außgehen laßen, daß alle Engelsländer Ihm dem König jacob abschweren solten, daß hette aber niemandes thun wollen Erfendten Ihn vor ihren Legitimen König also noch undt darauff flatirt Er sich, daß seine unterthanen Ihn noch gantz lieb haben undt wider beruffen werden, Ich habe dem gutten König zwar dieße hoffnung nicht besnehmen wollen, allein Ich fan gar nicht glauben, daß man Ihn wider bezehrt, undt lieber alß König wilhelm hatt, mich deücht die unterthanen haben ihm genung ihren haß undt widerwillen Erwießen, Indem sie König wilhelm beruffen und zum König gemacht haben, 2c.

## marly den 1. mertz 1696.

.... 2c. wir werden hir Nun baldt Ein langweilliges leben haben, den wir haben Ein jubillée, welches woll übel genent ist, den nichts ist traweriger, Man Muß alß In die Kirchen stecken, viel sisch Esen, sasten undt comuniciren zu dem so hören alle divertissementen In der Zeit auff, kein opera kein comedie wirdt gespilt, suma alles ist langweillig, Konig jacob wirdt sein jubillee auff der see halten, den J. M. seindt vorgestern verreist nach Calais, wo Er sich mitt Einer armeé embarquirt umb nach Engellandt zu gehen, wie Es ablauffen wirdt sal den tied leeren, 2c.

# Versaille, den 7. merz 1696.

gestern nahm made Klenck abschiebt von mir, wirdt bis donnerstag oder auffs sengst bis sambstag wider weg, werde also Mein hertstieb ma tante alles sagen wie Es hir ist, will beh monsieur ahnsangen, der hatt nichts In der welt Im Kopfs als seine junge Kerls, umb da gantze nächte mitt zu fresen, zu sausen nacht gibt ihnen unerhörte Sumen gelts, nichts kost Ihm noch ist zu shewer vor die bursch, unterbesen haben seine Kinder undt Ich kaunt waß uns Nöthig ist, wen Ich hembter undt leinducker von Nöhten habe, Muß ighr undt tag drumb gebettelt werden undt In derselben Zeit giebt er 10 taussendt Ahaller ahn la Carte um sein weißzeig In sandern zu kaussen, mistraut Er weiß, daß ich woll nicht ignoriren kan, wo alles gelt hinkompt, Mißtraut Er mir deswegen undt förcht, alß ich mögte dem König die sach verzehlen, welcher die buben weg jagen mögte, waß ich auch thun oder sagen mag, umb zu weißen, daß ich sein leben nicht übel sinde, so trawet Er mir doch nicht undt macht mir alle Tage Neise händel beh dem König, sagt Ich

haffe den König, wirdt übel gerett so fagt monsieur zum König, ich hette Es gethan undt liegt noch braff darzu undt offt gestehet Er mir felber alles übel fo Er von mir gerett hatt, dadurch Entfernt Er mir ben König bermagen daß Ich Nie woll ben bem König stehen kan, Meine Engene Rinder hetzt Er teglich gegen mir auff, meinen sohn, damitt Er nicht merten moge, wie wenig man vor ihn forgt, left Er immer alle debauchen zu undt Erhelt ihn darinen, ob ihn folches zwar von dem König haßen macht, wen ich meinem sohn ben rahten will, dem Rönig beger zu gefahlen undt von den laftern abzufteben, lacht mich monsieur mitt mein fohn auß, führen leben zu Paris, daß Es Eine schande ift, mein sohns inclinationen sein gutt undt könnte waß rechts werden, wen Ihn monsieur nicht verdurbe, meine dochter die stedt Er zwar gott lob in feine debauchen undt ich muß die warheit sagen, baß medgen hatt die geringste pente nicht zur gallanterie allein monsieur left mich nicht meister über sie sein, führt sie immer wo ich nicht bin undt umbringt fie mitt fold lumpenzeiig, daß Es Ein recht miracle ift, daß fie nicht verdorben wirdt, ju dem so predigt Er ihr Einen solchen haß gegen die teutichen Gin, daß fie ichir felber ben mir nicht dawern tan, weillen Ich Gine teutsche bin, undt daß macht mich forchten, daß Es mitt ihr geben moge wie mitt meinem fohn, undt daß fie fich Erfter tagen wirdt bereden lagen, ben bastard zu nehmen, vor den leutten macht monsieur mir zwar gutte minen, In der that aber fan Er mich nicht lenden, so baldt Er von meinen domestiquen sicht Es sen mans oder weibs person, daß sie sich ahn mich attachirt, hast Er sie gleich undt thut Ihnen alles zn lendt, waß Er fan, die mich aber verachten, seindt ahm besten ben ihm dran, nicht allein ben dem Rönig, son= dern auch ben monsieur le dauphin undt alle menschen thut Er waß Er fan mich verhaft zu machen, undt daß offt vor mir felber, wen ich ihm den fag, pourquoy me voules vous faire hair monsieur, so andtwort Er nicht, schudelt den Ropff undt lacht, unterdegen, so thue ich doch mein bestes undt lebe hofflich undt mitt großem respect mitt ihm undt thue alles waß Er will, E. 2. können aber woll glauben, daß mich diefes fein glückliches noch ahngenehmes leben macht, waß die maintenon ahnbelangt, so ift sie dermaßen jaloux von ihrer autoritet, daß monsieur ihr Ginen rechten gefahlen thut, mich übel ben dem König ahnzutragen, fie hette mich auch woll gerne Etlich= mahl gegen monsieur auffgerupfft, den fie hatt mir offt fagen lagen, daß monsieur mich gar übel ben dem König ahntregt, allein Ich habe geantwort. daß Ich hoffte, daß der König gerecht genung sein wurde, umb zu examiniren waß war sen oder nicht, undt weillen Ich mein bestes thet. Gine ireprochable conduitte zu haben, so fonte mir nicht bang sein, ben wen man auff mich lüge, Mufte die fo lügen die schande haben, mitt lügen zu bestehen. wolte man mich aber ungehört condamniren, mufte ich mich tröften ungludlich aber nicht schuldig zu sein, E. L. können nicht glauben wie diß alte weib Ein boffer teuffel ift, undt wie fie fucht die leutte gegen Ginauder gu beten, ob fie zwar jetzt höfflicher mitt mir lebt, ift doch nicht zu glauben, daß fie mir jemahlen Ginigen dinft thun wirdt, den In der that haft fie mich Erschredlich undt der König thut blindtlings alles waß fie will, Meines sohns gemahlin ift Ein widerliches menfch, seufft fich alle woch 3 oder 4 mahl sterns voll, hatt gar keine inclination zu mir, wen ich ahn Ginem ortt bin fan man fein wort auf fie befommen, biegen argwohn hatt ihr die maintenon

Eingepflanzt, Im übrigen zigt mir ber Konig alle bastard vor, foll Man mitt Ihm Irgendts hin, Muß In der princessinen Nahmen die damens geholt werden, fie senndt ben alles particulir undt Ich Muß alle abendt vor meinen Augen feben, daß mad. de chartre Ins Konigs Cabinet geht, mir aber die thur vor der Nagen verschloßen wirdt, Ich habe monsieur meine Meinung davon gejagt, der ift aber gar fro daß Es so ift, undt weillen der König sicht, daß je weniger werds Er auf mir macht, je lieber hats monsieur, so Muß Ich alf übel tractirt werden, ja der König weiß so woll daß Es monsieur gefehlt mich zu verachten, daß wen fie übel mitt Ginander fteben, ift allezeit daß raccomodement daß Man den buben, so monsieur favoritten fein gutte thut undt mich übel tractirt, alles filberzeug fo auf der pfalt fommen hatt monsieur verschmeltst undt verfaufft undt alles den buben geben, teglich fommen Reue ahngestochen, alle sein juwellen werden verkaufft undt verfett, gelt drauff gelehnt undt den jungen leutten geben, alfo dag da Gott vor sehe, wen monsieur heutte zu sterben kommen solte, Muß Ich morgen blog von deg Königs gnaben leben undt werde daß Brodt nicht finden, monsieur fagt überlautt, undt hatt seiner Dochter undt mir nicht verhelt, daß weillen Er ahnfange alt zu werden, habe Er feine Zeit zu verseumen, wolle alles ahnwenden undt nichts sparen, umb sich big ahn sein Endt luftig zu machen, daß die lenger alf Er leben wurden zusehen mogen, wie fie ihre Zeit zubringen, daß Er fich felber lieber hette alf mich undt feine Rinder, wolle berowegen Rur vor fich forgen, fo lang Er zu leben hette, Er praticirt In der that wie Er Es fagt, ja wen Ich E. L. alle particullariteten verzehlen solte Müste Ich Ein gant buch schreiben, alles hir ift pure interesse undt falschheit, daß macht daß leben sehr unahngenehm, will man nicht mitt intriguen und gallanterien zu thun haben, so Muß man a part leben, welches auch langwehlig genung ift, umb mich die trawerigen reflectionen auß bem Ropff-zu bringen, jage Ich so viel ich fan, welches aber nicht lenger wirdt dawern fonnen, big meine arme pferde nicht mehr werden geben konnen, den monsieur hatt mir Nie keine Neue gekaufft, undt wirdt fie mir auch woll nicht tauffen, der Ronig hatt fie mir bifther geben, aber Mun ift die Zeit fchlim, jedoch will Ich mich nicht vor der Zeit plagen, gar feine luft fan man hir nicht haben, den rett man fren hatt man täglich Gine Reue querelle über den half, Muß man sich aber zwingen, so ift keine lust ben nichts, die junge leutte seindt fo brutal, daß man fie fürchten Muß undt nicht mitt ihnen reden noch umbgehen mag, die alten seindt voller politiq undt gehen Rur mitt Ginem umb, nach dem sie sehen, daß Einen der König ahnsicht, also nirgendts kein honeste commerce haben fan, auß dießem allen feben E. L. daß Es bir nicht jum beften zugeht, Ich qualle mich aber nicht undt Rehme die Zeit wie fie tompt, 36 halte mich fo Ehrlich undt woll, alf ich fan, Erfahre ich Etwaß fo fchweng ich ftill undt lag mich nichts merken undt lebe gar Ginfahm, den wie ichon gefagt, nirgendte ift nichts ahngenehmes vor mich.

# Versaille, den 1. April 1696.

.... 2c. Die Frantsosen können ohnmöglich daß auflachen laßen, alles waß sie hören muß aufgelacht werden, Run sie sehen, daß König jacob nicht

widerkompt undt fie doch meinen, daß nichts mehr zu thun sepe, haben sie zu paris affichirt (Cent escus a gaignes qui poura trouver vne maniere honeste pour faire revenire le roy d'angleterre a. St. germain) dieser Einfall ift mir so possirlich vorkommen, daß ich daß lachen nicht habe halten fonnen, ob der gutte Konig mich zwar fehr jammert, Nun alles Entdedt ift, glaube ich, bag König wilhelm woll sobalbt feine gefahr auffteben wirdt, daß Engelländer fich felbst Ermorden ift gar gemein ben Ihnen, ungere Königin In Engellandt hatt mir gejagt, daß fo lang fie In Engellandt gewesen were, fein tag vorben gangen, wo fie nicht gehört, daß sich jemandte Erhendt, Erstochen, oder Erschoßen hette, so woll weibs alf mans personnen, Ich habe E. L. ichon gefdrieben wie fehr man die Ermordung hir leugnet, undt borgiebt, daß König Wilhelm Es Nur Erdacht, umb die Engelländer zu attandriren undt auff fein parthie ju ziehen, unger König foll gefagt haben, le prince d'orange me rendra bien la justice de ne pas croire que je l'ay voulus faire assassiner car il sait bien que j'ay tenus des gens deux ans en prissons de m'avoir seulement fait la propossition de l'assassiner, da sehen E. L. daß unger König fein part dran hatt, die conspirateurs mögens vielleicht woll unter Einander felber resolvirt haben, der Duc de barwick felber mögte Es woll Erdacht haben, den Er ift Ein wenig brutal undt In der 2 Königen Nahmen vorgeschlagen haben ohne ihr wißen, den wie man mir gesagt, so ist man bir nicht recht woll zufrieden Mitt dießem duc de barwick, 2c.

# Paris den 29. april 1696.

. . . . . 2c. Ich finde nichts gemächlichers Im winter alf gant in fampt geklendt zu fein, ben daß helt warm undt ift leicht, den schwere Klender mag Ich gar nicht tragen, werdt alfo alle winter die mode folgen, Ich Erinere mich gar woll der Cammer, so E. L. In der Kirch zu hanover hatten, undt wo E. L. durch tero garderobe hingingen, auff ber rechten handt, wen man Rein geht ift daß Camin zwischen die thur undt Erstem fenfter wo man In Die Rirdy Rein ficht, ju meiner Zeit stundt Gine taffel vor dem Camin undt Gin großer schirm war umb die taffel undt mein ftuhl war jenseit deg schirms, 3ch fürchte, daß bag fchreiben mitt dem langen fasten E. L. mehr wirdt abgematt alf gelabt haben, 3ch hoffe E. L. werden mir die gnade thun undt daß teutsche opera schicken, so zu berlin wirdt gesungen werben, hir In frankreich macht man fein henlig grab, Es geht Ein geschren Ich wolte, daß Es war were, Nehmblich daß pfaltgraff Carl von Neuburg, ber jetzt nach wien wirdt, von dar geraht nach hannover gehen solle, mitt princes amelie behlager zu halten, die histori so mir E. L. von der hollandischen fram schreiben gemandt mich ahn die vom Conte de gramont, wie Er vor 2 Jahren auff dem todt lag lag Man die passion vor, die hatte Er fein leben nicht auff frangofch gehört wufte alfo gar nichts bavon, wie Es ahn bem fam, wo bie Sunger ungern herrn Christum verlagen, da fing der Conte de gramont ahn zu weinen undt fagte ah les traistre, mais aussi pourquoy prenoit il des maraud pour le suivre et des Comunes gens comme des pecheurs, que ne ce faissoit il suivre par des gentilshommes gascon, il ne l'auroit jamais trahis n'y abandonnes, barnach rieff Er seine fraw undt sagte Contesse tout ce qu'on me vient de lire la, cela est il bien vray, die Contesse de gramont hatt mir Es sesser verzehlt undt Ich habe dem Conte de Gramont gesfragt, ob Es war sehe, Er gestehts.

## Marly, den Mittwoch 16. May 1696.

begreiffen, den sonsten ist Er nicht Sinseltig, Es kompt aber daher, daß Er Nie nichts von religion sachen, noch die bibel geleßen, undt Aur vor sich hin glaubt, waß man Ihm von der religion vorschwatzt, drumd auch alß Er Eine metres hatte, die nicht devot war, war Er Es auch nicht, da Er aber In Sine verliebt geworden, so Immer von penitentz spricht, glaubt Er alles waß dieße Ihm sagt, auch so, daß der beichtsvatter undt die dame gar ofst unSins sein, den Er glaubt sie mehr alß den beichtsvatter, will sich aber selber die Mühe uicht geben nach zu forschen, welches ehgendtlich die religion ist, Sines ist auch nicht zu leugnen, daß der große Man disher über die Maßen glücklich geweßen ist, ob diß glück aber noch lang bestandt haben wirdt, soll unß die Zeit lehren, 2c.

## St. Clou, ben 20. May 1696.

.... 2c. Ich Muß gestehen, daß wen ich In den predigen höre, wie Man den großen Man sobt, die reformirten versolgt zu haben, so werde Ich Immer ungedustig drüber, Ich kan nicht senden daß man sobt waß übel gesthan ist, daß habe ich mir allezeit nicht vorzuwerffen, den Ich lobe Nie alß waß Ich lobens werth halte, Ich sehe nicht, daß der printz de galle sehr devot noch ehsserig ist, mögte woll mitt der Zeit gar a propo umsattlen, 2c.

.... 2c. Es ift leichter hir Im landt Gine gutte Comediantin zu finden, alf Ginen gutten Comedianten, ben Es seindt viel weiber die woll spiellen, aber Nur 3 oder 4 Mäner In der troupe vom König die gutt sein, 2c.

## St. Clou, ben 23. May 1696.

.... 2c. Die alte Zot weiß gar woll, wie sie ihren Man regieren solle, undt meister von Ihm bleiben, sie ist so lange Jahre mitt Ihm umbgangen, daß sie Ihn persect hatt kennen lernen, undt wie sie gesehen, daß ihn nichts alß die sorcht halten kan, hatt sie Ihm braff bang gemacht, waß ist diß vor Eine grill so dem König In schweden ahnkompt, keine reformirten mehr zu letzben wollen, Er solle exempel Nehmen, wie übel dießes andern geglückt hatt, der hoff solle Erschrecklich langweilig sein, Ich kan nicht letzben wen Könige meinen, daß sie mit betten Gott gefahlen, dazu shatt Er sie ja nicht auff den thron gesetzt, sondern Nur gutts zu thun, recht undt gerechtigkeit zu üben, daß sollte die rechte devotion der Könige sein, undt die pfassen halten,

daß die nichts anderes thun solten, als betten, undt sich wehtter In nichts mischen, wen Ein König morgendts undt abendts bett ist Es schon genung Im übrigen soll Er denken, so viel beh ihm steht, seine unterthanen glücklich zu machen, Ich bin woll E. L. meinung daß alles Eytel ist, allein wen man guts thut, bleibt doch Ein Innerlich Bergnügen so daß beste ist, so man In dießer welt haben kan, stirbt man aber, so hatt man doch den trost, daß Es allen benen, so nach unß kommen, nicht beser gehen wirdt 2c.

#### St. Clou ben 3 Juni 1696.

... 2c Ich habe allezeit remarquirt In alles waß König wilhelm gethan, daß Er gar nicht blutgirich ift, Ich tan nicht begreiffen, warumb die leutte In Engellandt nicht umb pardon bitten, ba fie doch seben, daß Ronig wilhelm Ihnen gnade gibt, wen fie Es begehren, den ihr todt fan ja Konig jacobus zu nichts dinnen, wen waß Man von König wilhelm gesagt nicht war were, so were Es doch vray semblable, den Es ist gar war, daß die zweh andere Könige schuldig sein, daß Er auff den thron ift, undt daß Er sich noch jetzt Erhelt, König jacob gestehet selber, daß wen man In hollandt gangen were, ahn flatt in die pfaltz, wurde Er noch auff den thron fitzen, ben Ich habe Einmahl mitt Ihm davon gesprochen, aber Gine fache fo Ich Nie habe begreiffen können, undt welches Ich 3. M. Die habe fragen dörffen ift, warumb Er die dreußichtaußendt pistollen bar gelt, fo Er In seinem cabinet In Engellandt hatte, nicht ahngewendt hatt, guts zu thun undt die gemühter seiner unterthanen ahn fich zu ziehen, damitt fie Ihm trem bleiben mögten, auch warumb Er big gelt nicht mitt fich genohmen, sondern In seinem cabinet gelagen hatte daß deücht mir ift doch Gine Erschreckliche Ginfalt, 2c.

## Portroyal, sontag ben 15. Julii 1696.

- ... 2c. alles waß Man unß von jener Welt sagt ist gar unbegreifflich, Mir gestele der metamlicose nicht übel, wen man sich daben Erinnern könte, waß man geweßen were, den zu sehen, daß man nicht gantz abstirbt, wäre Ein großer trost Im sterben, aber wie die sachen beschaffen sein ist Es gar nicht ahngenehm, 2c.
- .... 2c. Der Doftor (fagon) ist Eine figur, so E. L. schwerlich sich werden recht Einvilden können, Er hatt schenkel wie Ein Bogel so rahn, daß gange Maull voller ober Zähne so alle saul undt schwartz sein, dick Lessten, so daß Maull heraußstehen machen, bedeckte augen, gelb schwartz von gesicht undt gar Ein langes gesicht, sieht so boßhasstig auß, alß Er Es In der that ist, hatt aber viel verstandt undt ist gar politisch, Ich glaube nicht, wie E. auß dießer beschreibung sehen, daß sie sich dieße sigur recht Eingebildet hetten, wie schon gesagt, mons. du maine hatt Eine wärterin weggejagt, so mad. du maine alß Im Kindtbett dinte undt wascht, weillen sie gesagt, daß seine gemahlin Eine gar wunderliche conformation hette, 2c.
  - .... 2c. Ich wünsche von herten, bag waß die Bertogin von Oftfrieß-

Tandt E. L. geschrieben war werden möge, daß Es Einen general frieden geben möge undt mein Tochter den hertzog von Lotharingen bekommen, den ich glaube, wie Ich Ihren humor kene, daß sie mitt dießem hertzog glücklicher alß mitt dem römischen König sein würde, sage also von hertzen amen dazu undt würde recht fro sein, sie auß der Maußdreck händen zu wißen, 2c.

St. Clou ben 26. Julli 1696.

.... 2c. Tetitmahl sagte Man zu St. germain, daß der duc de bourgongne die printzes von Savoye heürahten würde, vor der kleinen printzes von Engelstandt, daß gutte Kint fing ahn bitterlich zu weinen undt sagte, sie hette gemeint, der duc de bourgongne würde keine andere alß sie Nehmen, weillen Er aber die printzes von Savoyen haben wolte, wolte sie In Sin Closter gehen, undt Ihr keben nicht heürahten, Man kan sie nicht trösten, ist gant betrübt sehder dießer Zeittung 2c.

St. Clou sontag morgendts ben 29. Julli 1696.

.... 2c. E. E. fonnen woll gedenden, daß Ich von hertzen wünschen mögte, daß meine tochter den romischen Konig befommen fonte, allein wie Ich höre, so hatt der Renger keine Lust dazu undt Ich zwenffle, daß unger Ronig fehr auff die fach treiben wirdt, den wie Man mir versichert, so hatt die alte Bot noch den Maugdreck Im Ropff undt hette gern, daß meine bochter ben befamme, daß ift aber gar nicht meine fache, wurde berowegen gar fro fein, wen fie Nur geschwindt den hertzog von Lotheringen bekommen könte, umb bießer forgen überhoben zu sein, gestern bekamme Meine dochter Ihrer zweh niecen von Savoyen contresait, so Ihr Ihre fram Schwester die hertzogin von Savoyen geschickt hatt, undt daben geschrieben, daß die Elste perfect gleicht, Man hatte fie mir gar heflich beschrieben, ich finde fie aber nicht unahngenehm, sie hatt große schöne augen, der Mundt aber ift gant wie ihrer fram Mutter ihrer, also nicht klein, wie E. L. woll wißen, sie hatt gutte Minen undt scheindt Gine artige taille zu haben, ihre haut ist Gin wenig braun, Ihre haare feindts auch, Die Jüngste hatt Gin artiger gesichtgen undt ift weiß undt blundt, hatt aber nicht so gutte Minen alf die Elfte, ich zweuffle, baf fie gar gludlich hir fein wirdt, ben mons. le duc de bourgogne ift greulich truden undt hatt Gin Röpffgen, zudem fo wirdt fie In aller devotten hande fahlen, welche ihr wenig luft undt freude vergunen werden, aber weillen fie noch gar Jung ift undt lang zu leben hatt, fo tan fie noch viel verenderungen sehen, berowegen die sach doch nicht schlim, Ich bin versichert, daß Es mad. de Savoye Ein rechter trost wirdt sein, Ihre Dochter In Ihrem lande verheüraht zu feben, Ich gonne Ihr die freude von herten, daß gutte Menich hatt beren doch wenig In dieger welt, fie barff noch nichts bavon sprechen, aber Man ficht doch woll auß ihren brieffen, daß fie gar fro ift, 2c.

Portroyal, den 2. Aug. 1696.

. . . . 2c. mons. helmonts Meinung will mir nicht recht Im Kopff, ben Ich fan nicht begreiffen waß die Seele ist, undt wie sie In Einen andern

leib kan kommen, nach meinem schlechten Sin zu raisoniren, folte Ich Eher glauben, daß alles zu grunde geht, wen wir fterben undt nichts von ung übrig bleibt, undt jedes Ellement wo von wir worden, seine parthie wider ju fich nimbt undt wider waß anderg zu machen, Es fene Ein Baum oder Rraut oder sonst waß, daß wider zur Nahrung der lebendigen Creaturen bint. die gnade Gottes beiicht mir fan allein die Seele unfterblich glauben machen. den natürlicher weise kompt Es Einem Gben nicht Im Ropff, Insonderheit wen man sicht, wie die leutte wehren, wen fie Einmahl gestorben sein, Gott der allmächtige ist so unbegreifflich, daß mir deucht, daß Es seiner allmacht zuwider undt zu Rleinerlich ift, wen wir ihn In den schranken unger ordre wollen Einschließen, wir menschen, die reglen haben, konnen gutt ober bog fein, nachdem wir die reglen folgen, oder dawider thun, aber wer kan bem all= mächtigen gesetze geben, auch Gin rechtes Zeichen, daß wir nicht begreiffen können, waß gottes gutte ift, ift daß unger glaube ung weist daß Er 2 men= ichen Erstlich Erschaffen, benen Er geratt Ginen ahnstoß geben, umb zu fehlen, ben waß war Es Nöthig, Ginen baum zu verbietten, hernach den fluch auff alle die zu setzen, so nicht gefündigt hatten, in dem sie noch nicht gebohren wahren, nach unger rechnung geht daß geraht gegen gutte undt gerechtigkeit, gegen gutte, In dem Er daß übel verhindern tonte, gegen gerechtigkeit, In dem die gestrafft werden, so nichts bavor konnen, undt nicht gefündigt haben, weitters lehrt man ung, daß Gott der Batter seinen Gintigen sohn vor ung geben hatt, daß war ja nach unger rechnung auch nicht gerecht, den ber Sohn hatte Nie undt fonte nicht fündigen, also deucht mich, daß Es ohnmöglich ift, zu begreiffen, maß Gott mitt ung macht, berowegen Nur seine allmacht zu admiriren ift, aber ohnmöglich von feiner gutte undt gerechtigkeit zu raisoniren, ic.

#### Versaille ben 2. 7ber 1696.

....2c. Mein patgen ist glüdlich undt meritirt Ihr glüd woll, weill I. L. daß bawen auch lieben wirdt Es Ihr auch Ein divertissement sehen, In dem Neilen gutt bawen zu sehen, Es Muß Etwas schönnes sein den m/150 thasler ist doch Ein braff gelt, 2c.

balbt Ich zum König fomme geht die fraw Zot fort, wen Ich sie bitt zu bleiben, antwort sie nichts undt purt doch sort mitt Einem hönischen Maul Man tractirt mich gar ohnhöfflich hir, Man sesse nicht alle tag Eine halbe sundt vor des König thür wartten, Ehe Man mich Ein lest, osst schied man mich gar wider ab, ob zwar In der Zeit alle des Königs dastard undt monsieur selber In der Cammer sein, umb die warheit zu bekennen, so ist das Ein wenig hart zu verdawen, daß man Einen tractirt als wen Man Eine Cammermagt were, monsieur selber hilfst dazu undt se ibelser man mich tractirt, se mehr Ergetzt Es Ihm, ader wie In meinem schreibtuch stehet, wie Ich Ein wer (waß nicht zu Endern stehet, laß gehen wie Es gehet) gehe derowegen Nur meinen gerahten weg sort, vor zweh tagen könt Ich doch nicht laßen, Ein wörtgen davon zu seen ahm König, Meine Dochter ware mitt mad. de chartre spatiren gesahren,

monsieur fragte mich vor den König, ob Mein Dochter noch nicht wider fommen were, Ich sagte (j'ay envoyes ches Elle monsieur, car comme on me fait toujours attandre vne demie heure avant que je puisse savoir si j'ores l'honneur d'entrer icy j'ay cru que ma fille pouroit avoir tout le temps de venir) Der König antwortete kein wort, 2c.

.... 2c. hir haben die volleurs Ein placard ahngeschlagen zu paris, worin stehet (jusques icy nous n'avons fait que voller mais si on continue de rouer ceux qu'on prendra de nous auttres, nous tuerons et ne seront quartier a personne) undt In der that sie sangen ahn jetz zu morden, wesches mich gantz bang vor meinem sohn macht, der so gern nachts zu paris heruntd spatzirt, wen Man Jungser wider kan werden, nachdem Man In In Indien micht bei sein Man geschlaffen hatt, so din Ich Es gar gewiß wider, 2c.

#### Versaille den 6. 7ber 1696.

- .... 2c. Geftern abendts famme Eine Zeittung hir ahn, welche mich jammert undt ichaudern macht, Rehmblich ben Ellenden tobt von der armen Königin In Spanien, man hatt fie geöffnet undt Ihr Kindt so noch lebendig war auß bem leib gezogen, umb Es zu tauffen, Es war Gin fohn, daß ift woll Ein abscheülich unglud vor daß Königreich, Gine teutsche dame so berlibs hieße undt noch zwen Rammerweiber von der armen Rönigin fo auch von der vergifften ahl-pastet gefregen hatten, feindt Gben umb felbige Zeit wie die Königin gestorben, daß ift woll Etwaß abscheuliches undt die princes woll zu beklagen, fo wider Königin In Spanien werden wirdt, Es ift mir besto lender vmb die gutte Rönigin, weillen fie mir Ginen fo gar freundtlichen brieff ge= schrieben hatte, daß hatte mir fie ganty lieb gemacht, den Es schiene, daß fie gar Gin gutt gemühte hatte, Ich bin versichert, daß dieger abscheuliche todt oncle auch fehr jammern wirdt, ben 3. g. fanten fie ja undt zu bem fo ift fie ja auch seine niece a la mode de bretagne, da haben E. L. jetzt auch Eine große tramer, fo woll alf wir, 3ch fans ben Spanier nicht vergeben, daß fie alle Ihre Königinen fo vergifften, Man weiß nicht mehr, wie man Es mitt Ihnen machen Muß, ungere Königin haben fie vergifft weillen fie feine Kinder befamme, diege weillen fie fcmanger mar, 2c.
- .... 2c. Zu dem König, außer wen Er speist kompt kein seellen Mensch, alß die princessinen undt docktoren mons. le dauphin, monsieur, deß Kösnigs Bastard söhn undt mad. de maintenon Ich sehe I. M. Nur seht Sin halb 1/4 stundt zwischen I virtel auff 1 diß Sins wehder nicht die andern dörff mahl deß tags zu I. M. monsieur le dauphin ist zu mittag undt zu nacht mitt printzes de Conti, mad. de lislebone 2 Dochter mad. de chastillon undt der printzes Jungsern, da steckt Er den gantzen tag behe, sicht sonst behsamen meistags undt zu nacht, allein hernach zertheilt sich seds, mein sohn undt dochter gehen mitt Sinander mad. de chartre geht zu mad. la duchesse, Ich mein Cammer, monsieur schwärmbt herumb wo die große spieller sein,

also Nirgenbts kein hoff, Es ist gar waß wunderliches, so habe Ichs mein leben nicht gesehen, alle menschen beklagt sich über die langeweill, Ich antworte alß so ordentlich auff E. L. gnädige schreiben, den Es deücht mir alß ich spreche mitt mein hertzlieb ma tante, wen Ich ordendtlich andtworte, undt daß tröst mich In aller, meiner langen weill, unßer Königs entraxt wirdt Nun baldt heill sein, 2c.

## Versaille, ben 13. September 1696.

.... 2c. Vorgestern habe Ich I. M. den König verbinden sehen, seine wunde ist senger alß Eine handt, undt creutzweiß, Er sehdt alle schmertzen mitt Einer großen gedust undt standthafftigkeit, man tractirt mich Nun Ein wenig beger alß Im ahnsang undt Man sest mich nicht mehr so lang ahn der thür wartten, Ich glaube nicht, daß die wunde vorn Mont zu kan sein, Man Muß hofsen, daß Es I. M. hernach Eine sterkere gesundtheit geben wirdt, Ich wünsche Es von herzen, den wie ich deß Königs sohns humor sehe, würde alles noch zehnmahl ärger werden alß Es ist, wen dießer solte König werden, den Er ist woll wie der jessuwitter zum mons. d'hottincour sagte en don chemin, den Er mag woll gar nicht raisoniren, Man sest die bie abés raisoniren, den man sagt, daß die so da predigen Müßen, alles wißen sollen, 2c.

## Versaille, den 20. Sept. 1696.

.... 2c. Ich habe den gutten König jacob die Königin undt behde Königliche Kinder In volkommener gesundtheit gefunden, der printz de galle ist daß artigste Kint, daß man sehen mag, Er kan-Nun frankösch undt rett gern, ist gar sebhafft undt lustig undt gar nicht schie, spricht so viel man will. Er ist gar woll geschaffen, hatt recht artige beinger undt süß undt hohe Minen, Er gleicht weder ahn sein herr Vatter noch fraw Mutter aber viel ahn alle contresaiten von dem verstorbenen König von Engelsandt sein oncle, undt Ich die versichert, daß wen die Engelsänder diß Kint sehen solten, könten sie nicht zwehssen, daß Es vom Königlichen hauß ist, daß printzesgen wirdt gar Eine schöne taille haben, sie spricht gar wenig, den sie kan kein frankösch, von gesicht wirdt sie ihrer fraw Mutter gleich werden, aber sie hatt die augen schönner alß die Königin, sie ist sill undt from wie Ein Lämbchen, ihr herr brüdergen soll Ein wenig opiniatre sein, daß habe ich aber nicht ahn ihm gespürt, den Er hatt große complaisance vor mir undt thut alles, waß Ich von ihm begehre 2c.

## fontainebleau den 30. Sbr. 1696.

.... 2c. Ich bitte E. L. wollen boch mons. Leibenitz meinetwegen banden, Ich finde recht woll geschrieben, waß Er auffgesetzt hatt, undt admirire, wie daß Er mitt so großer neteté undt facilitet auff Eine so schwere sache schreiben kan, daß die thier nicht gant absterben tröst mich sehr vor meine

tiebe hündtges des Cartes opinion von daß uhrwerd ist mir sehr abgeschmacht vorsommen, Ich ambarassirte Einmahl Einen bischoff, so gant von des Cartes opinion ist, selbiger bischoff ist von natur jalous, Ich sagte zu Ihm, quand vous estes jalous estes vous machine ou homme, car apres vous je ne connois rien de plus jalous que mes chien ainsi je vouderois savoir si c'est vn mouvement de la machine ou vne passion de l'ame, Er wurde böß undt ging fort ohne antwort, 2c.

#### Versaille den 8. 9br umb 6 abendte 1696

.... 2c. Che ich auff J. L. gnädiges schreiben vom 19./29. 8br antworte, Muß 3ch E. L. Gin wenig von der zufünfftigen bertogin von bourgogne sprechen, welche Entlich vergangen Montag zu fontaine bleau ahnfommen ift, der König mgr monsieur undt mein sohn haben fie fontags gu montargis Entpfangen, Ich habe In Ihr apartement zu fontaine bleau gewahrt, biß fie ahnkommen ift, wie fie ahnkame Entpfinge Ich fie mitt lachen, den Ich dachte Ich Mufte mich frank lachen, Es war Gin folche foulle undt presse, daß sie die arme mad. de nemour undt marechalle de la motte bermagen fliegen, daß fie bende Gine gante Cammer lang rudlingen auff ung zu kammen, undt Endtlich auff mad. de maintenon fiehlen, hette Ich letzte nicht beim arm Erhalten, weren fie über Ginander gefahlen wie Rartten, Es war recht possirlich waß die princes ahnlangt, so sein J. L. Eben nicht gar groß vor Ihr alter, hatt aber gar Gine artige undt schmahle taille wie Gin recht pöbgen, fie hatt schönne blunde haar undt In großer menge, schwartze augen undt augenbrawen undt augenlieder gar lang undt ichon, die haut gar glat aber nicht gar weiß, daß Näßgen weder hübich noch heflig Ginen großen Mundt undt dide lefften, mitt Einem wort Ein recht öftereichisch Maul undt Rin, sie geht woll, hatt gutte Minen undt grace In waß fie thut fehr serieux vor Ein Kindt von Ihrem alter undt Erschrecklich politisch, macht menig werds auß Ihrem großvatter, ficht taum meinem sohn noch mich ahn, aber so baidt fie mad. de maintenon ficht lacht fie fie ahn undt geht mitt offnen armen zu Ihr, Imgleichen wen fie die printzes de Conti ficht, da feben E. 2. wie politisch fie ichen ift, mitt die fo fie fpricht fagen, daß fie viel verstandt hatt, sie hatt den rang gant von duchesse de bourgogne, aber Man Ment fie Mur la princesse ohne weitter nichts, fie speift nicht mitt dem Ronig sondern gant allein, alle Menschen werden jett wider Kinder, die princes d'harcourt undt mad. de pontchartrin spilten vorgestern blindefuhe mitt ber princes undt mons. le dauphin monsieur die printzes de conti, prince de conti, mad. de vantadour Meine 2 andern damens undt Ich gestern, (wie gefelt Euch bie geselschafft) Es war mir, umb bie marbeit zu bekennen, Gben nicht lendt, Ein wenig zu rassen, daß ist alles waß Ich E. L. von La princesse fagen fan, 2c.

# au port Royal den 11 9br 1696.

.... 2c. Ich finde freylich, daß die religion viel verdirbt In der welt, weillen meine tochter den König wilhelm nicht bekommen kan, Ich kans dießem König nicht verdenden, sich nicht wider verheürahten zu wollen, den Es ist

Ein groß geschlep geheiraht zu sein, undt nicht sicher, daß Es allemahl glückt Es ist kein wunder, daß König wilhelm frelindtlich mitt seiner tante lebt, daß ist Ein Zeichen, von sein gutt naturel undt daß solte woll nicht gedenken machen, daß Er sich heürahten will, Mad<sup>lle</sup> de chartre gleicht ahn Niemandes von ihre verwantten, Ich habe sie gestern Ein wenig verendert gesunden, der Chursürst von Brandendurg hatt Es gar woll mitt König wilhelm gemacht, daß Er Ihn contentirt undt doch nichts gegen seinen Engenen standt gethan hatt, Chursürst von Brandendurg sein ist gewiß beser als manch Königreich da man nicht meister In ist, 2c.

.... 2c. weillen Colb sein fraw so Ein gering undt nichtswürdiges weib ist, hatt der Chursurst von Brandenburg groß recht Ihr keinen rang zu geben, Es ist schadt, daß Colb sein geschlegt so verschendt, den Er ist von guttem hauß undt der letzte von seinem geschlegt, 2c.

## Paris, den 25. nouember 1696.

. . . . 2c. E. L. werden Run schon wißen, wie ungere kleine braut ift Entpfangen worden, undt wie fie boch Endtlich den rang von Duchesse de bourgogne bekommen, ob fie gwar ben Nahmen noch nicht führt, fondern Nur bloß la princesse genennt wirdt, die fo doch Endtlich vor mich gehen Müßen, fan Es ja nichts auff fich haben, ob Es Ein Jahr Eher ober fpätter ift, ben außer daß vorgehen habe ich doch kein ander agrement gehabt, die Erfte zu fein, den führte der Rönig damens nach marly wurden fie In der bastard Nahmen Eingeladen, hatt man die Rönigin In Engellandt Entpfangen, haben Gben felbige ben dem Ronig die hauß Ehre gethan, hatt der König particulir partheyen gemacht, seindt sie mir Immer vorgezogen wor= ben, also feben E. L. daß Es mir gar fein Bortheil geweßen, die Erfte gu fein, cedire also diegen plat gant ohne ichmerten, mad. de chartre undt mad. la Duchesse haben Ein groß esclaircissement mitt dem König vergangene woche gehabt, mad. de chartre folle fich aber beffer Entschuldigt haben alf Ihre schwester, die regirende dame hatt boch die generositet gehabt, ob fie zwar fo große urfachen hatt, übel zufrieden von Ihnen ju fein, Ihnen Ein audientz ben dem Rönig zu obteniren, die bursch spart den Batter Cben fo wenig alf die ftieffmutter, den vor 3 Jahren machten fie wunderliche lieder auff Ihm, digmahl foll Er Ihnen die Meinung dichte gefagt haben, Es scheindt, daß Es Ihm mehr verdrieft, alf waß man gegen 3hm felber gethan, die passion fo der herr vor dieg weib hatt ift Etwaß unerhörts, gant paris fagt, daß sobaldt der frieden würde gemacht fein, foll der heuraht declarirt werden, undt die dame ihren Rang Nehmen, bin derowegen auch noch froh, die Erste nicht zu fein, den auffs wenigst werde ich bod waß rechts folgen, undt nicht obligirt fein, ber damen daß hembt undt die hendtichen zu pressentiren, weillen Es ja geschehen folle, wolte ich baß Es ichon geschehen were, ben alfiden würde alles wider recht Einen form von Einem hof werden, undt nicht fo separirt fein, wie alles Run ift, die Zeit wirdt lehren waß drauß werden wirdt, 2c.

wirdt sein, ass mad, la Dauphine, mad, la grand-duchesse undt ich, ben wie wir ahukammen, wahren wir alle nach Einander merveilleux, Man wurde unser aber baldt Mübe, wir hatten aber den Bortheil nicht, daß die so ahm besten dran sein, sorg vor uns nehmen Müsten, wie diese kleine printzes daß mag woll machen, daß Ihre kaveur lenger wehren wirdt, alß die unserige gewehret hatt, politischer alß die kleine princes ist, kan man unmöglich sein, Ihr herr Batter soll sie so Erzogen haben, von Ihrer fraw Mutter hatt sie es nicht, die hatt Ein beser undt ausrichtiger gemühte, die so die Saluts behwohnen spielsen keine spielger, daß ist gutt vor uns andere, so nicht des dames graves (wie sie der König heist) sein, schön ist la princesse gar nicht, ich sinde sie aber nicht so absolicitich alß die andern sie sinden, verstandt hatt sie, daß ist gewiß undt daß sicht man Ihr woll ahn den augen ahn, 2c.

## Paris, ben 29. nouember 1696.

....2c. mons. Leibenitz setzten brieff verstehe Ich weniger als ben teütschen, den Eş ist viel von mathematiquen drin, da ich gar nichts von weiß, Ich werde Es aber ahn Savants geben undt Eine antwort drüber machen saßen, alle Savants seindt jetzt sehr ambarassirt mitt alle taxen so sie zahlen Müßen, welches Ihnen woll so sehr aufst wenigst ahnliegt als die philosophie.

#### \* Versaille ben 9. December 1696.

. . . . 2c. umb E. L. zu Erweißen, daß Ich recht habe zu glauben, daß unfer jupitter noch alimenen hette, wen Er borffte undt man Ihm nicht bang vor pluto machte, fo Muß ich fagen, daß vergangene woche war Eine gar schöne fram bir, so ber marechalle de la motte bag ift undt mad. de la bossiere heift, fie bliebe Etliche tage bir, ginge hernach wider nach paris, da fragte unger jupitter ou est mad. de la bossiere, man antwortete, Elle est retourneé à paris, Er antwortete, j'en suis fort aisse, car j'advoue que quand je La vois, je ne puis m'empecher d'avoir toujours les yeux attaches sur elle, hierauß feben E. L., daß Ich recht habe, wen Ginmahl Ginem die furcht vorm teuffel Ginnimbt, werden die fo man meint gutten raht gegen ben teuffel geben konnen herr undt meifter über ung, E. L. konnen ohnmöglich glauben, mag vor Gin Ginfältigen glauben ber große Man hatt, recht wie bie Rindermarterinen, Es jammert Ginen wen man Ihn bavon fprechen hort, daß E. L. nicht bang vor dem teuffel fein, wundert mich nicht, Erstlich so wißen E. L. die christliche religion perfect woll undt jum andern so haben sie nie die schwachheit gehabt bang zu sein, E. L. leben woll undt thun gute, haben sich also auff feine weiße zu fürchten, Ghe ber große Man fich ahn ben devotten gelieffert, hatte Er fein leben feinen negften nicht fo gehaft, alf Er Nun thut, Ich Dug von herten lachen, daß E. L. fagen, daß König jacob vor hehlliger passiren fan, weill man Muß wie Kinder werden, umb bag reich gottes.zu bekommen, aber unter unß gerett, Ich halte unßern großen noch Einfältiger In der religion alß König jacobus, in andern sachen aber hatt Er mehr verstandt, 2c.

#### Versaille ben 16. December 1696.

... 2c. Ich habe noch kein bel esprit zu sehen bekommen, umb Ihm mons. leibenitz schrifften zu weißen, deß duc de bourgogne braut wirdt Erschrecklich Eingezogen gehalten, der König hatt unß alle verbotten Nie daß opera, spiel apartement, noch commedie vor sie zu Nehmen, daß arme Kint jamert mich, 2c.

## Versaille ben 2. Januari 1697.

.... 2c. Der printz von walis ift ftard vor sein alter, reit undt schieft schon sender Gin Sahr, mich deucht König jacob hatt vor diegem woll vor gehertzt undt ferm passirt aber Nie vor Gin groß verftandt, den Ich Erinere mich, bag mad. de fiene mir alf fagte vom verftorbenen Ronig In Engellandt undt von dießem Le roy d'engleterre a beaucoup d'esprit et est fort agreable, mais foible, le duc de jorg a du courage et de la fermeté, mais il n'a point d'esprit et est enuyeux a mourir, auch andere hir so Ihn qe= feben, alf Er noch auff feinen thron war, haben mir Gben fo bavon gefprochen, allein E. L. threhen die fach fo gar artig herumb vor Ronig wilhelm, daß man recht meinen folte Es were jo undt der verftandt ahn ber Englischen eron fest, wen Rönig wilhelm nicht ichon den selben verftandt alf printz von oranien Erwießen, fo Er jetzt alf Ronig In Engellandt hatt, Ich glaube, daß die historien fo man nach ungeren Zeitten von diegem hoff ichreiben wirdt, artiger undt zeitvertreiblicher alf fein roman fein werden. 3d fürchte, ungere nachfommen werden Es nicht glauben fonnen, undt Nur por märger halten, 2c.

#### Versaille den 17. Januari 1697.

.... 2c. hütte mich also offt mitt la princesse zu sprechen, helitte wirdt sie mitt dem König nach marly, dort zu mittag zu Eßen, also sehen E. L. daß man sie woll divertirt, soll sich aber mitt Riemandes lustig machen, als mitt dem König undt mad. de maintenon, Ich glaube, daß die commedien so man sie zu St. Cir wirdt spillen machen, so von allen desgouttiren wirdt, daß sie keine mehr wirdt leyden können, wen sie groß wirdt sein, wen sie allein beh dem König undt mad. de maintenon ist, lest man Ihr Ihren frehen willen, undt so viel raßen, alß sie Immer will, mitt der Zeit wirdt man sehen, waß auß dieger auserzucht werden wirdt, Ich man Ihre deit wirdt man sehen, waß auß dieger auserzucht werden wirdt, Ich glaube, daß die polnischen printze nichts alß desbauchen In franckreich sernen, sie sied gewiß, wer sein Kindt woll will Erzogen haben, Muß Es Nun nicht nach franckreich schieden, den sonst ein frankreich schieden, den sonst ein frankreich schieden, den sonst wirdt es nichts alß brutalitet sernen, jedoch seindt noch woll die

sich nicht verderben, als wie der Junge offen der hatt sich sehr woll hir gehalten, undt gar nicht la mode de la jeunesse genohmen, wie E. L. baldt sehen werden, den übermorgen, wirdt Er weg, werde Ihm morgen brieffe vor mein hertzlieb ma tante mitt geben, graff denhof ist gar raisonable undt das desdauchirte leben sehr Milde, madame bethune mißfält Es auch über die Maßen, kans aber nicht hindern.

#### Versaille ben 18. Januari 1697.

... 2c. mein sohn machts nicht viel beger (als Monsieur), giebt alles ahn fein metres zum Neujahr hatt Er Ihr big Jahr vor 1500 pistollen geben, 2 pendeloquen vor 8 hundert pistollen undt daß überige In bijoux, lest sich auch von seine Cammerdiner gouverniren undt desbauchirt so Erschrecklich, daß Sch fürchte, bag Es Ihm Endtlich bag leben toften wirdt, monsieur widerfpricht Ihm In nichts, damitt Er Ihm auch nichts fagen möge, monsieur fragt auch nichts barnach, ob Er lebt ober nicht, Ich aber bie In ber that seinen tobt förchte, predige Ihn undt werde Ihm also allein unahngenehm, monsieur flatirt mein bochter auch undt thut fein bestes fie gegen mich aufzuheten, fo bring Ich mein leben zu, welches ban nicht zum ahngenehmbsten ift, monsieur le dauphin mischt fich in nichts In der welt, stedt all fein leben ben die princes de Conti, welche Er zwar auflacht, aber boch Eben fo fehr von ihr gouvernirt ift, alg ber herr vatter von der maintenon, Er ift verliebt von Einer comediantin, die lest Er nach meudon kommen undt hatt fie nachts ben fich, tags left Er Im gartten arbeitten undt ficht zu, abendts ift Er umb 4 ben Er ift nicht zu mittag, sondern früstudt nur, umb 4 ift Er mitt alle Die Cavallirs jo ben Ihm feindt ist 2 ftundt ahn taffel undt seufft fich voll, fo bringt Er fein leben gu, mad. la duchesse ift, drindt undt fpilt Landtfnecht undt spricht von jederman übel, so ift Es bir, wie Ich mein leben aubringe, wirdt mons. offen E. L. leicht Erzehlen konnen, den Es ift alf daselbe undt Endert nicht, Ich tan Ihm daß Zeugnuß geben bag Er sich über die Magen woll hie gehalten hatt, undt gar nicht den schlimmen weg ber Sugendt gefolgt, sondern In alles gar raisonabel geweßen, Ich wünsche, baß Er oncle viel beger finden moge, wen Er ahnkommen wirdt, 2c.

# St. Clou, ben 28. mertz 1697.

felten Ein beser hernach) woll gewahr würden werden, wen Einige Bersenberung vorgehen solte, Ich habe auch die prophezeyung hören sagen, so E. K. melden, allein dieser mensch hatt so Eine gar gutte gesundtheit, daß Ischen Kohss der gar sang leben wirdt, sein sohn wirdt Einen wunderslichen Kohss bekommen, ist sier undt etgensnig undt zum Zorn genengt, die wieden Er herr sein wirdt, werden genung mitt Ihm zu thun besommen, die I Kinder werden schenkelsche Erdemen, die I Kinder werden schenkelsche Eingezogen gehalten, Esen allezeit alle I allein mitt Sinander gehen allein mitt Sinander spatiren, kommen zu keinem Spectacle, morgendts umb 9 gehen sie zum König, den gantzen tag hernach sicht Er sie nicht weitter, Im apartement kommen sie Nur geraht zu

ber musiq, so balbt die musiq zum Endt streichen sie wider fort, seindt Nie unter den leutten, der Elste hat Eine druckene undt doch geschwinde art von reden, der zwehte redt gar selten, grob undt gar langsam, der 3te ist alleszeit lustig undt von hertzen fro wen man mitt Ihm redt, kan nicht wie seine 2 herrn brüder stämmig bleiben Es ist Ein rechter rauschenblatten Knecht, 2c.

## Port Royal den 14. april 1697.

.... 2c. Ich glaube König jacob undt die Königin In Engellandt sein glücklicher Rinder zu haben, alf wen fie feine hetten, den ber printz de galle gibt Ihnen noch hoffnung, daß Ihre unterthanen fie Ginmal bieges Rinbes halber wider ruffen werden, undt daß Erhelt noch zudem wen fie feine Rinder hetten, würde Ihre bigotterie fie vielleicht In clöster steden, welches Ihnen benden balbt gerewen murbe, feindt alfo noch glücklicher ben Ginander mitt hoffnung zu leben, ben wie fie Einander alle gar lieb haben, gibt Es Ihnen mehr troft, Man will ben frieden zu paris nicht recht glauben, Contrari man fagt jett, daß Nimandes mehr den frieden will, weder unger Ronig, der Renger noch Konig wilhelm, Man hatt mir gestern abendts gesagt, daß Rönig wilhelm Gine antwort hette machen lagen auff Rönig jacobs manifesten undt daß sie gar possirlich undt schrecklich picant auff bende Könige hir sein solle, Ich glaube nicht, daß man König jacob waß begers vor Ihm undt feine gante Königliche famille wünschen fan, alg mag E. L. Ihnen wünschen, den diefe gedult fo E. L. groß fram Mutter gehabt, ist Ihnen gar hoch Nöhtig. 2c.

# St. Clou ben 16. may 1697.

Vorgestern war Ich zu paris den daß arme Kindt mad<sup>lle</sup> de chartre Lag auff den todt Man Erwartet Nur Ihr Endt, jammerte mich recht, allein wie Ich sahe daß Ihre fraw Mutter keinen threnen vergoß, Ihr großvatter Nur ahn spiellen dachte, undt deßwegen zu sessal ginge, die Mutter sich Eine braff colation von 4 großen schügesn vorsetzen ließe, dachte Ich daß Es Sine thorheit ahn mir were, mich allein zu betrüben, weillen Ich aber daß spectacle ohne Mühe nicht ahnsehen konte, setze Ich mich hübsch In Küth undt suhre wider her 2c.

... 2c. Ich undt die holländische gazettie seindt nicht allein, so dieße gedancken haben, gantz franckreich ist unßer Meinung, Es ist Eine wunderliche sache, daß Man sich Einbildt, man könne gott nicht gefahlen, ohne gantz Einfältig zu werden, mich deücht Man würde gott mehr gefallen allen sein witz undt verstandt ahnzuwenden Ihm zu dinnen, den weillen wir umb gott zu gefahlen nach seinem Ebenbildt sein Müßen undt gott der allmächtige ja die weißheit selber ist, so deücht mir ist Es gantz ungereimbt, daß man Ihm zu gefallen die Einfalt Erwehlt, 2c.

#### St. Clou ben 11. Julli 1697.

.... 2c. Man sagte gestern daß milord portlandt dem marechal de bousstler hette bitten saßen mitt Ihm von Etwaß zu conseriren, darauß will jedermann den frieden schließen, wen dem aber so were, so würde guilliaume undt nicht Louis donner la paix a L'europe, die Zeit wirdt sehren waß drauß werden wirdt, wen Caliere beh jetzigem wetter sein holt hackt, wirdt Er nicht dabeh friren, ich hette nicht gedacht, daß Karchheit jemahlen vor Sine tugendt könte gehalten werden, hatte E. L. groß fraw Mutter Ihre große menage In hollandt gesernt, den mich deücht In teutschlandt ist man nicht so gar sparsam, Ich höre viel sieber alten als Neie historien, 2c.

#### St. Clou ben 14. Julli 1697.

..... 2c. Ich glaube, daß mons. de vendosme fro wirdt sein, daß der printz de Conti König worden undt fort Muß, den die behde wahren Immer riveaux von monsieur le dauphins faveur undt wahren gar jalous von Einander, der gante hoff war unter dießen behden gethehllet, Ich allein bin neutral blieben, gestern kamme Zeitung daß mons. de vendosme zwehemahl die contrescarpe zu darcelonne Eingenohmen undt zwehmahl darvon ist weg gesagt worden alß Nehmblich den 4 undt 5 dießes monts den 6 aber haben sie Es Erhalten undt Ihr Logement drin gemacht, Es seindt unerhört viel seitte dort umbkommen, undt kan man sich nicht beser wehren alß die beslägerten thun, 2c.

#### St. Clou ben 1. augusti 1697.

nen, Churfürst zu sein, darauß Erscheindt woll, waß Ich all lengst beobacht das Man In dießer welt nicht recht volkommendtlich glückselig sein kan, undt Einer Sher selber waß ungereimbs ahnsengt sein glück zu verscherzen, den were dießer Churfürst nicht taußendtmahl glücklicher geweßen wen Er hübsch ohne sich zu plagen, In ruhe undt frieden Churfürst von Saxsen geblieben were, alß über Sine so interessirte undt unbeständige nation König zu sein, von welcher Er nicht allein nicht absolute herr undt meister sein kan, sondern Nur mehr In den Nahmen, alß In der that König sein wirdt undt dießen plat Muß Er mitt sorgen Müße undt vielleicht Noch mitt vielsem bludtverzgießen Erwerben undt kompt Er nicht zu seinem Zweck, wirdt Er noch dazu außzgelacht werden, also sein gelt zu seinem Eigenen spott wirdt geben haben, 2c.

## St. Clou den 4 aug. 1697.

.... 2c. Ich weiß Es bem Czaar recht Dank, so Gin gar gutt gemühte zu haben, undt so Erkändtlich vor J. L. dem Chursursten von Brandenburg zu sein, Man hatt mir verzehlt, Ich weiß aber nicht, ob Es wahr ift, doch kompts von Ginem all sichern ort her, daß unfer König den printz de Conti solle

haben hollen lagen, undt zu Ihm gefagt, daß Man fie bende auflache, daß bieger printz fo ftille bir bliebe undt fo ju fagen Ginem andern gant ruhig sein Königreich lagen undt sich nicht a la teste de son parti setze, also frage Er ihn ob Er nicht willens sehe weg zu ziehen, der printz solle Erft geantwortet haben, Er wolle alles thun maß 3. M. Ihm befehlen würden, der König folle hirauff wider gefagt haben, Er glaube woll, daß der printz In allem gehorfam fene, allein Er wolle absolute, daß Er Ihm feine meinung fage, warumb Er noch nicht weg zu reißen begehrt hette, worauff der printz folle geantwortet haben, daß Er gant fertig were weg zu reißen, wen 3. M. Ihn alf Ginen fürften von seinem geblüdt weg schiden wolten, mitt Ein esquadre schiff undt troupen drauff, allein Er finde nicht rahtsam sich alf Ein malheureux Erant auff den weg zu begeben, ohne Ginmahl zu wifen, ob Ihn Engendtlich die poln vor Einen König haben wolten, ober nicht, daß Er nichts alf von abe de poliniac wiße undt begen Zeittungen offt falich gefunden, daß fein Gintigiger pohl Im geschrieben hette beüchte Ihm also daß Es gegen deg Königs reputation felber fein würde, daß Ein printz du sang In Giner folden unficherheit allein herumb ichwürmen folte, Man fagt, daß ber Ronig gleich gar woll zu frieden mitt dießer antwort gewegen were, undt were drauff In den raht gangen, felbigen abendt aber folle jemandes Man weiß nicht wer, fo ber Ronig feine conversation mitt bem printz de Conti verzehlt hatt, dem König geantwort haben, daß der printz de Conti wenig nach dem Königreich poln frage, weillen Er gant herr undt meifter von mgr. febe, undt also pretendire In frandreich zu herschen dieges solle bem König bermagen In dem Ropff geftigen fein, bag Er ben printzen jest hagen folle, undt ber printz de Conti folle felbige abendt ben König gant undt gar gegen fich geendert funden haben, 2c.

## St. Clou den 8. augusti 1697.

.... 2c. ob zwar paris die armeé undt viel leitte von hoff sagen, daß König wilhelm ahn mein tochter gedacht hatt, so kan Ich Es doch gar nicht glanden, so glücklich din ich nicht daß diß ahngehen könte undt wen Es schon geschehe, so würde doch fraw Zot Es nicht machen, von dießer habe ich mein teben nichts alß alles bößes Entpsangen undt sehe sie gar In keiner disposition nichts zu thun so mir oder den meinigen ahngenehm sein könte, Ich kan nicht glanden, daß König wilhelm wider lust zu heürahten hatt undt were daß anch schon war, glande nicht, daß daß parlement lenden würde, daß Er Eine catholische undt franzoßin Nehme, flatire mich also deßen gant undt gar nicht, Ich habe woll gedacht, daß man keine disseultet würde machen, König wilhelm vor König zu declariren, Er sührt den Nahmen mitt recht undt Es ist schon lang, daß schir alle leitte hir le roy guilliaume sagen, 2c.

# St. Clou ben 15. augusti 1697.

..... 2c. vergangen Montag aße Ich beh ma tante von maubisson au Mittag Im ahnsang kammen mir J. L. gar still undt distrait vor, fürchte

also, daß J. L. nicht woll auff wehren, nachmittags wurden sie aber wider gant lustig, wir bawetten schlößer In der lusset, Wein Eintziger wunsch war daß Mein tochter Königin In Engellandt werden mögte, König wilhelm sie In haag sissen sollte, undt Ich E. L. dort rendevous geben, undt da behsammen bleiben mögen ob ich zwar letder woll weiß, daß nichts auß dießen allen werden kan, frewet Es mich doch davon zu reden, alß wens sein könte ma tante die fraw abtissin undt Ich sprachen aber gant sagte, den sie warnete mich, daß die nonen geglaubt hetten, daß Ich nach maudisson kommen were trost, zu suchen, daß Man wie sie meinten, Weiner tochter Einen huguenosten geben wolte, würden sich also über die Waßen scandalisirt haben wen sie gehört hetten, daß ich Es so sehr wünschte 2c.

#### St. Clou den 15. 7br 1697,

.... 2c. ich habe diß Kint (printz de galle) von grundt meiner seelen lieb, Man kan Ihn nicht sehen ohne Ihn lieb zu haben, Er ist auch von recht gutt naturel, hatt sein fraw Mutter undt auch sein herr vatter herhlieb, verzehlte mir Er hette ring undt Knöpff ahn Ein Kleydt laßen machen, wo deß Königs sein herr vatter undt der Königin seiner fraw Mutter haar In weren, daß woll Er Immer tragen, solche tendresse sicht man beh die frantzösche Kinder gar nicht, daß printzeßgen hatt beh weittem nicht so viel verstandt noch vivacitet alß sein brüdergen ist aber gantz from wie Ein sambgen undt sehr zur devotion geneigt, Ich glaube Es wirdt mitt der Zeit Ein nöngen werden, aber unser printz de galle glaube Ich wirdt Ein großer König werden, den ob Er zwar Nur 9 Jahr alt ist, glaube Ich, daß Er jetzt schon beßer regiren würde, alß sein herr vatter, 2e.

#### Paris ben 3. nouember 1697.

ift, den Er ift recht possirsich wen Er getrunken hatt, Er meint alß Er hette keinen rausch, sonder Ein anderer, vergangen Jahr Im apartement da sundt Ich dießen printzen der hatte Einen brassen Jahr Im apartement da sundt Ich dießen printzen der hatte Einen brassen rausch, Er kam zu mir undt sagte, Er hette den nonce entretenirt, der rieche nach wein undt were sterns voll, undt Er sürchte der nonce würde nicht behalten können alse schönne sachen so Er Ihm gesagt hette Car il est trop ivre sagte Er, sachte sunge, machte Complimenten undt daß all In Sinem athem, Er machte mich von herzen sachen, Ich sagte mais mon Cousin ne serois ce pas vous qui ories deu par hazard, Car vous voila dien gailliard, Er sachte undt sagte ah vous voila dans la mesme Ereur de mgr. et de monsieur de chartre et mad la princesse de Conti Gar ils croyent tous que je suis ivre et ne veullent pas Comprendre que c'est le nonce qui l'est undt hette mein sohn undt Ich Ihn nicht gehalten, so hette Er den nonce gefragt wo Er sich voll gesoffen hette 2c.

#### Paris ben 14 November 1697.

.... 2c. Es ift groß aparentz, daß die poln den printzen Nur has ben kommen laßen, Ihm sein gelt außzusaugen, Es seindt falsche interessirte leütte, noch ärger alf die Engelländer, der abé de polignac, solle 12 millionen versprochen haben, welche woll nicht werden bezahlt werden, ich glaube Man gönt Ihm hir jeht die Maulschellen woll so Er bekommen hatt, der printz de Conti jammert mich, daß Man Ihn wider seinen willen In Sine so widersliche undt verdrießliche sache embarquirt hatt, Ich wolte daß Er wider hir were, Ich glaube daß Er Es noch mehr wünscht, alß Ich, den wen dießer printz zu landt Einen weg Nehmen wolte, wider her zu kommen, würde Es der Kösnig In poln nicht wehren undt J. L. In gottes Nahmen ziehen laßen, den damitt würde ja alles zum Endt gehen, mich wundert daß der König In poln den patter wolss nicht beh sich behalten hatt, den Er ist lustig undt glaubt nicht, daß Er J. L. viel mitt der consience würde geplagt haben, 2c.

# Versaille, den 8. December 1697.

E. L. gnädiges schreiben kamme mir gestern woll a propo umb mich zu Erfremen undt zu tröften, über alle lange weille, fo Ich ben dem benlager aufgestanden, der preg mar fo abscheillich daß ich ahn jede thur eine viertel stundt stehen Müßen, ehe wir hinein tommen konnen, Ich hatte Ginen roch undt unterrock ahn, so abscheillich schwer, daß ich schier nicht stehen kont war gant von gefrifirt golt mitt schwarten schnillien, so die blumen formirt undt die parure mar perlen undt diamanten, monsieur hatte Ein ichwart Sammet Rleit mitt golt gestickt undt alle die große diamanten mein fohn Ein golt gestückt mitt allerhandt farben Rleit undt toutte piere drauff, mein dochter Ein grun Sammet mitt golt gestidt Rlendt, ober undt unterrod undt gant mitt rubinen undt demanten gebrembt, der gante leib, die broderie mar fo mitt fleiß gemacht, daß jede roge wie Gingefett drin ftunde, auff dem Ropff poster enseigne undt poincons von rubinen undt goltbandt undt voller demanten, der Ronig hatt ein goltstück auff den taille brodirt, mitt Ein wenig haerfarb Mgr. auch Ein goltstück über und über mitt golt brodirt der breiidis gam war Ein manteau schwarts mitt golt gestickt, Gin wammes weiß mit golt gestickt, undt demanten Anöpff der Mantel mitt couleur de rose atlaß gefüttert mitt golt, filber undt haerfarb broderie, die Brauth hatt Ein filberftud Rleidt undt unterrod ahn mitt filber bandt, mitt rubinnen undt demanten gebrembt die demanten wahren alle die von der cron fo fie ahn hatte fo woll In der coiffure alf überall, mons. le duc d'anjou hatte Ein golt brocard mitt filber gestickt, mons. le duc de bery mein favorit hatte Ein schwarts Sammet ahn mitt fleinen golten Blumen gestidt mad. de chartre Rlendt war wie daß von mons. le duc d'angou Shre parure war von demanten. mad. la Duchesse hatt ein Kleydt von couleur de feu Samet mitt Gilber gestickt undt die parure war demanten, mad. la princesse de conti war wie mein tochter grün Samet ober undt unterrod mitt golt bordirt, Ihre parure war perlen demanten undt rubinen mad. la princesse hatte Einen Sameten rod ahn, der unterrod war mitt golten galonnen die parure demanten mad. de condé hatte Ein couleur de feu Samet rock undt unterrock mitt Silber broudirt undt demanten zur parure, daß ist alles waß ich mich von den paruren Erinnern fan, Man ging umb 3 Biertel auff 12 In die Meg. Es war Mur Eine basse Meg fo ber Cardinal de Coalin alg premier aumoinier

fagte Che bie Meg ahnfing murbe bie Berlobnuß gehalten ber Konig, Mgr. monsieur undt ich stunden umb braut undt breidigam herumb wans ahns ja sagen ginge, machte die braut 4 reverentzen, der breitdigam Nur zweh, ben Er soberte Nur seines her Batters undt groß her Batters Consens, die braut aber monsieur undt die Meine alf Groß Eltern, wie die Meg ahuging, ginge der Rönig undt wir andere wider ahn ungern platz der breudigam aber undt die braut blieben kniendt vor den altar, Ich habe vergeßen zu sagen, daß l'assemblée Ins Königs Salon war, der breütigam holte die braut undt führte fie jum Ronig gingen geradt vor den Konig ber, wie die Def auf mar murde daß register unterschrieben von Ronig, braudt, breutigam, hernach von Monsieur undt mich alk Eltern von monsieur le duc d'anjou, de beri, mein fohn, undt mons. le prince alf Zengen, wie Man wider weg ging, Nahm die braut Ihren rang alf duchesse de bourgogne hinter dem König ber breidigam führte fie boch, Man ginge ftrade gur taffel, die war gemacht wie Ein huffengen, Es ag Niemandts mitt alg waß vom hauß war undt alle bie bastard mad. de verneull ag auch mitt, weillen fie henri IV. bastard witwe ift, ahn taffel wurde mir die Zeitt nicht lang, den Ich faß ben meinem lieben duc de beri, der machte mich lachen, Er fagte je vois mon frère qui lorgne sa petitte fame mais si je voullois je lorgnerois bien aussi car il y a bien long temps que je say lorgnes il faut regarder fixe et de costés undt machte damitt seinen herrn bruder recht possirlich nach, daß ich drüber lachen Mufte, nach bem Egen ginge Man In ber duchesse de bourgogne Cammer da bliebe Man Gine Viertel ftundt ftehen, hernach ging Gin jeder In fein Rammer, umb 7 versamblete man fich wieder ben bem Ronig, ba war die foulle so abscheülich, daß der König so bei mad. de maintenon gewegen ware, nicht durchkommen tonte, fondern Ein Biertelftundt ahn der thur wartten Mufte, big die foulle esclaircirt ware, Man wartete Ins Königs Salon 3 Biertelstund auff die Englische Königl. personnen die ginge unger König mitt ber braut undt ung allen In ber antichambre Entgegen, die Ronigin hatte Ein goltstück mitt schwarten blumen die parure wahren demanten ber Ronig auß Engellandt hatte Gin haarfarb Samet mitt golten bouttonieren. Man ginge In ordre Ins große apartement wo Man 3 viertelstundt au portique fpilt, hernach ginge Man In die Gallerie daß fewerwerd zu feben. fo all ichon war, von dar zur taffel, die Ronige fetzten die Ronigin zwischen fich die übrigen mahren dieselben fo ahm mittag ahn taffel gewegen mahren, gleich nach dem nachtegen führte Man die braudt in ihre Cammer undt zoge fie auf, die Rönigin gabe Ihr daß hembt befigleichen that der Ronig in Engetlandt dem duc de bourgogne Man fonte nichts ichonners feben alf ber brandt toilette undt bettuch welches Ein Ellen hoch spitzen hatt point de venisse aber zu Paris gemacht mitt braudt undt breutigams Bapen und Chiffre, so baldt Man ben breitigam Ins bett gelegt ruffte der König den Savoisschen ambassadeur undt wieße fie Ihm Im bett, ber ichickte von ftundt ahn Ginen Ebelman auff die post ahn monsieur le duc de Savoye biefe Zeittung zu bringen, wie daß geschehen ging jedermann nach hauß, heutte morgen ift gar nichts Reues biegen abendt aber umb 6 wirdt ber König Ein grand cercle mitt ber Duchesse de bourgogne halten big umb Ein Birtel auf 8 ben wirdt Man Ins apartement geben, heutte fein wir noch alle gebutt 2c.

Paris ben 26. December. 1697.

.... 2c. Ich glaube daß die ohrring E. L. nicht Mißfahlen werden, den sie seindt sehr brillant undt rein, mich wundert, daß da Danckelman so Erschrecklich reich ist, undt alles beh dem Chursürsten von Brandenburg gewohnen hatt, daß Man Ihm noch so Sine starcke pension gibt, den were Er trew geweßen, thete Man Ihm unrecht, weg zu schieden, hatt Er aber sein gutt mitt unrecht gewonen, so verdiut Er gar keine recompens, 2c.

#### Versaille ben 12. Januari 1698.

## Versaille den 19. Januari 1698.

. . . . 2c. Ich habe E. L. auch alles explicirt, wie Es mitt den printzen du sang beschaffen ift, ob fie zwar mitt ung Egen, so verhindert Es nicht, daß fie ung die serviet zu mäßichen geben, wen feine ceremonien fein, fo Egen Die prince du sang nicht mitt bem König, undt ichir Die Die rechtmäßige printzessinnen du sang alf mad. la princesse undt Ihre fram töchter, fo baldt wir aber Entfernt sein, alf Nehmblich monsieur undt Ich, so lest der Rönig die große princes de Conti, mad. la duchesse undt mad. du maine mitt sich Egen, Suma alles waß bastard zeilg in weibern ist, aber die söhne Nie als wen behlager sein, undt alle prince du sang mitt Egen wen die Königin In Engelsandt zu fontainebleau mitt dem König ist, als den Eken alle printzessinen du sang auch mitt aber die printzen nicht, so ift Es beschaffen, der printz de Conti hatt daß potagram wider auffs Neile ist gar stard attaquirt, waß sein Docttor gesagt ist recht artig undt de bon sens, Man zweiffelt bir, daß die poln lenden werden, daß die Königin In poln ben Ihrem König wirdt sein dörffen, jo lang sie noch Lutherisch ift, die gante christenhent solte den König In poln helffen gant souverain über bie poln zu werben, umb alle fürsten gu rachen die biege leutte verfpot haben, 2c.

#### Versaille den 30. Januari 1698.

.... 2c. gott der allmächtige verlege daß waß Er (mons. dobersinsqui) E. L. von der großen freündtschafft zwischen Churfürst undt Churfürstin von Brandenburg gesagt, lange dawern möge, undt sich feine böße leutte mehr finden, so Es wehren mögen, S. L. dem Chursürsten von Brandenburg wirdt Es viel favorabler sein, mitt Ehrlichen Leütten umbzugehen, undt dero herzen zu gewinnen, alß porcelainen zu rangiren undt childereyen auszuhenden laßen, J. L. die Chursürstin hatt danckelsman fraw braff bezahlt wie Es billig war, 2c.

.... Ich kan nicht begreiffen, wie danckelman schesmeren nicht Eher ahn tag kommen ist, undt 10 Jahr hatt wehren können, Er hatts mitt ben ambtleütten gemacht wie der ungerechte haußhalter Im Evangelio, der Chursürft von Brandenburg wirdt sich auff Einmahl reich sinden, Ich hoffe, daß Mein patgen Ein gutt theil davon bekommen wirdt, 2c.

# Versaille, den 2. Februari 1698.

. . . . 2c. Ich glaube gar gewiß, daß Mein sohn mitt dem dollen leben daß Er führt, gante nächte zu ragen undt Erft umb 8 morgendte ichlaffen ju geben, nicht lang wirdt leben fonnen, Er ficht offt auf alf wen man Ihn auß dem grab gezogen hette, man bringt Ihn gar gewiß umbs leben undt fein herr Batter will nichts dargegen fagen, aber weillen waß ich auch bir von fagen mag zu nichts nicht hilfft, so will ich nur davon ftill schwengen, Muß Nur daß noch sagen, daß Es wahrhafftig schadt ift, daß Man mein john jo In das Luder leben ftedt, den wen man Ihn ahn Etwaß begeres undt rechtschaffners gewehnt hette, wurde Er ganty Gin anderer Menfch geworden fein, Er fehlt nicht von Berftandt, ift nicht ignorent undt hatte von jugendt auff alle inclination von waß gutt undt löblich war, undt feinem ftandt zufompt, allein fender Er fein Engen herr undt meifter geworden, undt fich nichtswürdige Rerls ahn Ihn gehengt haben, undt Ihn mitt so gar gemeinen huren met verlöff haben umbgehen machen, ift Er bermagen geEnbert, daß Man Ihn nicht niehr kent, so woll von gesicht alf von humor undt ohne fo Gin leben nimbt Er nicht mehr Luft In nichts, die Luft gur Musig, fo wie Eine passion war, ift auch nicht mehr vorhanden, suma man hatt Ihn gant unlendtlich gemacht undt fürchte fehr daß Er Endtlich gar daß leben drüber verlieren wirdt. 2c.

# marly ben 6. februari 1698.

.... 2c. danckelman Muß Ein gehertzter Kerl gewest sein, so gar ben meister zu spiellen, wie hatt Er gedenken können, daß dießes so auff die lenge gutt thun würde, Insonderheit sich gegen die liebe Chursürstin so übel zu vershalten, Er bekompt Nun auch seinen woll verdinten lohn, welches woll Niemandes betawern wirdt, Es war courageux vom graffen von donna über dießen menschen zu klagen undt dem Chursürsten von Brandendurg die augen zu öffnen, da dießer doch so gar mächtig beh J. L. war, Cold hette ich auch nicht vor so gehertzt gehalten, sie seindt aber alle lobenswerdt undt haben gar woll gethan, daß danckelmann  $\frac{m}{40}$  thaler von König wilhelm genohmen, Erweist seine unschuldt nicht, contrari das klagt Ihn selber ahn, 2c.

Paris, den 13. Februari 1698.

Was mich hoffen macht, daß mein tochter In Ihrem heüraht glücklich sein wirdt, ist, daß sie nichts abschreckt, waß sie auch von Ihres zukünfstigens herren armuht hören mag, undt bildt sich doch Ein, sie werde glücklich mitt I. L. sein, undt weill das Bergnügen viel In unßerer Einbilhung besteht, hoffe ich, daß sie nicht unglücklich sein wirdt, frehllich ist Es Ein groß glück, frankreich nicht zum nachbarn zu haben, 2c.

## Paris, den 16. Februari 1698.

. . . . 2c. geftern abendt habe ich daß Vergnügen gehabt, noch lang von E. 2. mitt my Lord portland ju fprechen, Er fagt Er hette offt die gnabe gehabt, E. L. auffzuwartten, undt bag Er fich nicht genung bette verwundern fönnen, daß E. L. so gar perfect Englisch undt hollandisch sprechen können, Er hatt E. L. auch fonft viel gelobt, diefer my lord hatt recht gefunden, womitt Er mich entreteniren solle, umb mich zu gefallen, monsieur der wie E. L. woll wißen, Eben nicht sonderlich gern ficht, daß Man consideration vor mir hatt, bem gefelts gar nicht, bag mylord portland so fleißig ju mir fompt, undt mich entretenirt, undt weillen Er Es Ihm nicht wehren fan, sucht Er mich davon abzuhalten, sagt, ce mylord ne vous entretient tant que pour tacher de vous tirer le vers du nez, Ich antwortete cela seroit a craindre avec vous, qui pouves peust estre savoir des secrets du roy et de l'estat, mais moy qui n'en sait point je n'ay point a craindre qu'on me fasse parler, et jaime fort a l'entretenir car il me parle de gens, que j'honnore et aime et cela ne peust nuire a personne et vous saves monsieur que quand on me parle de ma tante de mon oncle et du duc de Zel que je coutte bien vollontier ceux qui parlent, ba hatt Er mir nichts auff antwortten können. Er fing aber hernach wieder abn. cela desplaira bien au roy et a la reine d'engleterre a St. germain ich fagte, je n'y saurois que faire je les plains, je vouderois leur rendre service mais je ne puis m'empecher d'avoir de l'estime pour le roy gouiliaume, car il le meritte et je ne les trompe pas, je ne m'en suis jamais caché d'ailleurs je ne puis chasser de ches moy vn ambassadeur d'un roy qu'on reconnoit pour tel, que le roy et vous receves a merveille, et qui me rend des soins et me fait milles honnestetes du roy son maistre qui me demande mon amitié, en verité tout cela meritte que je le traitte bien et luy fasse des honnestétes a mon tour, et le roy et la reine à St. germain ont tort s'ils y trouvent a redire.

#### Versaille den 13. mertz 1698.

.... 2c. Sontag hatt mylord portlandt seine entree zu paris gehalten, seine Livrée war gar magnisic Er hatte 6 Kutzschen 12 handtpserdt 12 pagen 50 estaksiers undt gar Ein groß Cortege von mylords vergangen Dinstag hatt Er seine audientzen hir gehabt, undt wie In frankreich alles Wuß gesungen werden, alß hatt Man auch au pont neuff dießen Einzug gesungen,

Ich ichide E. L. daß liedt, daß fie gemacht haben, maß mir possirlich brinen vorfompt ift daß fie jest Eben begelbigen Ronigs ambassadeurs Lob singen, den fie vor Etliche jahren In Esfigie gebrent undt durch alle gagen geschlept haben, ift also wenig auff des frangoschen popels haß oder freundtichafft au trawen, vergangen binftag nach ber audientz thate Ich Gin jagts Kleybt ahn, ben Rönig auff ber vogel jagt ju folgen, Es war bag ichonfte wetter von der welt Ich übereichte dem König der raugräfflichen Rinder memorial befamme aber keine andere andtwort alf (je veray) apropo von diegem je veray Muß ich E. L. verzehlen waß Ein gascon vor Ein par monat hir thate, Er war Ein abgedandter officirer hatte In dießem Letten Krieg alle daß seinige verthan undt bargu Ginen arm verlohren, Er fame undt batte ben Ronig umb Gine pension, Der König andtwortete wie ordinari (je veray) der officirer fagte mais Sire si j'avois dit a mon general (je veray) lors qu'il ma envoyes a l'occassion ou j'ay perdu mon bras, je l'orois encore, et ne vous demenderois rien, daß hatt den Rönig so touchirt daß Er Im von stundt ahn seine pension accordirt hatt, gestern hatt Man hir daß letzte apartement gehabt weder apartement nach Commedien wirdt Man Run sehen big Man wider zu fontaine bleau fein wirdt, 2c.

### Versaille den 16. mertz 1698.

... 2c. Ich sehe seyber Rur gar zu woll, daß E. L. betrübnuß ärger alß Nie ist, daß disputirte Ich setztmahl mitt mons Spanheim Er war verwundert, daß E. L. schmertzen noch so mächtig sehe, undt sagt Er hette gemeint, daß weillen onche so wohl geschehen were, auß seinem Ellenden sehen zu kommen, daß dießes E. L. Eher würde Erhollet haben, Ich sagte aber, daß dießes woll gutt vor onche wehre allein E. L. dero versust nicht Ersetzte undt daß die Zeit allein Sinen solchen schmertzen lindern könte, Er sagte E. L. raison were so starck solste meister werden, Ich hergegen antwortete, daß die raison die Enthsindtlichseit deß hergen mehr gebe alß Nehme, sehe sehder daß ich Nur gar zu groß recht habe, 2c.

# Marly, ben 24. April 1698.

Mein Sohn hatt mir verzehlt daß Man von Hollandt undt Engellandt sprach undt daß mons. de wassenaer gesagt habe von König wilhelm sprechendt, il est roy d'engleterre et Stathalter d'Hollande Ein Mylord andtwortete, dittes dien il est roy de hollande et stathouder d'engleterre, wassenaer andtwortete, si on le prend par le coeur il est vray que ce roy reigne dans les coeur en hollande et c'est cela que vous voulles dire aparamment, der Engelsender andtwortete, non je le dis tout de bon il est le roy et le maistre absolu en hollande mais il ne l'est pas en engleterre Car il y a vn parlement qui luy sait dien ronger les ailles s'il veust aller trop loin, Mein sohn fragte, ob Kapel Ein Man von meritten wer, ouy andtwortete ein Engelsänder, il a le meritte d'avoir 17 an et d'estre deau garçon voila comme le roy d'engleterre le veust verzehsten drauf hundert infamie undt histörger von König wilhelms desdauchen, Man Muß gestehen, daß Es Eine dosse nation ist.

## Versaille, ben 27. April 1698.

.... 2c. Man kan Engendtlich nicht sagen wer ben mein sohn In gnaden ist, oder nicht Er schwärmbt Immer herumb undt kan sich In nichts zwingen, Er weiß daß der König jetz In der welt nichts mehr hast, als wen Er nachts nach paris rendt, den der König sicht woll, daß Es nur auff bloße desdauche ahngesehen ist, von hir kan Er hin ohne daß Es der König Erfährt, da gibt Er sich aber kein augenblick gedult, sondern geht von marly nach paris, wo Ihn der König Eben mißen kan, In dem Er sicht, daß Er nicht ahn tassel ist, undt solche sachen thut Er Immer, so Sinem recht unsgedultig machen, den durch sein liederliches leben macht Er sich ben jederman veracht, 2c.

## St. Clou den 15. may 1698.

.... 2c. Ich gestehe, daß ich mich nicht genung verwundern kan, wie König wilhelm seines freündes undt vettern partie versaßen kan, umb vor so nichtswürdigen seütten zu sein, wie danquelman undt seine race ist, Es wundert mich gar nicht, daß Es dem Chursürsten von Brandenburg piquirt hatt, dießer Chursürst hatt groß recht sich nicht lumpen zu saßen, den dazu ist Er nicht geborn, hir Im sande helt man von keine sürsten nichts, sie sehen den prince du sangt, undt kein Man noch weib von qualitet will Ihnen dinnen, den Les simple gentilhomme heist man nicht gens de qualité hir undt waß Man simple gentilhomme heist, seindt keine Sdesseite ordinari sondern bürgersseütte, la motte condition ist beger als die d'oldreusse wie ich gehört habe, 2c.

## St. Clou ben 18. may 1698.

divertirt hatt, sie mag leben wie sie will, Man wirdt Ihr woll Nie nichts sagen, den sie ist Eine von den besten freindinen von der pancerate, welche sie sehder langen Jahren gekent undt dieße freiindschafft hatte sich au marais ahngesponnen, seyder mad<sup>lle</sup> Lenclos alt ist, ledt sie gar woll, sie solle sagen sie würde sich Nie von ihrem leben corigirt haben, wenn sie sich selber die sach nicht In ridiculle getrehet hette, Ich wuste nicht, daß Carllutz sie gekant hatte, Mein sohn ist gar ihr gutter freündt sie hatt Ihn sehr lied, Ich wolte, daß Er sie öffter besuchte, undt mehr mitt Ihr umb ginge, alß mitt seinen gutten freünden, sie würde Ihm besere undt noblere sentiementen geben, alß die so Ihm seine gutten freünde inspiriren, den daß solle sie auff Ein Endt verstehen, undt wen Ihre gutten freünde, sie loben, sagen sie Immer jl n'y a point de plus honnest homme que mad<sup>lle</sup> L'enclos, sie solle auch gar modest In Ihren maniren undt reden sein, welches mein sohn gar nicht ist, 2c.

## marlly ben 2. Julli 1698.

.... 2c. Ich Muß E. L. aber Ginen schönnen discours verzehlen, fo gestern ben dem spiel gehalten worden, mad. la Duchesse hatt mirs gestern abendts verzehlt, den Ich fomme nicht zum fpiel, die Cohue ift zu groß, Männer, weiber alles fitt durch Ginander, folte ich dieges Endern, wurde Ich bie frenheit vom fpiel benehmen, undt mitt unter dig volck ju fiten würde monsieur gar nicht gefahlen undt mir, die warheit zu bekennen, auch gar nicht ahnstehen, bleibe also bavon, Erfahre also Rur burch hören fagen, waß dort vorgeht. Im landtsinecht meinen viel sie brechen Ginem andern daß glud Im Mijchen, Mijchen also die Carten gar offt undt der die handt hatt, Muß benen zu Mifchen geben, fo Es begehren, Gin großer fpieller, fo Mons. de bossiere heift, spielte fehr unglüdlich gestern, meinte die glüdlichen würben Ihm glud Ihm mischen bringen, murffe berowegen die Carte bem grand prieur zu, der sagte dou vient que vous ne donnes pas le jeu a mad. despinois qui gaigne plus que moy, Er fagte d'un air radoucie (j'orois bien voulu le faire a madame, mais je n'ay oses, Elle n'aime pas cela, c'est pourquoy je l'ay fait a monsieur) E. L. können leicht gebenden, welch ein gelächter hirauff Erfolgt ift, 2c.

## St. Clou ben 13. Julli 1698.

gar Eine gemächliche religion, den sie halten betten undt allen Eußerlichen culte vor ohnnöhtig undt daß Es Nur gutt sehe vor die ignorenten, allein sie, wenn sie sich Nur Einmahl In Ihrem leben gott Ergeben, so könten sie Nimmermehr verdambt sein, dörfften nichts mehr thun, als Nur Einmahl deß tages sagen, dieu est, undt weitter nichts, den ganzen tag wen der seid waß begehrt Muß Man Ihm nichts versagen, undt Es Nur vor Ein bestia haltten, 2c.

#### St. Clou ben 17. Julli 1698.

....2c. Ich glaube daß die Erfüllung der gnaden von Mad. guion E. L. wirdt tachen machen, Es ist viel possirlicher mons. de meaux dieße historien verzehlen zu hören alß daß duch zu leßen, Er hatt mich zu marly Im spatiren gehen recht divertirt, mir kompt mad. guion wie Eine rechte Närin vor, Ich din woll E. L. Meinung, daß man wenig Leütte sindt so Einerley opinion haben, wie Ich Ir standreich kamme, machte man mich mitt viellen bischoffen undt Erzbischoffen sprechen, umb wie Man sagte, meinen Catholischen glauben zu sterken, allein Ich hatte Mühe zu sehen, wo der Catholische glauben war, In general drachte man die sach zwar gleich vor, In der außlegung aber war kein Eintziger der die sach wie der andere glaubte, daß machte mich damahlen recht zu lachen, were aber recht Ihr worden, wen ich nicht vorher schon mein parthey gesaft hette, und (wie jener Engländer sagte) mon petit religion a part moy genohmen hette, mons. de meaux hatt viel verstandt

undt ist Lustig undt ahngenehm In seinen discoursen, Ich Erinere mich gar woll wie Er ben E. L. zu maubisson war, Ich war auch damahlen da, Es ist gant natürlich, ec.

## St. Clou, den 20. Julli 1698 umb 8 morgendte.

.... 2c. Ich habe woll gehofft, daß daß Buch von mons. de meaux E. L. divertiren würde wie mir mons. de meaux die sache von mad. de guion mündtlich verzehlt hatt, so helt mons. de Cambray Nur mad. de guion parthey, umb seine übermäßige ambition zu bededen, ben Es ift nichts gewißer alf bag bies alles Rur Ein spielgen war, umb den Rönig undt ganten hoff zu regieren, undt die resolution war gefast, mad. de maintenon ju gewinnen, wie auch geschehen, umb ben König gant ju gouverniren. Man hatt gange Liften ben ihnen gefunden, von chargen, wie fie ben ganten hoff haben Endern wollen, undt Ihre creaturen überall die höchsten ftellen geben, die religion ift, maß Man ahm wenigsten bir ahngesehen hatt, wie aber mad. de maintenon geschen, daß mons. de meaux die fourberie Enbedt undt gemerdt, daß Es habern fonne ift ihr angst worden, der Konig mögte merten wie fie ihn regirt hatt, also gleich umbgesattelt, undt mad. guion sambt ihrer ganten parthey verlagen, ba ift ben alles abn tag tommen, Ich versichere E. L. daß diefer Bischofftreit nichts wenigers alf ben glauben jum Biehl hatt, alles ift pure ambition undt man dendt ichir abn keine religion mehr, Es hatt Nur den bloßen Namen davon, also die vers fo Man auff dießen Bischoff ftreit gemacht, woll war, daß der glauben allein verderben wirdt, ich weiß nicht, ob E. L. diefe vers gesehen haben, In allem fall fetse ich fie hieher.

> Dans ces Combats, ou nos Prelats de France, Semblent chercher la verité, L'un dit qu'on destruit l'esperance L'auttre ce plaint que c'est la charité C'est la foy qu'on destruit et personne n'y pense.

> > St. Clou, ben 31. Julli 1698.

Sontag spiesten zu meudon der printz de conti duc de la feulliade undt grand prieur de vandosme a l'ombre, der printz de conti spieste grand prieur wie der printz de conti Es verzehst hatte codille sicher In der handt undt stieß auss die Cartte de conti codille, undt sate zum grand prieur vous joues avec trop grand avantage faissant couper a codille sur der grand prieur andtwortete tout auttre que vous ne me dires pas cela, der printz de Conti sagte, je prend ces messieurs a tesmoins que je n'ay rien dit qui vous puisse offencer mais pour le Codille vous l'avies sur dans vostre main, Mons. le duc et marquis le chevre sahen dem spies avec vous, prieur subt sagte, il n'y a plus moyen de jouer avec vous,

printz de conti anotworte, apres cecy il despendra de vous de jouer avec moy ou non mais pour le pressent il y a encore 5 poulles a jouer je veux que vous les achevies, der grand prieur setzte sich wider Rieder undt ichwur daß dieges daß letzte mahl fein follte, daß Er mitt bem printz de conti spiellen sollte, wie daß spiel auß war, sagte Man ahn mons. le dauphin waß vorgangen were Er ließ den grand prieur hollen undt verbott Ihm dem printz de conti nichts mehr zu fagen, andern tags alf Montags abendts wie wir wider von der Wolff jagd fommen wahren, nach Mgr. nacht-Egen, alg ber printz de conti In feine Cammer geben wolte undt gants affein Sm hoff war, geht ber grand prieur zu ihm undt fagt vous m'aves fort mal traittes hier vous deves m'en rendre raison, da wurde der printz de Conti bitterböß undt rieff überlautt tout auttre quel qu'il puisse estre que j'orois offences je luy feroit raison, mais pour vous misserable je vous mesprisse trop pour cela alles a la tranchée de barcelone, damitt lieff gant Meudon hertu, fo des printzen ftimme gehört hatten, die zwei fo fich gandten wurden fo voller Born daß fie Ginander alles vorwurffen, waß fie wuften undt ichalten fich Ginander auß wie die stalfnecht, Man führte sie von Einander, der printz de conti ging gleich zu Monseigneur undt verzehlt Ihm alles, grand prieur wolte desgleichen thun, aber mons. le dauphin wolte Ihn nicht sehen, andern tages gingen sie nach versaille alf vorgestern, der König horte den printz de Conti ahn, ließ aber bem grand prieur fagen, seine ordre ben mons. pontchatrin gu hollen, welche war, daß Er fich gleich In die Bastille feten folte, welches Er auch gethan, In der Zeit daß bieges alles vorgangen, mar mons. de vandosme au anet, der ist gestern gleich fommen, undt hatt den printz de conti vor feinen bruder umb verzehung gebetten, welcher ihn gar woll Entpfangen, undt meint Man daß alles friedtlich ablauffen wirdt, wie lang aber der grand prieur In der Bastille bleiben wirdt weiß man noch nicht, da fan man auß feben, ob ich graff Platten nicht Ginen gutten dinft gethan, ichir weg gu helffen, den weillen Man den grand prieur nicht verschondt weillen Er Rur gezandt hatt, in Mgr. hauß, maß wurde Man ben Ginen thun fo fich In Eine maison royale geschlagen hatt, nachdem Ich Ihn selber hatte ambrassiren machen, undt der gar viel geringer alf der grand prieur ift, Man spricht jetzt von nichts anderf alf von dießer Zeittung, E. L. können nicht glauben, wie rar die conversation jetzt hir im lande ist, man lacht die leittte auß so gern sprechen, undt raisoniren wollen undt artige conversationen findt man gar nicht, umb perfect bir zu fein, Muß Man Nur Landsknecht spiellen, den ift alles gutt, also daug ich gar wenig hir Sm landt, 2c.

Marly, den 7. Augusti 1698.

.... 2c. Man gestehet hir nicht, daß mons. de Cambray seine bücher zu rom aprodirt worden sein, den Man examinirt sie noch, mons. de nevers hatt sich hir vor mons. de Cambray declarirt, wie E. L. auß hir beh liegende vers Ersehen werden, so Er selber gemacht, Ich Muß aber meine ignorance gestehen, Ich verstehe die helsst nicht von dießen versen, sehe woll, daß le mistique meine sach gar nicht ist, mad. de maintenon verstehet le

mistique beger, alles ist misterieux ben sie, Ich Muß gestehen, daß mich nichts mehr gewundert hatt, alf wie Ich gefehen, daß diefe dame Ihren fo gar gutten freundt ben archevesque de Cambray abandonnirt hatt, ben fie agen undt trunden offt mitt Einander undt mar fein parthie de plaisir von dießer damen da dießer Ertbischoff nicht mitt ben ware, keine musig, keine' assemblée d'amis, Er war ben alles, undt jetzt verfolgt sie ihn In den grundt, defiwegen jammert Er mich von herten, ben Es Muß bem gutten Ehrlichen Man fehr schmerten, fich fo verlagen undt verfolgt zu feben, von benen da Er fein Ginzig Bertramen auff gesetzt hatte, fie (3ch will sagen Mons. de Cambray undt Mad. guion) fonnen die thorheitten nicht läugnen, so in mons. de meaux fein buch fteben, ben Er hatt Zeugen bagu undt nichts In fein buch gesett fo Er nicht beweißen tan, wo mir recht ift, fo feindts die fautinianer die gemacht haben, wie E. L. belieben gu Erzehlen, wir haben deren auch zu manheim gehabt, blieben aber nicht lang bortten, maß fie vor dem altar Gott ju Ehren, in Engellandt gefett, war allezeit tein weirauch, die leutte so vapeurs haben, hetten aber lieber alf weirauch gerochen, Ich bin woll E. L. Meinung, daß Gin jeder In seinem finn son petit religion apart soy hatt, wie mons. filding, Ich glaub daß Es sinceritet von den reformirten ift, sich nicht stehlen zu wollen, zu glauben, waß sie nicht glauben können, undt daß, wen Es Nur umb die predig undt psalmen zu thun were, würden sie sich nicht weg jagen lagen, die psalmen seindt doch warlich nicht so unahngenehm zu hören, alf die voyellen von Giner großen Deg, welche Einem offt recht ungedultig machen nichts zu hören alf Ein gepler von a a a a, e e e e, i i i i, o o o o, wenn Ich borffte lieff ich offt gern auß ber Rirch, befrwegen, ben ich ftebe Es mitt rechter Mübe auf. Ich glaube auch nicht, daß unfer lieber printz Carl S. diefes geschender würde gefunden haben, alf die psalmen wen sie Eine hübiche Melodey haben, Dr. Luther weiß ichs recht Dank hubiche Lieder gemacht zu haben, ich glaube daß dig viellen luft geben hatt lutherisch zu werden, ben daß hatt Etwaß luftigs aber die mistiquen mitt Ihrer contemplation were meine fache gar nicht ec.

.... 2c. Ich fürchte die picadille wirdt Endtsich unsern gutten König In Spanien In jene welt führen, von hir kan ich E. L. gar nichts Neues berichten, als daß Mons. le prince de Conti undt Mons. le dauphin so sehr vor den grand prieur den König gebetten haben, daß der König Endtsich sich Ergeben, undt Erlaubt hatt, daß der grand prieur heütte wider auß der bastille solle mitt dem beding, daß Er gleich herkommen solle Mgr. undt den printz de Conti umb Berzehung zu bitten, undt solle hernach gleich wider nach paris, 2c.

# Marly, den 17. Augusti 1698.

.... 2c. Ich bin mitt Mons. de Cambray undt Mons. de Meaux wie die Kinder so papa undt mama lieb haben, Ich halte viel von behben ich kann mons. de Meaux nicht verdencken, mons. de Cambray, mad. gion wollen auß dem Kopff zu bringen, undt mons. de Cambray jammert mich, sich auff leütte verlaßen zu haben, die ihn jetzt so versolgen, Er ist aber durch

sein woll leben undt Berstandt zu estimiren, undt mons. de Meaux desielben gleichen, kan also keinen von benden haßen, daß mons. de Cambray ambitieux, ist Nur zu war, sonsten wer Er nicht so lang intime von mad. de maintenon geweßen, mit welcher Er so zu sagen, Eine Zeit lang regirt hatte, aber sie hatt auff Einmahl geEndert, undt die so pretendiren alles zu wißen, versichern, daß Es sehe, weillen Er nicht hatt rahten wollen, daß der Heilsraht solle declarirt werden, wie mons. helmont von unßerm Herr gott glaubt, so Muß Er vor gott halten, waß wir ordinari natur Nenen, Nehmblich waß aller Sammen In der welt Erhelt fortpslantzt undt wider zu grundt sührt, ich meinte aber die christliche religion sehe gott den allmächtigen noch über dießes 2e.

## St. Clou, den 31. Augusti 1698.

Larchevesque de Cambray, Ich glaube, daß E. L. sinden werden, daß Er sich gar woll verantwortet, undt hosse, daß Es E. kinden werden, daß Er sich gar woll verantwortet, undt hosse, daß Es E. L. Ein stündtgen amussiren wirdt, Eine sach, so wen ichs sagen darss nicht gerecht vorsompt, ist daß Man mons. de meaux woll Ersaubt hatt, sein buch gegen mons. de Cambray ofsendstich zu trucken, undt daß Man mons. de Cambray nicht Ersauben will, seine Entschuldigung ofsendstich zu trucken, Es ist allen buchtruckern beh sirass verbetten worden, seine bücher zu trucken, die exemplar so Man davon hatt, bekompt Man Nur durch freinde hände undt Im secret, Ich habe große Wühe gehabt, dißes zu krigen, so ich E. L. hirden schot, daß E. L. Es mitt Lust lessen werden, daß advertissement verstehe ich nicht, daß übrige aber sinde ich gar clar undt leicht zu verstehen, Es geht mir Sben wie pickelhäring wenn Er richter ist, den mich deucht, der letzte so spricht hatt allezeit recht, mich versangt zu vernehmen, wie E. L. dieß buch gesahlen wirdt, ..... hir In frankreich lest Man die opinionen wie Man will, wen Man Nur feine bücher macht, In die Meß undt Ins salut sleißig geht, In sein parthey von der Caballe ist, den kan Man glauben waß Man will, Man bestimmert sich ganz nicht drumb.

# St. Clou, ben 18. Septbr. 1698.

.... 2c. Die pantecrate hatt großen gewalt allein, sie solle boch nicht die vergnligste von dieser welt sein, sondern gar offt bitterlich weinen, sie spricht auch offt vom todt, aber ich glaube Se ist Nur umb zu sehen waß man dazu sagt, die Duchesse de bourgogne verwenen sie gantz, sie bleibt keinen augenblick In Siner Kutschen ahn Sinem platz setzt sich auff alle Knie so in den Kutschen sein, undt schwirmbt Immer herund, wie Sin affgen, undt daß sindt man gar artig, sie ist absolute in Ihrer Cammer, Man thut alles waß sie will, Stlich Mahl kompts Ihr ahn umb 5 morgendts herund zu schwärmen, daß lest man Ihr alles zu undt admirirts, Sin anderst gebe

seinem Kint die ruhte, wen Es thete wie bießes, Ich glaube Es wirdt Ihnen mitt der Zeitt gerewen, dießem Kindt so seinen frenen willen gelaßen zu haben, 2c.

## Port Royal, ben 21. 7br. 1698.

. . . . 2c. Mein sohn hatt mir gesagt, wie Er wider von Compiegne fommen, daß mons. de meaux dortten solle gesagt haben, (je prepare vne meulle de moulin qui escrassera tout vn coup Mons. de Cambray) Es hette 3hn Jemandes geantwortet, s'il la voit venir il ce mettera a lescart et la laissera tomber, wen die meulle de moulin getruckt wirdt sein, werde ichs E. L. schicken, ich habe woll gedacht, daß E. L. finden würden, daß der Erzbischoff von Cambray fich woll verantwortet hatt, In feinem lettem Buch, weillen Man aber mitt dießer Entschuldigung nicht zu frieden ift, undt mons. de meaux obligirt ferner gegen ihm zu schreiben, glaube ich, waß Man mir lengst gesagt hatt, Nehmblich, daß weillen der arme Ertbischoff gegen die declaration von Einem geheimen heuraht gerahten hatt, daß man Ein exemple ahn 3hm geben will mitt Berfolgung, damitt andere Bijchöffe undt Ertsbischöffe sich dran spiegeln mögen, undt ftard zu der sach rahten, ich bin von hertzen fro, daß E. L. die theologischen sachen Im ahnsang von mons. de Cambrais Buch nicht verstehen, ich meinte, meine ignorant were Es allein schuldt, daß ich Es nicht habe begreiffen können, weillen E. L. Es aber auch schwer zu verstehen finden, Muß Es woll In der that schwer zu verstehen sein, Ich habe von Herten gelacht, daß E. L. sagen, daß Es die Pfaffen jetzt wie die Docktors undt apotheckers machen, damitt fie Niemandes verstehen kan alf sie unter Einander, Ich habe mons. de Meaux gefragt, wie die quietisten die liebe gottes verstehen, welche ich auch nicht begreiffen konte, Er fagt, ihre Lehre wehre, daß fie Erftlich, wie E. L. gar recht fagen, gant ohne interesse lieben follen, undt Ihn Eben fo lieb haben, wen Er fie verdammen folte, alf wen Er fie feelig machte, daß fie ftehts ahn gott benden muften undt mitt betrachtung fagen (dieu est) weitter hetten fie nichts gu thun, die liebe gegen Gott zu bezeiigen, (Dieu est) ist noch zwen wort weniger gesagt, alf ich liebe dich Gott, also leichter, Ich finde daß E. L. über die Magen schönn undt woll über diß alles raisoniren undt fan nicht glauben, daß jemandes maß bergegen ju fagen fan finden, ben Es ift ja Sonen clar, daß nichts boses geschicht In der welt ohne bog naturel, undt daß Man daß gutte nicht kenen könte, wen kein boges were, worinen die pfaffen nicht so Einig mitt E. L. aber sein würden, (wen jemandt dießes gnädige schreiben feben folten) ift daß E. L. die Emige Berdamniiß In Zweyffel ftellen, welche fie doch absolute haben wollen, Es ist auch Ihr interesse daß Mans glaubt, 2c.

## Paris ben' 15. October 1698.

.... 2c. Ich weiß nicht, ob meiner tochter heuraht glücklich Enden wirdt, allein Er hatt gar trawerig ahngefangen, den wie Man fie zusammen geben, hatt jederman In der Capel geweindt, der König, der König undt

die Königin von Engellandt alle princessinen alle geiftliche alle hoffleutte big auff die garden undt schweiter alle abgesanten der popel Suma alles alles hatt die bittere threnen geweint, außer monsieur le dauphin, der hatt keinen Eintzigen threnen vergroßen undt alles wie Ein spectacle ahngesehen, die Duchesse de bourgogne hatt doch Endtlich Erwießen, daß sie Ein gutt naturel hatt, den sie ift so betrübt geweßen, daß fie nicht hatt Egen können, undt nichts gethan alf bitterlich weinen, nachdem sie ihre tante adieu gesagt hatt, aber Ich will E. L. nichts mehr von allem bem weinen fagen, ben daß tan E. L. nicht divertiren, wir haben geftern meiner dochter toillette gesehen, undt Gin meuble von 40taugendt thaller jo ber Ronig meiner bochter gibt, man fan nichts schönners sehen ift von den diden frigirten goltten stücken von venedig undt mitt goltstück gefuttert, In den blumen manquirt Ein klein wenig coulleur de feu, Es ist Ein bett, Ein taffeltuch 6 Sessel undt 24 stühl, Es ist admirable, die toillette ift von Silber vergult, aber die ichonfte arbeit von der welt, der berümbte Losné hatt Es gemacht, Ich glaube man wirdt mein dochter In Lotheringen nicht übel esquipirt finden, sie hatt vor  $\frac{m}{20}$  thatler weißzeug undt spitzen undt point, gar schön undt In großer menge 4 große mächtige Riften voll.

fontaine bleau ben 22 8br. 1698. Ein virtel auff 11 morgendts.

.., . 2c. mein gott wie Erzicht man In meinem Sin die Duchesse de bourgogne so bitter übel, daß Kint jammert mich drüber, man lest ihr alles zu, In voller tassel seinzt sie ahn zu singen, danzt auff ihrem stuhl, thut alß wen sie grüst macht abscheüsige grimassen, zereist In den schüsseln die hünsner undt felt-hünner mitt sauller saust, steckt die singer in den Saussen Suma ungezogener kan man nicht sein, undt die hinten I. L. stehen russen ah qu'elle a de graçe, qu'elle est jolie, Ich habe Endtlich drüber lachen Müßen, den alles waß sie thut admirirt Man, Ihren Schweher herr vatter tractirt sie ohne respect undt dautt ihn, da meint Er, Er sehe In kaveur undt ist hertslich fro drüber, mitt dem König solle sie noch famillierer sein, Ich weiß nicht waß Endtlich drauß werden wirdt.

# fontaine bleau, ben 25. 8br. 1698.

.... 2c. waß E. L. In des Ertzbischoff von Cambray buch remarquirt habe ich auch gar woll In acht genohmen undt hatt mir recht woll gesahlen, wieße Es mad. de chasteautier, zu allen Zeitten hatt Es sich raisonable seütten undt thoren gesunden, aber waß mich wundert ist, daß die so raisonabel sein, sich ofst von Einfaltigere alß sie selber sein, gant blindtlings sühren laßen, mons. de meaux In familliarer conversation, ist nicht facheux noch verdrießslich, hatt auch Niemandes Nie nichts zu lendt gethan, wolte die alte Zot nicht, daß er dießen versolgt würde Er ihn woll In ruhen gelaßen haben, Es ist ihr aber nicht gutt Etwaß abzuschlagen undt Ehe man sein fortun verliehrt will Man lieber andere ihre verliehren machen das ist zwar nicht genereux aber sehr Nützlich.

fontaine bleau den 5. 9br. 1698.

den Man fan nicht glücklicher noch vergnügter sein, als sie ist, Gott gebe Nur, das Es so bestandt haben mag, Ich Muß gestehen, daß Es mir Ein rechter trost ist, wen monsieur le dauphin auß raison nicht geweint hette, würde ich I. L. sehr apropiren aber unter unß gerett Eß ist Nur auß bösem hertzen undt weillen Er lust nimbt, seitte betribt undt weinen zu sehen, das Er selser nicht ist touchirt geweßen, undt daß kan ich nicht loben, Es ist gewiß, daß der herzog von Lotheringen nicht so indisterent vor Mein dochter ist, Es scheindt daß Er sie sehr lieb hatt, sie hatt ihn auch woll von gautzem herzen sieb, wen dieße sieb Rur dawern könte, würden sie behde glücklich genung sein, (mais helas jl n'est point d'etternelles amours) wie in Clelie stehet, undt ordinari beh hössen sinden sich viel böße seütte so kust Kehmen die herschafft zu brouilliren, kan also nicht recht auss meiner dochter glückbawen, 2c.

#### Versaille den 21. Xbr. 1698.

.... 2c. Man spilt le tartuffe besto geherzter Indem Niemandes pretendirt Ein tartuffe zu sein, Ich glaube aber, daß wen jemandes jetzt dergleichen Commedien machen folte, wurde Es nicht gutt gehengen werden, Inbem man algdan glauben würde, daß Man Etlich originals abgecopirt hette, fo jetiger Zeit hoch ahm brett fein, In religion sachen ift unger großer König bluts ingnorent undt vertrawet fich auff waß die, fo Er lieb hatt, ihm davon vorschwetzen, undt weillen ihr interesse ift, ihn allezeit In förchten zu halten, bamitt Er keine weittere Erklarung sucht, so Mugen sie ihm bie höll ahm beififten machen undt von denen abziehen, so ihm die warheit fagen könten, zudem so ift Es leichter, Gin par gebetter auff lateinisch daher zu paplen, alf recht undt gerechtigkeit zu üben, undt ungerm Negsten nichts zu thun, alf mas wir wolten, daß ung geschehe, welches die rechte religion ift, die arme leutte jo geplaget werden, jammern mich woll von hertens grundt, wen man die menfchen plaget, werden fie opiniatre undt meinen felber offt fie theten auf gotsfurcht, maß sie auß purer opiniatretet thun, Es scheindt woll, das ich nichts guts ben der sachen thun kan, weillen kein guttes geschicht, undt wen der Rönig mir glauben wolte, murde Man jederman In ruhen glauben lagen, waß Er will, hergegen aber die bogheitten, falfcheitten undt abscheilliche desbauchen suchen abzuschaffen, so hundert mahl ärger seindt undt mehr schaden thun, alf opinionen, aber Es ift ohnnöhtig, daß ich davon rede, weillen nichts ben mir ftehet, 2c.

# Versaille, den 31. Decbr. 1698.

.... 2c. Borgestern seindt 5 von mons. le duc de bourgogne seinen Letitten weggejagt worden, Ein exampt des gardes so mons. de Cambrays bruder war, l'abé de langeron 2 gentilhome de la manche, du puis, et l'eschelle, der setze war page ben dem König geweßen, undt noch Ein abé

boaumond, sautter devotten sehndt jetzt accussirt quietisten zu sein, daß geschrey geht, daß noch viel mehr werden von hoff gejagt werden, die pantecratte ist nicht so beständig vor ihre Freünde so sie In der devotion besommen, alß die so sie Im marais gehabt hatt, der arme Erzbischoff von Cambray ist ihr bester Freündt geweßen, jetzt ist sie seine größte Feindin undt versfolgt Ihn undt alle die seinige a outrance, wie E. L. sehen, Es ist war, daß sie die Mansseitte nicht mehr sehen will so vor dießem ihre freünde undt amants geweßen, darillon ist vor seydt drüber gestorben, 2c.

#### Versaille ben 4. Januari 1699.

.... 2c. gestern fam die Zeittung von des Ducs de Brissac todt, mons. de cossé so sein neuveu undt bechamels Dochterman, wirdt Nun bertog werden, ben Er hatt keine Rinder hinterlagen, die marechalle de villeroy ist seine schwester, also seine Erbin, Ihr neuveu de cosé wirdt ihr die Duché de Brissac abkauffen Müßen, geftern hatt man ben ganten tag von nichts anderst gesprochen, Es ist Gine disputte ben hoff so vom Ronig ahn biß auff die laquayen disputirt wirdt, mons fagon hatt Es ahngefangen, der Cardinal destrés abé de beaubrun undt noch Etsliche mehr seindt mons. fagons Meinung, der überige gante hoff ift dargegen, die disputte ift, ob daß Secullum ahnfengt wen man 1700 schreiben wirdt, ober 1701, monsieur fagon undt die von seiner parthey sein, sagen, Es fengt ahn wen man 1700 schreiben wirdt, den algben segen die hundert jahr gum Endt, die andern aber souteniren, daß die hundert jahr Erft jum Endt sehen wen Man 1701 fchreiben wirdt, Ich mögte gern deß herrn leibenit Meinung hiruber wifen, wo Man geht undt ftehet jetzt hort man nichts alf disputtiren big auff die porteur de chaisse disputtiren hirliber, E. L. können nicht glauben, was diß vor Ein geraß zu wegen gebracht hatt, fo lang alf Ich hir Sm landt bin, habe Ich nichts disputiren hören alg biges, Ich, wen Ich bie warheit bekenen sole, bin mons. fagons Meinung, der König mons. le dauphin, printz de Conti, monsieur undt gange hoff seindt vor 1701 Ich mogte E. L. meinung auch woll hirüber wißen, 2c.

# marly Donnerstag ben 8. Januari umb 11 morgendts 1699.

von Sinem Duc undt Siner Duchesse, welche gar mitt unterschiedklichen maniren gestorben sein, der duc ist ber von Brissac undt die duchesse mad. de chausne die ist wie Sin heros gestorben, ohne ängsten, hatt gar nichts nach dem todt gestagt, alles ordonnirt als wen man Sine reiße thut, der Duc de Brissac aber, der so samme Er gelebt hatt, nicht ahn gott geglaubt hatt, undt allzeit Sin Liederliches desbeauchirtes seben gesührt, dem ist greüsich bang vor daß sterben geworden, Er hatte Sinen ittalliener hollen saßen, so sein favorit geweßen, hatt ihn vor alle seinte gepredigt, seine desbauchen zu quittiren undt gott umb verzehung bitten, vor waß sie mitt Sinander gethan hetten, Er hatt Sine ofsendssliche beicht gethan, hatt drauff wider gepredigt undt Sine

große rene über sein begangenes Leben Erwießen, undt ist mitt großer forcht gestorben, mad. de chausne ist von jederman beklagt worden, der duc de brissac von Niemandes, seine Engene verwanten lachen über seinen todt, dieße behde personnen haben woll Ein unterschiedklich verhengunß gehabt, 2c.

## Versaille, den 15. Januari 1699.

.... 2c. Mein lieber Duc de bery ist so zu sagen In arest, wirdt 8 Tag Eingespert bleiben, Es darff kein seelen mensch zu ihm, sein apartement ift verschloßen, Er hatt die Corection woll verdint, ift gar zu emportirt, vergangen Montag war Er auff der Jagt mitt seinem herrn bruder umb Caninger zu schießen, In alles waß Er thut, ift Er gar hitig, berowegen fagten feine hoffmeifter zu ihm Er folte fo viel ichiegen alg Er wolte, allein Er solte nicht auff die seitte schießen, wo seine Beren brüder stunden, dieges ungeacht hatt Er doch dahin geschoffen, undt Es hatt keine zwen finger breit gefehlt, daß Er seinen Elften herrn bruder ben Duc de bourgogne erschoßen bette, der Sougouverneur mons. de ratelie rif ihm geschwindt die klinte auf der handt undt wolte Ihm nicht Erlauben mehr zu ichiegen, da murde Er fo emportirt, daß Er fich felber den Ropff Entzwei ichlagen wolte, undt hette Es gethan wen man Ihm nicht Einen großen ftein auß ben handen geriffen hette, Er hieß seinen Sougouverneur coquin traistre scellerat, der sagte, je m'en plaindres au roy, il me fera justice, ouy sagte ber duc de berry il vous fera donc couper la teste vous le merittes, über dies hatt ihn der König in arest setzen lagen, wornach Er durchauß nichts fragt, Es war gestern schon der 3. Tag und Er thut nichts In seiner Commer alf fingen undt springen, gestern morgendte wie Er seinen Sougouverneur In sein Cammer kommen sabe, sagt Er gant luftig zu ihm he bien monsieur quand y ora til bal n'y danseray je bas, Mons. de ratelie fagte Comment songes vous a danser ne saves vous pas que vous estes en prisson, moy en prisson fagte der Duc de berry aprenes mons, que des gens comme moy on ne traitte pas ainsi, cela seroit bon pour vous, dieses Rint hatt Eine solche fierté die nicht zu überwinden Man thut aber doch woll daß Man ihm wegen deß emportement corigirt, vorgestern fragte Er Einen von seinen premier valet de garderobe so vor dießem ben mad. la Dauphine geweßen, undt welcher also offt zu mir fompt, genday, Madame sait Elle ce qui ce passe, qu'en dit Elle, ich habe zu genday gesagt, Er solle sagen ich were gants betrübt, daß Er, den ich fo lieb hette, seine reputation so verlire undt vor Einen so dollen menschen, würde ahngesehen werden, wen Er sich nicht corigire der capabel sene, seinen herrn bruder ober sich selber zu Ermorden, daß Ich Ihm waß begers zugetrawet hette, Ich werde heutte Erfahren waß Er brauff gejagt hatt, undt ob Ihm bas nicht Ein wenig wirdt In fich felber gehen machen, 2c.

.... 2c. Die pantecratte hatt mir die vissitte nicht wider geben, meint die pantecratte sie dörfst Einem alles übels thun undt Man darfs Es nicht ahn denen sagen so Man ahm liebsten hatt, daß Muß sie sich woll gewehnen, sie thue so viel guttes alß sie mir übels gethan, so wirdt sie lautter lob undt

danksagungen In meinen brieffen sinden, aber Ich habe Nur die wachtelhundt gesehen, so die lieb haben undt carressiren so ihnen übels thun undt sie schlagen, aber beh menschen geht das nicht ahn, 2c.

## Versaille, den 29. Januari 1699.

2c. Damitt Ich aber wider auff die disputte vom seculum fomme, so ift sie sir gant zum Endt Ich Muß mich übel explicirt haben, wo ich gessagt, daß der König le tenant gegen Mons. fagon sehe, Es war der printz de Conti, die academie undt Sorbonne hatt Man vor richter genohmen, sie haben behde mons. fagon condamnirt undt versichert, daß das secullum Erst Im 1701 Jahr ahnsengt undt sagen daß jubilée sehe daß letzte Jahr vom secullum ahngestellt, damitt Man pur undt net In daß ander secullum tretten Möge, so ist dieße disputte zum Endt gangen, 2c.

#### Versaille den 8. februari 1699.

Che ich auff G. L. lettes gnabiges ichreiben antworte Dug ich E. L. Erft verzehlen, wie der bal zu marly abgeloffen, Donnerstag af der König undt wir alle umb 9 zu nacht gleich nach dem Egen ginge Man zum bal der fing umb 10 ahn, umb 11 fammen die masquen, Man fahe Eine dame ahukommen die schiene wie Ein thurm so hoch undt breit, den Es war mons. Le duc de valantinoys mons. de monaco fohn, der gar groß ift, dieße dame hatte Eine mante, die ginge big auffm boden, wie fie In der Mitte vom fahl famme, that sie ihre mante auff, da sprungen Lautter figuren von der itallienschen Commedie herauß, ein harlequin scaramouche polichinelle docteur, briguelle undt Ein bawer, die fingen ahn recht artig zu dangen, harliquin marmons. de brione, scaramouche le comte d'ayen polichinelle mein john, docteur Le duc de bourgogne, briguelle La valliere ber bawer printz Camille, Mein fohn ftelte fich wie Gin rechter polichinelle machte ung alle pon berten lachen, mons. le dauphin famme mitt Einer andern troupe garmunderlich masquirt Enderte von 3 oder 4 Kleyder, seine Compagnie war printzes de conti, Mad<sup>II</sup> de lisle bonne, mad. de chastillon, duc de villeroy, die 3 bande von masque mahren der duc danjou undt de berry Rur mitt ihren leutten, die 4 bande mar die duchesse de bourgogne mitt Ihren damens, die 5te mad. de chartre, mad. la duchesse, mad d'armagnac mad, la duchesse de villeroy unot mad le tourbe, des marechal destres dodter undt madli de melun, Der bal wehrte big Gin virtel auff 2, Ich fonte Es nicht fo lang aufftehen, ginge Ein wenig vor 1 weg, freitag umb 7 abendts fam der König undt die Rönigin von Engellaudt ahn, fie gingen gleich zu mad. de maintenon mitt dem König blieb er 3 virtel ftundt, dar hernach ging der bal ahn, alle damens wehren sehr parirt In robe de chambre, die duchesse de bourgogne fam Erst Ein halb ftundt nach bem der bal ahngefangen war, den fie mar En beau masque auff fpanisch recht artig geklendt mitt Ginem hudtgen, alle bie damens waren auch gar artig masquirt, mad. de mongon war en colet montes, mad. d'ayen en habillement de theatre, wie die göttinen geklendt sein,

bie contesse d'estrés auff alt frantosof mad. dangeau auff alt teutsch recht artig, Gine halb ftundt hernach tammen 7 oder 8 masquen undt tantten Gine entrée vom opera mitt quittaren, dag war mein sohn, comte dayen, printz Camille, la valliere In manskleyder ridiculle undt mons. le dauphin, mons. dantin undt mons. de brionne wahren wie damens en robe de chambre, cornetten undt escharpen mitt blunde touren undt viel höher auffgesetzt, alf man Es tregt, die 3 seindt ichir fo bid Giner alf ber ander hatt gar kleine schwarze masquen ahn, rodt undt mouchen undt tantten par haut, ich habe mein leben nichts possirlichers gesehen, dantin bantte mitt folder macht, daß Er mons. de brione über Einen hauffen ftieg, ber fiel auff den hindern gerade vor der Königin In Engellandt füßen, E. L. können woll gebenden waß vor Gin gelächter Es gab, furt hernach ging mein lieber duc de Bery hin undt flendte sich In baron de la crasse undt kam baher undt tantte alleine Gine entrée recht possirlich, der bal wehrte big umb 11 abendte, ba ging man zur taffel, gleich nach bem Egen ging ber Rönig In Engellandt die Königin wider weg, undt geftern gleich nach dem Egen ift jederman wider hieher, 2c.

. . . . 2c. Es seindt Etlichmahl leutte, so daß vexiren Nie lagen fönnen, vor Ein par jahren wurde Ein Roch gerädert, fo feinen herrn In ber armée Ermordt, undt bestollen hatte, mitt dießem wurde noch Gin ander gerabert, fo ahn Einer marquetenterin geweßen, undt sie auch Ermort, wie der Roch auff bem raht lag sagte Er, Er wolte man solte ihm doch daß schnuptuch von den augen weg thun, Er wolte gern maß feben, man fragte ihn maß Er feben wolte, Er fagte, welche Gine geficht fein Cammeradt machte, ben Er were ordinari gar heflich wen Er weint, Man Nahm 3hm daß schnubduch vom gesicht, ba lachte Er undt spottet ben andern auf weill Er fchrie, rieff Ginen offcirer undt jagte ditte a nostre general que nous sommes fort mal campes, Er ließ fich wein bringen, foff auff bem raht, Er harangirte unbt briebe so viel possen, daß Man Ein ordre schickte Ihn zu strangliren, wie ber heucker kam, sagte Er, mons. de Luxembourg ne songe pas que c'est contre mon arest, qu'il me veust faire mourir, car je dois expirer sur la roue, et non estre estrangles, c'est vne grace dont je me passe, et dittes luy de ma part, qu'vn general doit estre plus exact, starb so weg, Er war von St. Clou, Gin Kerl von 20 Jahren, wolte von ungerm herr gott nichts hören, 2c.

#### Versaille den 12. februari 1699.

.... 2c. wir haben hir auch Ein recht schon frühlingswetter, Ich machte Es mir vorgestern woll zu Nutz, den wir hatten gar Eine schonne jagt zu St. germain, der gutte König jacod war auch daben, der ist Nun wider In voller hoffnung, sagt, daß die von sein parthey sich zu denen gestoßen so die repuplicaner sein, daß das parlement hart gesprochen hatt, undt daß wen König wilhelm thut waß sie wollen, undt schasse sie nichts mehr, behalt Er sie aber, so Müße Er In jede provintz general Lieuttenants schicken, wie gromwel gethan undt würde alle augenblick Krieg undt

revolten haben, undt daß dieß alles gar gutt vor ihm were, ich wolte 3. Dt. dero hoffnung nicht benehmen, fo fie fo In vollen freuden fett, aber umb bie warheit ju fagen, so begreiffe ich feine hoffnung nicht, ben mich beücht, je mehr Er die repuplicaner verstercht, je weniger treht Er die gemühter Einen Ronig zu legben, undt daß ihm dieges Die vortheilhafftig fein fan, Er sagte auch, daß das parlement, ohne König wilhelm nichts davon gu fagen, hette die schatzmeifter hollen lagen, rechnung zu thun, von allem gelt jo man König wilhelm geben, undt da freudt Er sich auch über, Ich febe aber auch nicht, waß ihm dieges Ruten tan, ben gefetzt, daß fie ihn auff die condition wider ahnnehmen wolten, fo fie jetzt Konig wilhelm vorichreiben wollen, fo febe ich nicht, daß ihm dieges Gin Bortheil fein konte, viel weniger dan fan Es ihm Nuten, wen fie alle fein Konig mehr haben wollen, undt repuplicaner werden, gestehe also, das Ich dieße hoffnung undt freude gar nicht begriffen habe, habe fein wort geantwort, ben 3ch mufte nichts drauff zu sagen, mein dochter Lobt ihren herrn schwager den bischoff sehr, sagt, daß wen man ihn recht kent, daß man ihn wegen seines überauß guttes gemühts Lieb haben Muß, fehlt auch nicht von verstandt, allein Er ift blodt undt gar heflich, undt unahngenehm von person, weill dießer herr so gar gutt ift, hoffe ich, baß Er gutte nachbarschafft halten wirdt, man hatt mir gesagt undt Es seindt ostereicher, daß der Ertherbog Ein rechter hipocrit fene, der Römische König aber gant offenhertig, 2c.

# marly ben 4. mertz 1699.

.....2c. Es ist doch Sine wunderliche nation die Englische mitt ihrer stetten unbeständigkeit, sie werden Königs wilhelms verstandt nicht rosten laßen, undt Ihm materi genung sein leben geben, seinen großen verstandt zu exerciren, Es Muß König jacod woll gehen, wie E. L. fraw Mutter die Königin In Böhmen, Er Muß leutte In Engellandt haben, so I. M. flatiren, sonsten könte Er ohnmöglich falsche hoffnung schöpffen, wie Ich sehe daß Er thut, 2c.

... 2c. ob der duc de Luxembourg zwar pucklicht war, so hatte Er doch qualitetten so den desbauchirten damen woll gesiehlen, hatt unerhört viel bonne fortune gehabt, so woll hir ahm hoff alß In flandren, biß ahn sein Endt ist Er galland geweßen, 2c.

# Versaille den 7. may 1699.

20. 2c. Ich weiß nicht, ob Man mitt die leütte zu plagen, hir Im Landt viel gutts wirdt außrichten, allein Es Muß doch die catholischen christen selber nicht viel touchiren, den Man hatt mich versichert, daß alle Junge leütte zu paris undt ahm hoff auff nichts anderst bedacht sein, als wie sie die Caballe mögen lehrnen undt Ehrliche hexenmehster werden, Ich seine mehr alß Ein halb tutzendt, so täglich hir auff studiren, Ich glaube die missere undt armuht ist schuldig dran, den sie meinen dadurch la piere philosophalle zu ekommen, König jacod ob Er zwar sehr devot, ist doch vor die Liberté de

conscience, man nimbt Ihn aber nicht mitt Im raht, Es ist mir leydt, daß König wilhelm König von so bößen letitten ist, Ich sürchte alß sie machen Ihm Endtlich den garauß, Er Muß woll Ein groß courage haben, sich dießen letitten zu vertrawen, König jacod ist sehr persuadirt, daß Er noch Eine große parthie In Engelsandt hatt, Ich sinde, daß Es nicht genung vor Ihm ist, daß dieße parthie König wilhelm daß leben Sawer macht, wen sie König jacod nicht wider auss den thron helssen, waß Nutt Ihm daß überige, 2c.

# St. Clou, ben 14. Juni 1699.

.... 2c. vom Ergbischoff von Cambray sagt man Nun nichts mehr Es ist mir recht sehdt, daß Er den roman von telemaque nicht will trucken saßen, den Es ist Ein recht artig undt schön buch, Ich habe Es In manuscript geseßen, man meint daß Es In hollandt wirdt gedruckt werden, Man hatt Es hir trucken wollen undt schon Einen tome außgeben, aber so baldt dießer Erzbischof Es Ersahren hatt Er alle exemplarie gekausst undt den truck verbietten laßen, Man hatt mir daß manuscript Nur stückweiß gelehnt, undt Eines nicht geben wollen, diß Ich daß andere außgeleßen, mitt Verssprechung Es nicht ab zu copiren saßen, sonsten hette Ichs gar gewiß absschreiben saßen, undt E. L. geschickt, gott gebe, daß die Instrücktionen so In diesem buch sein, dem duc de bourgogne Impression geben mögen, den wen Er sie solgt wirdt Er mitt der Zeit Ein großer König werden, 2c.

.... 2c. Ich admirire alle die leutte, so wie der herr obdam alt und luftig sein können, Er Muß von gutter gesellschaft sein, alles mitt zu machen fonnen, hir vermeint Man, My Lord Portland werde nicht auf Ronigs wilhelm Dinften gehen, sondern Nur die von Cammerherrn quittiren undt welche Er fonsten noch mehr ben des Königs person hatte, aber sein gouvernement undt alle chargen so Er In Hollandt hatt, solle Er behalten wen er alles quittirt hette glaube ich nicht, daß Er content hette leben fonnen mitt allem feinem reichtum, den leutte fo In großen fachen feindt emploirt worden, denen felt die Zeit zu lang, wen fie nichts mehr zu thun haben, aber noch in den affairen ju bleiben also die consideration ju behalten, reich zu fein undt auß der Engländer Rlamen zu fommen, daß ift nicht ungliidlich, den Es ift Gine boghafftige nation die Englische daß fie apropiren daß fie ihre Eigene Könige umb leben bringen, Ich forchte Rönig wilhelm wirdt Endtlich auch mitt biegen bogen leutten fein gutt Endt gewinen, wen der König In Spanien fterben folte, würde woll gar gewiß der Rrieg kommen, allein Ich kan E. L. mitt warheit sagen, daß man bir nicht fro brüber fein würde, ben Man ift des Rriegs unerhört Mude, 2c.

# Marly, den 2. Julli 1699.

.... 2c. Der glauben ist hir Run Im lande dermaßen Ersoschen, daß Man schir keinen jungen menschen mehr sicht, so nicht athée sein will, aber waß ahm possirichsten ist, ist daß Eben derselbe so den athée zu Paris agirt den devotten ben hoff spilt, Man pretendirt auch, daß alle die Engenmordt

to wir fender Eine Zeit hero In fo großer menge haben, von dem atheyisme fompt. Man hatt den brieff In Ginem pompeussen discours beschrieben, damitt Es desto ahngenehmer zu legen fein moge, vergangenen Montag hatt fich Ein advocat zu Paris wiber mitt Einer pistol In seinem bett Erschoffen, Er war Ein bruder von Einem devoten von profession Nehmblich mons. dodar, so der printzes de Conti Doctor ift, der advocat lag ben sein fram 3m bett, vor tag ftundt Er auff, die fraw fagte, ou alles vous donc, Er fagte, j'ay entendu heurter a la porte, he bien fagte die fram envoyons voir la servente qui c'est, die Magdt ging hin fande nichts, die fraw fagte, vous voyes, qu'il n'y a rien, der Man legte sich wider zu bette, furz hernach ftunde Er wider auff, daß wedte die fram wider, die wurde ungeduldig, fagte a qui en aves vous donc cette nuit, Il n'y a pas moyen de dormir aupres de vous, stunde auff undt ging In Gine andere Cammer ichlaffen, gegen morgen hörte fie Gin pistollen ichug In Ihres Mans Cammer, fie wolte Rein, fande die Thur verschloßen, ließ sie mitt gewalt auffbrechen, funde ben Man todt Im bett, undt hatte die pistol noch In der handt, hatte fich In die ftirn gefchofen, 2c.

## Port Royal ben 19. Julli 1699.

.... 2c. Ich habe monsieur gefragt, wie Es kompt, daß man mir Mur Ein tadouret bey die dame ahngebotten hatt, Er sagt, daß weilsen der König alß dort auff undt abginge, gebe man Niemandes keine chaisse weder ahn den dauphin noch duc et duchesse de bourgogne, weill Es denen so geht, habe ich mich nicht zu beschwehren, den mein rang ist nach Ihnen, undt kan nicht sehsen zu thun, waß sie thun, der pretext aber ist nicht schlim zu sagen, das Man In keine chaisse sigen darss, weillen der König kommen kan, undt der damen allein wegen ihrer schwachen gesundtheit Ersaubt In Eine chaisse zu sitzen, den damitt sagt man nicht, daß sie Könign sehe oder nicht, undt sie hatt doch den rang, wen die franzosen waß von Einem zu hoffen haben, machen sie gleich götter auß die leütten, undt Erheben dero tob über den himmel, haben sie gleich götter auß die leütten, so sagen sie alles übels nach undt vershehlen nicht den geringsten seher so man haben kann, 2c.

# Port Royal, den 23. Julli 1699.

nichts großen lust nimbt, Er jagd schir allezeit, ist Eben so content, 3 ober 4 stundt den schrit zu reitten undt keinem menschen Ein Eintziges wort zu sagen, alß die schönste jagt zu thun, solte dießer Herr zur regierung kommen, würde Es nicht hergehen, wie E. L. meinen, den Er ist capabel böße Impressionen von die seitte zu nehmen, wen die, wo mitt Er stets umbgeht, übel von die seitte reden, undt die so seine besten freünde sein, seind keine gutte gemühter, zu dem so ist dießer dauphin auch nicht ohne Forcht, die hypocritten werden sich also woll ahn Ihm machen, wen Er Einmahl König sein wirdt undt werden also vielleicht noch mehr, als Nie Im credit sein, zu

sehen welche leitte ahm besten ben dießem herren dran sein, kan ich nicht glauben, daß man unter seiner Regirung glücklicher alß unter seines herrn Battern seine seine wirdt, den ich sehe nicht, daß Er mehr estime vor Ehrliche undt ausstrichtige Leütte hatt, alß vor salsche undt verlogene, wie die Meisten sein, so In gnaden ben I. L. die wirdt woll so daß sich so viel Leütte selber umb bringen undt daß wirdt woll so daldt nicht Endern, den der sohn liebt daß gelt noch mehr alß der herr Batter, die Duchesse de bourgogne kan ohnmöglich Ihr leben Milde werden, den Man lest sie alles thun waß sie will, waß Es auch sein mag, bald fährt sie In Sinem Karch, den reit sie ausst Esel, rent die ganze nacht allein herumb Im gartten, Suma, waß ihr Nur im Kopst sonnt daß thut sie, Es ist gewiß, daß sie viel Bersstandt hatt, sie förcht mich, drumb ist sie so höfflich mitt mir, denn ich habe sie Ein par mahl dichte beschehden, In dem sie mich außlachen wolte, Nun darst sie Es nicht mehr vor mir thun 2c.

## Port Royal den 26. Julli 1699.

.... 2c. Es ist gewiß, daß wen monsieur nicht foible were undt sich von den bogen leutten so ihm lieb undt wehrdt sein, alles weiß machen ließe, murde Er ber beste herr bon der welt fein, ift alfo mehr zu bejammern alf zu hagen, wen Er Einem wag zu übels thut, Mein fohn hatt fehr viel verstandt undt Ich bin versichert, daß seine Conversation E. L. nicht Mißfahlen folte, Er weiß viel, hatt Gin gutt gedachtnuß undt maß Er weiß, bringt Er gar nicht pedantisch vor, hatt all noble expressionen, aber sein gemühte ift nicht genung Erhoben, Er geht lieber mitt gemeinen leutten, mitt Mahlers undt musicanten umb, alf mitt Etwaß rechts undt meint Er Müße alles thun, maß Er Jünge leutte thun ficht, ob Es zwar gegen sein temperament undt humor ift, bilbt fich Gin zehnmahl ftarder zu fein, alg er Ift, Ich förcht Er wirdt sich hiemitt Einmahl umbs leben bringen, Er folgt Rie keinen gutten raht, allezeit den schlimmen, Er fent die tugendt woll, meint aber Es sehe artig solches zu verachten undt die laster zu aprobiren Er ist gutt undt nicht boghafftig, wirdt mitt willen Niemandts nichts zu lendt thun, allein Er hatt wenig naturel undt die fo Ihn lieb haben undt Nahe fein, nicht lieber alf andere die Er voller lafter weiß, undt wirdt mehr Bertrawen zu dießen alf jenen haben, fo ift mein fohn, Er arbendt jett ftarck vor E. L. mahlt Gine fable vor E. P. den alles waß Er mahlt muß all historique fein, Er Nimbt alf den pretext In der frühe nach paris mahlen zu gehen, aber unter ung gereht, Es ift Ein Jung metgen von 16 Jahren so recht artig ift, Gine Commediantin, da ift unger Cavalier fehr verliebt von, die glaube Ich left Er zu fich tommen, wen Er Ihr gesichtgen In seine antigone mahlt, wirdt fie gewiß hubsch werden, Ich habe Es noch nicht gesehen, Nimbt Er aber dig gesicht undt fett In sein gemähls will Iche E. L. ichreiben. Ich geftehe daß Ich Lieber wolte daß die metamsicose war were, alf die helle, ober daß ungere feele fterblich were, daß tan Ich ahm wenigsten lenden, undt lender so ist hirzu mehr aparentz alf zu den zwegen andern, Ich glaube, daß der fo daß buch gemacht, daß feine helle fene, Es auf barmberbigfeit gethan, die fünder zu tröffen, baf nicht zwen Ewigfeiten sein tonnen ift woll gewiß, allein Man fan In ber henligen schriefft von

keit zu Ewigkeit gesagt haben umb die Ewigkeit desto seste zu imprimiren, geister gestehe ich, habe Ich große Mühe zu glauben, den were Etwaß so unß unbekandt undt sich doch weißen könte, würde man mehr gewißheit davon haben könenen, den ordinarie die geister Erscheinen Nur ahn abergläubliche Leütte, ahn trunckene oder ahn betrübten so mitt dem Miltz geplagt sein, auff waß die sagen, kan kein grundt gesetzt werden, examinirt man weitter sindt man betrug, dieb oder galanterie.

## marly den 9. augusti 1699.

Lautter gnaden undt die Königliche printzen en faveur, wen sie sie aufswarten dörfsen, Rie ist keine Junge undt schönne metres so ahngebetet worden, als dis alte weib, so verliebt der große Man auch von seinem alten schätzen ist, kan Er doch woll seicht dencken, welch Sine schande Es Ihm were, wen Er die sach gant Laudt machte undt derowegen kan Er sich nicht dazu resolviren, den der gutte mons. de Cambray (dem Es thewer genung gekost hatt) solle dem König blat herauß gesagt haben, daß Es Ihme Sine Swige schande sein würde, wosern Er die sach laudt mache, undt daß kan dem König noch woll Etsichmahl Sinsalen.

# Fontainebleau, der 16. 7br. 1699.

. . . . 2c. hir Im Landt ift man gar hart In alles waß keine bastard ahngeht, aber denen gibt Man alles nach, den souverains Entgegen zu reitten, wen sie nicht In cognito sein, daß thete Man noch, den daß habe ich unter die ceremonien rechnen hören, aber keine chaisse will der Rönig ihnen geben lagen, von feinen herrn brubern noch Rindern, den vor bem König fitzt kein Mansmensch alf ahn taffel, ich bin wie E. L. ich finde, daß der König undt unger hertog von Lotheringen beide recht haben, Ich habe gar offt verzehlen hören, wie der savoische hoff nach lion tommen, aber Rie gehört, daß Einige disputte wegen bem rang geweßen zwischen dem hertog von savoyen undt monsieur, daß wort so die Ducs führen ift In der that pair undt nicht pere, aber wie schon gesagt, so mahren Es lautter große souverains undt keine schlechte Edelleütte, welche den tittel von pairs woll gar nicht führen solten, die romische Königin soll bendes troffen haben, den fie hatt ja Ginen von den großen herrn von der welt undt folle boch auch gar glücklich baben fenn, mein Dochter, ob fie zwar nicht Ginen fo großen herrn hatt, ift boch gott fen band gar glücklich, baß Eintige fo fie quelt ift Ein wenig Heimwehe undt ift in forgen Ihr herr wirdt fie nicht mitt Rehmen, wen 3. 2. her werden fommen Müßen, daß lehen von Bergogthum bar zu Entpfangen, Ich fan nicht begreiffen wie fich mein Dochter ber wünschen fan, den fie ift bir nicht so ahngenehm von Ihrem oncle undt Bettern tracktirt worden, daß fie fich wider her wünschen folte, aber das frantofche geblüdt, hatt daß ahn fich, Es will alf wider Paris feben, 2c.

.... 2c. Keine Jungfer wirdt Eingezogener Erzogen, alß die 3 printzen hir, die 2 Jüngsten ob zwar der duc d'anjou schon 16 Jahr alt ist, undt

duc de bery 13, führt man sie noch alle abendt umb 9 zu bett der duc de beri were Evellirt genung wen Mans Ihm Erlaubt, Er ift gar Ein artig Rindt allezeit luftig, sein Elfter herr bruder hatt verstandt, ift aber nicht fo luftig, man fagt Er betrübe fich so libel gewadsen zu sehen, daß jammert mich recht, der duc d'anjou hatt daß beste gemüht von der welt ift aber nicht gar ahngenehm von person, ich glaube Er wirdt fo ftard werben, alf der König In poln, den In seinem alter fan Ihn der fterkste Man weder die faust noch den arm biegen machen, Man Muß hoffen, daß die duchesse de bourgogne so gar Eine artige taille hatt, die Rinder so sie befommen wirdt Ihre taille geben wirdt, fie ist fender vergangen Sahr viel ftammiger geworden, stehlt fich Run gar nicht mehr kindisch ahn Taffel sondern gant wie Ein groß mensch, mad. de maintenon hatte gestern stark Ropfswehe, mad. la duchesse de bourgogne war wie ordinarie ben ganten tag ben ihr, Man findt die duchesse de bourgogne Nie In Ihrer Kammer ift alle Beit ben dießer damen, ich hab nicht nach ihr fragen lagen fie ift die Gintige In ganty frandreich, so mir kein glud zu meinem Enkel gewünscht hatt, noch fein Gingig wort hatt fagen lagen, weillen fie ben fo wenig nach mir fragt, ift Es ja billig, daß Ich mich nicht viel umb fie bekummere, Ich habe zu St. Clou Ein Contrefait von J. L. dem Churfürsten von Brandenburg, sein gesicht ist hubsch, Es ist vielleicht durch accidentz undt nicht auß natur, daß dießer Churfürst übel gewachsen ift, ben ich habe sagen hören, daß wen Es durch accidentz alf Fall oder dergleichen, Man schaden ahn der taillen bekombt, daß Es alfdan den Kindern gar nicht schadt, woll mitt Jemandes ju leben gefehlt beger alf schönheit In meinem Sin, der jager ift der unbegreifflichste meusch von der welt, den Er ift In der that nicht thum, undt thut boch Immer alf wen Er Es were, bas fompt von feiner un Empfindtlichkeit undt indifferentz, ben alles ift Ihm gleich, habe mein leben fo keinen menichen nicht gefeben. 2c.

# Fontainebleau, den 23. 7br. 1699.

..., 2c. Die armen reformirten seindt zu beklagen nicht In sicherheit zu sein, zu Copenhagen, nachdem sie gemeint ihr refuge gefunden zu haben, die sich In teütschlandt gesetzt, werden daß französiche gemein machen, mons. Colbert solle gesagt haben, daß viel unterthanen der Königen undt Fürsten reichtum sepe, wolte deswegen als daß alles sich heürahten solte undt Kinder kriegen also werden diese Neise unterthanen der teütschen Chursürsten undt Kürsten reichtum werden, 2c.

# Paris, den 1. nouember 1699, umb 11 morgendts.

.... 2c. Freisig tractirt die Königin In Engessandt die Maintenon nicht wie Eine Königin, sie will auch selber nicht, daß man sie den rang nach so tracktiren solle, aber sie will, daß man dieselbe consideration undt noch mehr vor sie haben solte, als wen sie Königin were, daß man sie über alles consultiren solle undt nichts ohne Ihren raht undt ordre thun, undt

daß ist meines thuns nicht, wen sie fortgefahren hette wie gant Im ahnfang zu seyden, daß Ich Ihr comission gebe, dem König zu sagen, waß Ich selbst nicht sagen konte, so würde Ich vielleicht woll die schwachheit gehabt haben, Ihr alles zu vertrawen undt Ihren raht zu folgen, wie kan sie mir Gs aber Nun zu Muhen, da sie mir durch den König offendtlich vor aller welt hatte verbiedten laßen, In der Königin Kammer, Ihr mein seben keine commission ahn den König zu geben, Ich habe des Königs ordere gesolgt, da ist ja nichts gegen zu sagen, hette der König seyderdem besollen, daß Ich mich wider beh sie ahnmelden solte hette ichs gethan, allein mich deicht sie solte mir nicht übel wollen, des Königs besehl zu volziehen, mich deücht ein stürft könte woll gestlich sein, undt dabet nicht wie Ein wildt mensch seicht ein heit wen Er Ein souverain sein solte, hatt Er mehr von Nöhten die welt zu kennen, alß wie Ein Einsilder zu sein, sinde also daß man groß unrecht gehabt hatt, den bischof von osnadrück so übel zu Erziehen, zc.

# Port Royale, ben 5. 9br. 1699.

.... 2c. Der König gestehet selber, daß sehler in der architecture zu versaille sein, die ursach deßen ist, daß des König willen Erstlich nicht war, so Einen großen palast dort zu bawen, sondern Nur Ein klein schlößgen vergrößern so sich dort funde, nachgehents aber hatt dem König der ort gessahlen hatt also nicht dort sein können ohne mehr Lossementer zu haben, also ahnstatt daß der König daß kleine schlöß hette gant Im grundt abwerssen saßen sollen undt Ein groß Neü desein machen, hatt Er umb daß alte schlößgen zu salviren Nur drumb herumb gedawet undt Ihm so zu sagen Sinen schmen Mantel ahngethan undt daß hatt alles verdorben, 2c.

## Paris ben 27. Xbr. 1699.

. . . . 2c. Der König von maroc hatt dem König Einen großen mächtigen brieff geschrieben undt bitt Ihm Eine alliance offensive undt defensive mitt Ihm zu machen, undt fett baben, daß feine abgefanten Ihm von Giner schönnen printzessen gesprochen, so In franckreich sene, Er hette zwar den Nahmen vergegen, Es sehe aber bie so ben bem bal, so monsieur Im palais Royal geben, auff ber linden Senten ben dem duc de chartre gefegen were, undt Man hette versichert, fie were Gine witwe undt deg Königs tochter, defiwegen hoffe Er, ber König würde fie ihm nicht verfagen, vor ber religion borffte ber König nicht In forgen fein, Er wolle Ihr alle freyheit lagen undt fo viel Capuciner geben, alf fie haben wolle, alle tag die Deg zu hören, sobaldt Er deß Königs Consentz haben würde, wolle Er zu fchiff fiten undt die printzes selber abhollen, ben von dem recit, so seine abgesanten gemacht, sepe Er fehr verliebt von ihr geworden, auf biegem alle fehn E. L. woll, daß Es die princes de Conti ift, ihr gant leben ift fehr romanesq, umb den roman volkommen zu machen, so Müßte sie der König von marog enleviren lagen undt die verliebte ritter bir fie Entfeten.

Versaille den 27. Januari 1700 umb 7 abendts.

... 2c. Die Erste 5 Jahr so Ich In franckreich geweßen, hatt mir ber König sein Neü Jahr geben, hernach aber alle Jahr biß auff die Zeit, daß man mich gestrafft hatt, daß Ich meine Kinder nicht verkauffen wolte, seyderdem aber habe ich Es wider bekommen, Erstlich bekamme Ich 3 taußendt, hernach 2 taußendt Nun aber seyder 6 Jahren her Nur Eintaußendt, 2c.

marly ben Mitwog 3. februari 1700 umb 7 abendts.

... 2c. Mein sohn versteht die plaisir all woll ahnzurichten, Er ist jetzt der directeur von mgr. divertissementen vom carneval, die opera hatt Er all ahnordenirt undt die boussonerien auch, 2c.

### Versaille ben 11. februari 1700.

hatt mir Es vor ihrem todt gegeben, daß amussirt sehr, ahn keu monsieur sein hoff da wahren viel so verstandt hattent, undt possirlich lieder machten, Es seindt Leitte zu paris so 10 oder 12 große Tomen von den alten liedern haben undt gar sleißig bewahren, In frankreich kan man alle Zeitten, durch die lieder Erkennen, den alles wirdt gesungen, dadurch kan man die historien vom gantzen hoff beßer lernen, alß In den historien bücher, den da flatirt man Nur, aber In den kledern singen sie Son der that hergest undt wie Man durch die medaillen die römische historien beweist, so kan man hir Im landt durch die sieder die rechte warheit Ersahren, seindt also nicht so unnlitzlich als man meint, 2c.

.... 2c. waß macht, daß der respect überal sehr absompt sind zwey ursachen, Erstlich weillen mgr. nach nichts nicht fragt, undt so gemein Man sich auch mitt Ihm machen mag sindt Er Es Nie übel, zum andern so ist daß Landtsknechtspiel auch viel schuldig dran, man will Immer Leitte haben, so gelt zusehen können, die die große qualitet haben, seindt nicht die reichsten, Man spilt also mitt allerhandt Lumpenzeig, wen sie Nur gelt haben, alle weiber diß auff Cammermagt Ersandt Man a la rejouissance zu seigen, damitt die bleiben konnen, Macht Man sie sitzen, wen die sitzen, konnen die weiber von qualitet nicht stehen, also sitzt alles ohne unterschiedt deß ranges undt der qualitet, alles geht dan drunter undt drüber, die politesse hatt der König allein behalten, sonsten ist sie ganz vom hoff danisirt, 2c.

marly ben 6 may 1700.

. . . . 2c. Ich habe mons daveaux In vertrawen gefragt, ob bes Konigs In schweden unglud nach bem fall mitt bem pferdt war sehe, Er sagt daß dießer König Einen harten fall mitt Einem pferdt gethan, daß sehe war hette sich sehr blessirt undt daß wie seine groß fraw Mutterdie Königin In getrieben ahn heürahten zu gebenden, solle Er sie sehr gebetten Ihn Nie davon zu sprechen, solle drauff Eine geheime Conferentz mitt dießer Königin gehabt haben, welche nicht mehr von heürahten gesprochen, welches jederman hatt judiciren machen, daß der sall den König zu sehr blessirt habe, umb mehr delitig zum Ehestandt zu sein können, od Es aber Ein mal incurable ist oder nicht, weiß mons. d'aveaux nicht. Wein sohn hatt so Ein starck genie vor alles waß zur Mahserren gehört, daß Er zum desein Nie keine hüsst Mindt, reist alles nach der natur undt sebendige siguren ab, Copel so sein meister geweßen, sagt daße Mahser sich frewen sollen, daß mein sohn Sin großer herr sehe, den were Er Sin gemeiner Kerl, würde Er sie alle übertressen, Er kan alles reißen, waß Ihm Im Kopff kompt, hatt die ideen stard undt stelt die posturen seicht, so schwer sie and sein mögen, 2c.

# Versaille, ben 9. May 1700.

. . . . 2c. worinnen mein sohn mich noch außer seinem beitraht chagrinirt hatt, ift durch seinen gar offt widerholten ungehorsamb, daß wen 3ch Ihn gebetten Etwaß nicht zu thun, Es viel mahl vor meinen augen hernach zu thun, wen 3ch 3hm gefagt, das Es mir unahngenehm fepe 3hn mitt Ettlichen personnen umbzugehen sehen, hatt Er mehr mitt benen gesprochen alf vorhin, ja hatt felber zum König gefagt Ich sebe schuldig an seine boge Conduitte, den Ich haße die fo Er lieb habe undt opiniatrire Ihn habe auch fonsten noch discursen von Ihm Erfahren, welche mir genung persuadirt haben, daß Er nichts nach mir fragt, undt mein leben undt freundtschafft Ihm fehr indifferent ift, und fein Sahr fender seinen heuraht hatt Er vorben geben lagen, ohne mir durch folche maniren viel chagrin ju geben, hatt auch feine schwester gegen mich auffreiten wollen, nichts nach mir zu fragen, welches mit noch ahm sensiblesten geweßen ift, undt waß Ich noch ahm ärgsten dran finde ift, daß Ich allein seine freundtschafft nicht haben tan, ben sonften ift Er gegen alle welt gutt, habe aber seine amitie Nur verlohren, weillen Ich Ihm Immer zu fein bestes gerahten, mein parthey ist aber Nun gefast, Ich fage Ihm nichts mehr, rede mitt Ihm wie mitt Einem bludts fremden menschen, von indifferenten sachen, allein nicht vertraulich mitt benen zu reden fonnen, fo man hertlich lieb hatt, macht bas leben nicht ahngenehm, mein fohn ift auch Einer von den urfachen, daß ich fo Einfam lebe, den wie ich nicht vertrawlich mitt Ihm leben fan, ift mir daß librige verlandt, bin also lieber allein, lege, schreibe und amussire mich mitt meinen steinger, gehe spatziren, jage Etlichmahl, so geht die Zeit doch bin, zwar nicht mitt großer luft, jedoch ohne Mühe, so lang ich gefundt bleibe, 2c.

# St. Clou den 13. may 1700.

... ?c. In allen predigen macht man dem König complimenten die armen reformirten verfolgt zu haben, meint also, Es were waß gar großes undt schönnes undt wer J. M. desabussiren wolte undt die warheit weißen,

à,

würde nicht geglandt werden, Es ist In der that zu besammern, daß Man Ihm In seiner jugendt nicht recht gelehrnt, waß Ehgendtlich die religion ist, undt wie sie mehr instituirt ist, die Einigkeit unter den menschen zu untershalten, als daß sie Einander plagen undt verfolgen sollen, aber wen man seine Bernunsst Nur durch ambitieusse weiber, oder interessirte psassen regiren lest, san selten waß guts drauß sommen, wolte gott, Man solgte hir die maximen von mentor, alles würde beser gehen, wen Ich telemaque lese regretire Ich, daß mons. de Cambray nicht mehr en saveur ist, Ein herr der gar dinlich zu generation ist, Mag telemaque lesen so lang Er will, so wirdt Es die liebe nicht hindern.

### St. Clou den 6. Juni 1700.

Les Devots haben zu viel macht In Frankreich Nun, würden nicht teyden, daß man sie In ridiculle tracktirt In Einigem Buch, man würde Es nicht trucken, daß gemandt mich ahn waß Mollière that; wie Man Erstlich Le tartusse verbott, der damahlige premier pressident de paris, mons. de la moignon hatte sehr die reputation Ein hypocrit zu sein, Mollière kam auff das theatre undt sagte, monsieur le premir pressident a dessendu Le tartusse, il ne veust plus qu'on le joue, dieße equivoque machte alse seitte zu sachen, den Man sahe, daß Mollière auß malice seinen discours so getreht hatte, aber In der that die devotten seindt sans quartier sie verzehen ihr seben nicht drumb attaquirt sie Niemandes 2c.

.... 2c. Die histori von der Mausschesse fo der printz von Wallis dem Mgr. solle geben haben, undt welche In dem teutschen duch stehet, da ist kein Wort wahr ahn, Eben so wenig als ahn der schönnen Zeittung so E. L. mir haben besieben zu schicken, Die Berlips hatt sich Etsiche Zeit zu paris sollen ausschaften, undt hette mich alsden auch gesehen, so baldt sie gere Ersahren, waß der König wegen deß Königs In spanien Erbschafft declarirt hatt, hatt sie nicht Einmahl zu paris schlassen wollen, sondern ist ganz verzben gesahren, hatt In Sinem Dorf ver Paris so bondy heist, den Graff von sinzendorf undt die marquise d'arcour gesprochen, durch dießer hatt sie mir sagen saßen, daß Es ihr von herzen sehdt were daß sie mich nicht sprechen könte, sie reist mitt Sinem großen train, 2c.

# St. Clou den 10. Juni 1700. umb 4 abendts.

.... 2c. Es ist Sine betrübt historie vorgangen von Sinem gar exelelenten golfschmidt, so Tertullien Sehu heist, Er war von der Religion, hatt sich mitt weib undt Kindt salviren wollen, man hatt daß weib zu lisle Stapt nach dem sohn geschoßen, undt Ihm Sin Haden Sutzweh geschoßen, wirdt also sterben wie achilles, die fraw hatt man Ins gesangnuß mitt Kinder geworssen, Ich weiß noch nicht, ob der Man gefunden ist, die arme leütte jammern mich von herzen, wolte gott, die arme leütte

könten den König jammern wie mich, Ich wolte daß der König wißen könte, daß die cruauté so man gegen die armen reformirten verübt, catholischen zu reformirten gemacht hatt, 2c.

## marly den 24. Juni 1700.

. . . . 2c. von dem jetigen premier pressident werde Ich nichts übels mein leben fagen, den Ich bin fehr content von Ihm, hatt fender wenig tagen 2 proces gewinnen machen, vor welche Ich mich sehr interessire. der Erste war unfer hertog von Lotheringen gegen mons. de luxembourg, ber ander war unger Duc de Schonberg gegen seinen bruder graff friderich, dieger hatt mich auch befto mehr gefrewet, Indem Baron willich fo graff friderichs ichwager ift, meinen raht nicht hatt folgen wollen, dieffer Baron ift Ein rechter chicanier, Duc de schonberg hatt seine geschwen Louisse volmacht geben, fich mitt seinem bruder zu vergleichen, Baron wilich thut die propossition Louisse geht alles Ein, wie Es Zeit war zu schließen undt zu unterschreiben, geht der Baron bavon, fompt ber nach paris undt fengt Einen ordentlichen proces ahn, Er fam ju mir, Ich fagte zu Ihm warumb wolt Ihr die zwen brüder nicht lieber vergleichen durch arbitter, alf processen ahnzufangen, so Euch allen Nur viel gelt koften werden, undt fönt kein vortheil daben haben, glaubt mir Nembt arbitter undt last die sach examiniren, aber wo Ihr meinem raht nicht folgt, so Müst Ihr auch nicht übel Nehmen, daß Ich ben dem König ben dem Ersten pressidenten undt allen richtern vor den duc de Schonberg solicittiren werde, den seine Rinder seindt mir zu Rabe, umb mich nicht vor fie zu interessiren, Ich werde auch monsieur bitten zu solicittiren, bedenctt bie fach recht, Baron willig hatt mir gar nicht glauben wollen, den proces folführt, Ich habe Ihm auch gehalten waß Ich Ihm versprochen, habe ftard gegen Ihn solicitirt, monsieur auch Ich habe auch dem König Ein placet vor den Duc de Schonberg Eingeben, dieges alles undt daß gutte recht hatt fo woll operirt, daß Baron willich den proces absolute verlohren hatt, vergangen Montag, Ich habe Es gleich ahn Louisse geschrieben, welche woll recht fro drüber sein wirdt, den sie war mitt recht piquirt, gegen Baron willich, aber Nun ift sie vangirt, 2c.

#### St. Clou ben 11. Julli 1700.

haben belieben zu schicken, sinde daß alles sehr magnific geweßen, undt viel magnifiquer als monsieur le dauphins noch mons. le duc de bourgogne behlager, waß mich drin gefrewet hatt, ist daß Ich gesehen, daß man noch auff gutt teütsch den sackeltantz getantzt hatt, aber Etwaß hatt mich sehr wunder genohmen, Nehmblich, daß man jetzt ganz anderst teütsch redt, alß zu meiner Zeit, Ich mache Es aber wie alle alte seitte, Ich sinde deütslicher undt beser wie Man zu meiner Zeit gesprochen, alß wie Man Nun spricht, Es seindt aber auch Etliche wörter In Ehl verschrieben worden, 2c.

..., 2c. St. Clou, den 18. Julli 1700.

. . . . 2c. König jacob sagt allezeit, daß Er nicht apropire, daß man nicht libertet von Religion gebe, undt daß Es allezeit seine maxime gewest were, undt umb zu weißen, daß Es übel gethan fene, die Leutte wegen der religion zu zwingen wollen, so sagen S. M. daß man woll Exempel finde, baß unfer berr christus leutte geichlagen undt auf dem Tempel gejagt bette. aber Es sehe kein exempel, daß Er leutte übel tractirt hette umb In den Tempel zu gehen, ber gutte Ronig ift ungludlich, daß man feine rechte sentiementen nicht weiß, Man lebt höfflich noch mitt dießen Königlichen personnen hir, aber Man thut alles waß König Wilhelm will, Ich bin wie E. L. Ich glaube, daß der König In Spanien alle die überleben wirdt, so feine thenllung gemacht haben, unfer Konig befindt fich Run Gott lob febr woll, J. M. fehn beger auß alf vor 2 Sahren, Er geht viel zu fuß spatiren zu Marly wen 3. M. daß potagram nicht haben, diß glaube ich Erhelt den König gefundt, aber Gine fach thun 3. M. so mir gar nicht ahnsteht, Rehmblich alle Monat zu burgiren undt ftarde medicinen zu Nehmen, dag belicht mir Ein Ellendes leben fein, E. L. thun woll nicht ahn dero Alter gu gebencken, undt gott fene Dand, daß fie feine ungemachlichkeit haben, fo fie dran gedenden macht, undt Erhalte E. L. noch viel lange Sahre In dem standt.

## St. Clou ben 25. Julli 1700.

.... 2c. unser Herhog von Lotheringen ist so Nahe unter des Königs potten, daß Er woll thun Muß, waß man hir will, diß solte der Keyßer consideriren, man russt mid zur tassel, ... Le duc danjou sicht Einem spanischen König sehr gleich, den Er ist unerhört serieux undt gravitetisch undt hatt Eine gar langsame außsprach, geht auch mitt langsamen schritten Suma Er ist Ein rechter spanischer Könnig, Mein lieber Duc de Berry hette sich nicht so wol dazu geschickt, dem hette Ichs aber bester gegönt, den ob zwar der duc danjou der beste printz von der welt ist, so ist doch sein zlingst briddergen viel artlicher, J. L. die Chursürstin von Brandenburg thun recht sich brass lustig zu machen, undt Ihren Chursürsten zu Erstewen.

# St. Clou, den 12. Augusti 1700.

... 2c. Ich finde, daß E. L. gar Einen hohen stiel schreiben, so schönte ichs nicht machen aber Ich fan gott lob meinen Born beger hemmen, Ich Muß lachen, daß E. L. belieben zu sagen, daß Franckreich, Engellandt undt hollandt alß wie die 3 Einigkeit die welt regiren wollen, ahn die 3 Einigkeit hatt man nicht Mihe zu glauben, die ist gar augen scheinlich 2c.

## St. Clou, ben 26. augusti 1700.

... 2c. gestern hatt man Ersahren, daß der König Mons. de Monaco besohlen gehabt, zum Cardinal de bouillon zu gehen, Ihm die desmission feiner charge zu fordern, wie auch den orden von St. Esprit abzuthun, die Königliche mappen fo Er zu rom auff feinem hauß hatt abzuthun undt daben hatt ber König nicht allein allen frantofchen Cardinals, fondern auch allen frantogen fo In Rom fein verbietten lagen, ju diegem Cardinal ju gehen, noch mitt ihm zu sprechen, Mons. de monaco hatt zum Cardinal de bouillon gesagt, Es sene Ihm lendt, obligirt zu sein, Ihm solche boge botschafft zu bringen, allein Er fonne nicht unterlagen, bes Ronigs aufdrücklichen befehl gu vollziehen, ber Cardinal hatt nichts anderst geantwortet, alf, je recois avec Respect les ordre du Roy, mons. de monaco fagte, mais qu'aves vous resolu sur vostre demission dittes ce que je dois respondre bieger autworte je recois avec Respect les ordre du roy, maß 3hm Mons. de Monaco auch hatt fagen ober fragen mogen, hatt Er boch feine andere antwortt vom Cardinal de bouillon befommen fonnen, alg je reçois avec Respect les ordre du Roy, sobalbt mons. de monaco aber wider weg war hatt bießer Cardinal einen Courier ahn ben König abgefertigt, Man weiß noch nicht maß Er gebracht, unterdegen macht dieße Zeittung Ein gar groß leben bir wie E. L. leicht gedenden konnen, undt jederman Erwart mitt Berlangen zu Erfahren waß ber gesterige Courir vom Cardinal ahm König gebracht, Ich hoffe monsieur wirdt Es ung biegen abendt fagen konnen, ben 3. 2. fahren nach Marly undt werben mitt bem Konig zu Mittag Effen, fan Ichs noch Erfahren Che Ich diegen abendt mein paquet mache, werde Ichs E. 2. noch berichten, 2c.

# St. Clou, den 9. 7br. 1700.

.... 2c. Ich finde daß I. L. mein padgen groß recht hatt, betrübt iber Ihres herrn chimere zu sein, den daß kan I. L. nichts alß viel Zwang undt lange weille zu wegen bringen, so beh der Königlichen grandeur unvermehdtlich sein, wen Ich recht herauß sagen solle, waß Ich mir davon Einbilde, so glaube Ich daß dießer hof hir jemandes beh Chur brandenburg gewonen hatt, umb I. L. dießes behzubringen, daß sie König werden solte, In hoffnung, daß diß dießen Churfürsten von der Ligue trenen mögte, so wie daß geschren geht gegen franckreich, zwischen dem Kanßer, savojen Churpsaltz brandenburg undt daß gantze hauß Brannsweig gemacht sein solle, 2c.

#### fontainebleau den 1. 8br. 1700.

.... 2c. E. L. haben woll nicht ursach stoltz zu sein mitt alle Laperenen so ich schiefe, aber dörfste Sch, schiefte ich E. L. von hertzen undt ohne regret alleß waß Ich ahm besten habe, daß cachet daß ist woll Sin ander pressent, alß waß Ich E. schiefe, Es ist die admiration von allen gesehrten zu paris, undt in dergleichen sachen san nichts schönners gesunden werden, Es seindt greüsiche disputten drüber zu paris, Etsiche wollen, daß Es socratte undt alcidiade sehe, andere sagen Es sehe socratte undt xantipe seine fraw, sie werden gegen Einander schreiben über diß pitschir aber alle versichern, daß Es Sine rechte antique ist, E. L. seindt gar nicht hiemitt betrogen worden, Ich habe Sine rechte freüde, wen Ich die admiration von den gesehrten hirüber sehe,

sie betrachten Es ziehen runtzelen vor der stirn diegen die Köpsse undt sagen, ah que voila vne delle antique, die Es weniger verstehen sagen, que voila vn cachet richement set joliement montes, andere sagen ah la delle piere, c'est dien vn vieux onix, darauff antworten die gesehrten, c'est dien les diament et la piere qu'il y a a reguarder a cecy c'est la graveure ou trouveton asteur quelqu'vn qui desine comme cecy, qui grave de ce creux et que tout soit corect, alse discoursen divertiren mich recht, den sagt man, ou aves vous pris cela, Ich sage den c'est madame l'Electrice ma tante qui me la envoyes, den sagen sie, cela est sans prix, Car cela ne ce retrouve plus, da schen E. L. waß Ein unterschiedt zwischen dero pressent undt daß meine ist, 2c.

#### fontainebleau ben 6. October 1700.

. . . Der König undt die Königin von Engellandt zu denen Ich gestern abendte ginge, sprachen den ganten abendt von E. L. undt wünschten von grundt Ihrer feelen E. 2. zu feben, fie hatten Eben brieff von mad. tircassel Endtpfangen undt wahren gant charmirt von alles waß fie geschrieben, bem gutten König von Engellandt fammen die threnen In den augen vor tendresse vor E. L. undt sagte mitt seinen 2 händen In die hohe: o o o pou pour cela eh eh eh Elle me ma tou tousjours aimée, den Er stodert ärger alf Nie, Der gute König, hernach sprach Er von E. L. sinceritet, von dero verstandt, von dero generositet Suma von allen deren tugenden undt E. L. können woll gedenden, daß Ich nicht ftill dagn schwieg, die ftunde daß Ich ben Ihnen war verging mir wie Ein augenblick, meinte der Ronig Efe Ein ftundt Cher alf ordinarie, wie Ich aber auff die uhr fabe, merdte 3d woll, daß mir die Zeit so furt worden war, weillen man E. L. Immer gelobt hatte, alle die von mylord albermale sprechen beschreiben Ihn wie E. L. Ich bin aber boch fro, daß mylord portland noch In gnaden ben seinem König ift, den Ich halte Ihn vor Ginen Chrliden Man wie Ich gehört, fo foll biefer mylord fehr reich fein, hatt Es auch von Nöhten den er hatt Rinber, 2c.

#### Paris ben 17. 8br. 1700.

.... 2c gestern hatt mir desnoyes daß gar schönne contresait von Eva trot gedracht, wovor Sch E. L. gehorsamen danck sage, Es ist all mein trost undt conversation gestern geweßen, Es wirdt so über die Maßen schön gesunden, daß schone Etliche mich gebetten, zu Erlanden, daß Es möge abgescopirt werden, Man sindt die Eva trot viel schönner, als die schönne moscowittin, alle unsere Cavalier undt mein sohn seindt charmirt darvon, monsieur selber sagt, il kaut advouer que voila vn agreable visage, diß ist glaude ich daß gröste sob so Man Eva trot geben kan, den monsieur Lobt die damen nicht sehr ordinarie, Ich nicht mehr von dem glick reden, so wir hetten haden können, E. L. aufszuwarten, den Es ist gar zu schmertsslich daß Es nicht geschehen ist, 2c.

# Fontainebleau, den 10. 9br. 1700.

. . . . 2c. Beutte werde Ich E. L. Gine große Zeittung berichten, fo geftern morgendte ahnkommen, aber man hatt Es all lengft vorgesehen, Rehmblich beg Ronigs In Spanien todt, die Konigin folle frand vor betrübtnuß sein, der König ift den 1. diefes monts umb 3 uhr nachmittags geftorben, Man hatt ungerm König die Copie vom testament geschickt, ber duc danjou ift jum Erben Erwehlt, undt Es folle gleich Ein grand d'espagne die post genohmen haben mitt dem testament In original umbe dem due danjou ju bringen, undt Ihn jum König ju fordern, undt Im fall ber Rönig ben duc danjou abschlegt, hatt selbiger grand d'espagne ordre gleich nach wien zu gehen, die eron Spanien dem Renger zu offriren, glaube also daß man hir Ein wenig embarassirt ift, mitt dem tractat so man mitt hollandt undt Englandt gemacht hatt, verfagt man die eron thut man bem duc danjou Ginen ichlechten possen. Man hatt mir verfichert, daß der König die pantecratte offendtlich gestern mitt In den raht genohmen, welches ben courtisans Ein wenig frembt vorkommen ift, man wirdt baldt feben, wo alles Nauß wirdt, so baldt Ich Es Erfahren werde, will Ichs E. L. berichten, 2c.

## Fontainebleau, den 13. 9br. 1700.

. . . . 2c. geftern fagte Immer Eins dem andern Ins ohr n'en parles pas, mais le roy a acceptes la couronne d'espagne pour mons. le duc danjou, Ich schwige stille, aber wie Ich den Duc danjou auff ber jagt In Einem Engen meg hinter mir borte, hilte Ich ftill undt fagte, passes grand Roy que V. M. passe, Ich wollte, daß E. L. gesehen hetten, wie verwundert daß gutte Kindt ware, daß Ich Es wuste, seine brüdergen, der duc de bery wolte fich trand drüber lachen, Er, der Duc danjou ficht recht Einem Ronig In spanien gleich, lacht felten undt ift allezeit In ber gravitet, man fagt, daß der König Ihm vorgestern heimblich hette fagen lagen, daß Er König were, Er folte fiche aber nicht merten lagen, Er fpilte Eben In feiner Cammer a Lombre Er fonnte aber nicht halten, jagte zwar fein wort fprung aber In die höhe, fette fich aber gleich wider mitt der Ersten gravitet alf wen Er nichts wüste, dießer junge König hatt zwar nicht so viel vivacitet alf fein jungft brudergen, auch nicht fo viel verstandt, Er hatt aber jonften über die Magen gutte qualiteten, Gin guttes gemühte, genereux (welches wenig von feinem hauß sein) warhafft, den vor alles In der welt wirdt Er feine ligen fagen, man tan fein größer abichellen vor ligen haben alf Er hatt, Er wirdt auch von parolle fein, Er ift barmbertzig, Er hatt courage Suma es ift Ein rechter tugendthaffter herr, der gar nichts bog abn fich hatt, were Er Ein gemeiner Edelman würde man fagen tonnen, daß Er Ein rechter Ehrlicher Menich ift, undt glaube daß die umb Ihn fein werden. glücklich fein werden, Ich glaube Er wirdt so ftart werden alf ber König In polen, den ichon vor Ein jahr tonte Ihm der ftartfte man bir die fauft nicht biegen, Er sicht recht österreichisch auß hatt Immer den Mundt offen. Ich jags Ihm hundertmahl wen mans Ihm fagt thut Er den Mundt zu den Er ift gar docille, fo baldt Er fich aber wider vergift, helt Er den Mundt wider offen, Er redt gar wenig, außer mitt mir, ben 3ch lag 3hm fein ruhe plag Ihn Immer, also hatt Er fich gewondt mitt mir zu reden, Er hatt Gine grobe stime undt spricht sehr langsam, Ich mag Ihn auch Etlichmahl lachen, Ich habe Ihn lieber alf ben duc de bourgogne, ben er ift gutt undt nicht fo mesprissant wie der duc de bourgogne, sicht auch beger auß, aber wen Ich von herten lieb habe alf wen Er mein Rindt were, daß ift der duc de bery, daß ift Ein artig Kindt, Immer luftig undt blandert Ins gelag hinein recht possirlich Er sagte vor Ein par tagen, je suis bien malheureux, je n'ay point desperance d'estre roy comme mes freres et par le despart de mon frere le Duc danjou, tout les gouverneurs et sougouverneurs me vont tout tomber, et j'en av deja trop a ceux que j'ay que sera ce donc quand j'ores encore le reste il faut esperer qu'il me rendront infaillible, dif fagt Er nicht In lamentiren sondern In lachen, Es ift aber auch Einmal genung von ungern printzen gesprochen, Ich fomme wider auff E. L. gnadiges schreiben, zu ungerer Königin Zeitten ging Ich zimblich offt In die spanische Commedie, ob ich zwar kein wordt spanisch verstehe, so wahren doch Etliche so ich woll sabe daß fie woll spilten undt fie Ihre täntze divertirten mich auch, mitt Ihren harpffen undt Castagnetten, wen man aber hinter ben schirm ginge wo die Commedianten wahren, stunken sie alle so abscheillich nach Anoblauch, daß man nicht ben Ihnen dauern konte, E. L. werden ohne Zwenffel zu Utterecht Ins portgen logirt haben, begen ich mich noch gar woll erinere, ich bin fro daß E. L. den lieben Churprintz doch iberall wider finden, Es ift mir angft vor E. L. auff die ichendung von folcher gutten geselschafft, welches nicht anderst alf gar hart halten fan, 2c.

# Paris, den 18. 9bre 1700.

... ec. umb E. L. zu amussiren will Ich E. L. verzehlen, wie man hir den König In Spanien gemacht hatt, Dinstag morgendts ließ der König ben gutten duc danjou hollen In sein Cabinet undt sagte Ihm vous estes Roy d'Espagne, ließ gleich ben spanischen ambassadeur mitt allen Spaniern so hir Im landt sein herein kommen, die fiellen Ihrem König zu fugen undt füsten Ihm die handt alle nach Einander undt stelten fich hinter Ihren König, hernach führte unger König den jungen König In Spanien Im salon, wo der gante hoff war undt fagte, messieur voycy le Roy d'espagne salues le, da wurde gleich Ein freuden geschren undt jederman trat bergu undt fuste dem jungen König die handt, hernach sagte unger König, allons rendre grace a dieu que V. M. viene a la messe, gab bem jungen König gleich die rechte handt undt gingen mitt Ginander In die Def undt der Ronia machte Ihn Reben fich ahn die rechte seitt auff sein pries Dieu Anien nach ber Meg begleite Ihn unger König In sein apartement welches daß große ift, hernach fammen feine herrn bruder undt besuchten Ihn, mein Duc de bery war so fro, daß Er seinem bruder dem Rönig In Spanien vor freiden die handt kuste, nachmittags fur der junge König nach meudon seinen herrn Batter zu besuchen so dort ift, der ging Ihm big In die antichambre Entgegen, Er war Eben Int gartten gewegen undt vermuthe nicht, daß fein fohn der König In Spanien so balbt kommen würde, war Er also außer athem, wie Er ahnkam sagte, je vois bien qu'il ne faut jurer de rien, Car j'orois bien jures de ne m'essouffler jamais en allant au devant de mon fils le duc danjou cepandant me voila hors d'allaine, der gutte junge König war gant descontenancirt sich als Ein frembter König von seinem herr Batter tractirt zu, sehen, welcher Ihm Im weg sahren daß gleidt bis ahn seine Kutsche gab, gestern morgen hatt Mgr. seinem herrn sohn dem König die vissitte wider geben, wir suhren auch nach versaille, begegneten Mgr. mitt der princes de Conti undt alse Ihre gutte fresindinen, die wider nach meudon suhren, Ich habe monsieur le dauphin mein seben In nichts sencibel gesehen als In dieser sach, den Er scheindt von herten Erstewet zu sein, daß sein sohn König ist, 2c.

### Versaille, den 5. December 1700.

. . . . 2c. Ich Muß E. L. jetzt auch den trawerigen tag verzehlen so wir gestern gehabt haben, undt wie der abschidt mitt dem gutten undt lieben Ronig In spanien abgeloffen, geftern umb 9 fru faßte jederman In feiner Rammer umb 10 ging wir alle mitt ungerm König zum König In Spanien undt von dar In die Meß a la tribune, Ich weiß nicht, ob die musiq alle herten attandrirte, allein jederman fame daß weinen ahn, nach der Def ginge Man die große stiege hinab, so gant voller leutte mar, undt der hoff auch, die große princes de Conti undt mein sohn beklentten big ahn die Rutsch ben fie gingen nicht mitt nach seau Ins Königs Kutsch mahren wir 8 personnen, die zwen Rönig hatten die Duchesse de bourgogne zwischen fich, monsieur le dauphin undt der duc de bourgogne hatten den duc de bery zwischen Ihnen, monsieur undt Ich mahren In den schlägen, von hir big nach seau war der weg bordirt mitt leutten ju fuß, ju pferdt undt in Rutichen, ber Ronig hatte feine guarde feine cheveaux legers et gendarmes undt zu seau mahren die 2 Compagnien des mousquetaires, die avenuee von seau ift sehr lang, lenger alg von hir nach trianon, daß mar auff benden fentten mitt 3 renhen Rutichen befetzt, fo fich dahin gestelt, den Ronig in Spanien weg ziehen zu feben, man meint, daß ungegählt deß Ronigs undt alles waß den hoff folgt Rutichen mehr alf 2 taugendt zu seau wahren, Rur In dem Platz zwischen dem Ersten hoff undt der avenue habe ich auff meiner seite 50 gezehlt fo baldt Man zu seau abgestigen (welches par parenthesse Nun ahm duc de maine gehört, der Es vom jungen Seignelay gefaufft) wie wir den dort abgeftiegen ging der König durch die enfilade in die letzte Kammer mitt dem König in Spanien undt befahl, daß Niemandt folgen folte, wir blieben alle mitt Mgr. undt seine zwen herrn fohne In Gin salon, Gin virtelftundt hernach ließ der Rönig den ambassadeur von Spanien ruffen der bliebe Gine furze Zeit brin, wie Er wider herauß ging rieff der König Monsieur le dauphin, blieb noch Ein viertelftundt mitt Ihm hernach rieff der König den duc de bourgogne feine gemahlin duc de bery, Monsieur undt mich, undt wir Nahmen da abschiedt vom König In Spanien, undt seine herrn brüder weinten alle woll von herten, wir blieben jo noch Gin viertel ftundgen, hernach ließ der Ronig die printzen undt princesse du sang hollen, so alle abschiedt vom König In Spanien Nahmen, alles weinte undt fchrie, monsieur le dauphin der fonst

gant indifferent scheindt, war Erschrecklich touchirt, undt ambrassirte seinen sohn mit solcher tendresse daß Ich Noch weinen Muß, wen Ich Nur bran gebende, Ich bachte vatter undt fohn wurden vor lendt fterben, fo Erschredlich touchirt mahren fie, der gutte König ambrassirte mich auch fo von herten, fonte fein wort nicht reben vor weinen, ber Konig fagte Endtlich qu'on aille voir si tout est prest, furt hernach rieff Eine stimme sir tout est prest, tant pis fagte der König in Spanien, wir ambrassirten ung noch Einmahl, ber gutte Duc de bery weinte auch woll von hertensgrundt, ber duc de bourgogne weinte ichir nicht, bie augen wurden Ihm Nur rott, unfer Rönig begleitete den König In Spanien biß zu Ende des apartements, Man hörte undt sahe nichts alf schnüptlicher undt augenwischen, Männer, weiber alles weinte bitterlich, fo woll die fo meg gingen, alf die fo blieben, fo baldt der König In Spanien mitt seinen herrn brübern weg gefahren war setzt sich mons. le dauphin In seine chaisse undt fuhr nach meudon unger König aber setzte sich In Eine kleine Calesche mitt ber duchesse de bourgogne; monsieur undt Ich undt wir fuhren spaziren und besahen seau so Ein über die Magen schönner gartten ift, gleich vor dem hauß ift Ein grand parterre mitt berceaux, von dem berceau fompt man In Eine gar schönne gallerie fo voller gemähls undt bufte von marbre ift, von der Mitten von der gallerie geht man wider Im gartten undt findt Eine allée a parte de veue undt Neben dießer großen allée ift Ein schönn Maill hernach ift Gine allee fo berunter geht, die führt zu Ginem großen Canal fo viel lenger ift alf ber von fontainebleau undt nimbt seinen ursprung von Giner großen undt ichonnen Cascaden, In allen parteren seindt große undt schönne fontainen undt waß 3d noch gar artig finde ift, daß Nahe ben bem hauß Gin flein hölggen ift, umb zu fuß zu spatiren so mitt viel brunen undt fontainen ornirt ift, Eine ift Ein Eolle fo Ginen windt mitt Retten bindt undt 4 andere winde feindt In den Eden, die trewet Er mitt feinem Zepter undt den fo Er binden will, icheindt wider seinen willen zu blagen, undt blagen alle maßer, gegen über ift Scilla mitt allen hunden umb ringt undt hunds föpff überall herumb jo bellen undt maßer außspenen die zwen fontainen seindt von bronse undt fehr icon gearbeitt, hernach findt Man 2 fontainen von weißen marmel, Rinder fo fifch Ertapt haben, undt die fifch spehen mager, banach seindt noch 2 andere von bronse zwen fleine Satiren, alle alleen von diegem holzgen feindt mitt antiquen busten von marmel ornirt nach dem der König Ginen tour gethan führte 3. M. die duchesse de bourgogne nach hauß, den mons. le duc du maine hatte Eine gar magnifique colation vor 3. g. bereit, Ich hatte feinen hunger berowegen bliebe Ich mitt monsieur ben ungerm Ronig undt fuhren noch ferner spatiren, Es ist Gin ort fo Man le Cabinet de Lacerere heist, Ein Cabinet jo Einen blafond ichon gemahlt hatt, von ba fahrt man noch In Eine große allée, da findt man Eine schönne Statue de bronse von Einer diane, bieffer ort hatt gar Gine ichonne aufficht, ahn Ginem andern ort, wo noch Eine schönne aufficht ift, stehet Ein gladiateur de bronse, alles ift sehr ornirt, daß hauß magnifique meublirt, Es ist Ein Cabinet drin, so Ich recht artig finde von blätter von dem indianischen Schirm, oben ift Gine cornische auff indianische manir von durch gebrochene arbeit undt der blaffont ift mitt blumen auch auff indianisch gemahlt, man fan nichts artigers sehen, 2c.

## marly ben 12. Xbr. 1700.

... 2c. Der König hatt mich über taffel heütte gefragt ob Es war were, waß man J. M. gefagt hette Nehmblich daß J. L. die Churfürstin von Brandenburg allen möglich sleiß ahngewendt hette, umb Ihren herrn von dem desein abzuwenden sich König zu machen, Ich habe geantworttet, daß Ich Es auch hette sagen hören, hirauff hatt man mein patgens verstandt sehr gelobt, sehe darauß, daß der König auch meiner meinung ist, wegen dießes Königs-reich, 2c.

### Versaille den 16. Xbr. 1700.

.... 2c. daß still sein sernt man zu marly wo man offt undt schir allezeit 16 oder 17 ahn tassel ist, undt man hört kein wort, vergangen sontag habe ich E. L. geschrieben wie sehr mein padgen hir gesobt wirdt gegen daß Neise Königreich zu sein, Ich sagte Es vergangen Dinstag ahn mons. Spanheim, Er antwortete, en cette occassion j'aimerois mieux qu'on eust pust aprouver mgr. Electeur que Madame Electrice, Ich glaube die stebe Neise Königin wirdt Eine große disserntz In der reiße sinden, so sie nach preussen thun wirdt, undt deren so sie disserntie est eine königin wirdt die preusser reiße so sang weillig sein wirdt, alß E. L. ihre susting geweßen ist, Es wirdt I. L. auch sein gethan haben, E. L. zu quittiren, Eher E. L. gant geneßen sein, 2c.

.... 2c. man spricht hir auch staret von Krieg, Ich kan nicht glauben, daß Krieg werden kan, wen Engellandt undt hollandt sich nicht zum Keyser schlagen, den ob die Erblender zwar hundert taußendt man auff den fuß wollen stellen, wie Ich auß dem Zettelgen sehe, so E. E. mir belieben zu schicken, so Nutzen doch selbige nichts sie Müßen den marchiren, Nun so glaube Ich nicht, daß der Keyßer reich genung ist, ben zwen mahl hundert taußendt Man weitt zu marchiren machen, undt zu unterhalten, den die Menschen sehen leben nicht von windt, sie Müßen brodt undt sleisch haben, undt

folche menge da gehört viel golt gu.

# Versaille, ben 18. (Xbr. 1700).

ichtagt ben Speyer verlohren worden, weillen die offecirer den sanct Leopoltstag zu Speyer zu starck gesehrt haben, Mein vetter der Junge Landtgraff war nicht dar ben, wie man sagt, solle Er sich gar woll gehalten haben, Es ist Ein recht glüch, daß 3. L. so davon kommen, hirin Erweist sich woll daß verheng Nuß, Es ist war, daß precontal gleich geblieben ist, Erstlich wurden die frantzoßen geschlagen, darnach bekamen sie wider die oberhandt, die teillsschen drangen wider durch, aber zu letzt gewonen die frantzoßen die schlaggt, so hatt mir Es m Sekelton verzehlt, die teilsschen Müßen verrähter undt spionen ben sich haben, wie Man auß dem memoire gesehen, so Man In precontals Sack gefunden, der Torcy wie man sagt, umb sich beh dem Kösnig Sorgsaltig zu Erzeigen lest die leittte so auff sischen undt gesangen setzen

burch mons. dargenton meint boch Er were fehr gerecht undt devot, Ich weiß woll, daß Er dießes legen wirdt, Ich frage aber nichts barnach, undt wirdt Ihm nach dem teutschen sprichwordt geben, der Laugerer ahn der mandt der hört sein Engen schandt, 2c. . . . Ich finde die delicatesse von der printzes von anspach recht hübsch, weillen dieße printzes E. L. so woll gefehlt wünsche Ich daß fie E. L. Endels gemahlin moge Werben, Man hort nichts mehr von def Churprintens fram Mutter, wie fie Ihr leben Run zubringt, Ich hatte woll vorher gefagt, daß Mein heuraht zu nichts dinnen würde, E. L. aber undt 3. G. der Churfürst mein herr vatter haben mir nicht glauben wollen, Man Muß dem Ronig meine geselschaft greulich zuwider gemacht haben, ben Er darff fein augenblick mitt mir umbgeben, zu marly Erlauben 3. Dt. woll, daß Ich fie auff die jagt folge, den da fett fich Ein jedes gleich In fein Calesch apart, aber der König hatt hir zwen mahl gejagt, ohne mich mitt zu Nehmen, weillen Ich von hir auf In sein Rutisch mitt ihm fahren Müste, Erst= lich hatt Mich diege verrachtung, Ich Muß Es gestehen, Gin wenig geschmertt. Ich habe aber Nun mein parthey gefast undt will mich nicht mehr über nichts auellen 2c.

### marly den 10. februari 1701.

.... 2c. daß ist Etwaß gant Nelles beücht mich, daß Ein König sich selber undt hernach seine Königin crönet, ohne Kälte könten 12 haranguen mir Kopfswehe genung machen, beklage die liebe Königin so viel auß gestanden zu haben, daß best von alles seindt die  $\frac{m}{10}$  thaller so man der Königin mehr gibt, daß ist solide, Ich sinde, daß die Königin magnisiquer ist bedint worden, alß der König, weillen der König Nur graffen gehabt, so Ihm den schlep getragen, die Königin aber hirin von der sürstin von holstein ist bedinnet worden, undt ahn tassel auch, 2c.

#### Versaille den 3 mertz 1701.

. . . . 2c. Ich glaube E. L. Erinern fich woll daß Ich vergangenen fontag geschrieben, daß mons. Le dauphin mir gesagt hatte, daß ber Rönig Montags fliegen wolte undt daß Ich hoffte mitt zu gehen, fontag abendts nach dem nachtegen fagte der König vor allen Leutten zu mir, vienderes vous demain a la vollerie, Ich andtwortete ouy si V. M. le permet, der König sagte, mais Commant ires vous, Ich meinte Er vexirte undt sagte je pense que j'ires comme j'ay coutusme d'aller c'est a dire avec vous, avec moy fagte der König non Car j'ires seul dans ma Calesche, Ich fagte et mad: la duchesse de bourgogne Comment ira telle, der Rönig Elle ira dans son Carosse, Ich fagte he bien j'ires avec Elle der König mitt Einem truckenen thon fagte, Elle mene toutte les jeune dame qui montent a cheval je ne vous conseille pas de vous fourer parmis cette jeunesse, 3th sagte jusques apressent je n'avois pas veüe des gens du rang de mad. la duchesse de bourgogne presses dans des Carosses, et j'advoue que cela me m'accomoderoit pas ma taille n'y convient pas mesme, j'ay veu le temps ou jl estoit honnorable de suivre des personnes de nostre sorte et on

ne regarde pas a l'age avec des gens Comme Elle et moy mais Comme tout change et que V. M. ne juge pas apropo que je la suive demain je renoueres La partie de la chasse du loup que j'avois refusses pour avoir l'honneur de vous suivre, der König sagte mitt Einem trudenen ton, c'est ce que je vous Conseille, Montags suhr ich also auff die jagt mitt mgr. wir sunden aber keinen wolff also wurde die partie auff den andern tag auffgeschoben, der König konte auch nicht mitt den vögsen Nauß, schube also seine jagt auch auff den andern tag auf abendes fragte Er mich wider mitt einem honischen gesachter vienderes vous a la vollerie demain, Ich sagte pour demain cela seroit difficille Car j'ay envoyes tout mes cheveaux coucher a St. germain pour Coure demain dans cette forest, were die jagt heßlich geweßen, hette mich der König außgesacht, war also recht sto, daß Ich is M. abendts verzehlen konte, daß Ich mich woll divertirt hatte, Ich schwiege auch nicht undt unter dem pretext seines sieden bastards hunde zu soben striche Ich die jagt braff herauß, 2c.

### Versaille ben 10. mertz 1701.

.... 2c. gestern wieße mir monsieur seine protestation, so Er devant notaire gemacht hatt, daß man Ihm den Erthertzog undt den hertzog von Savoyen vorgezogen hatt In deß König In Spanien Testament, aber Ich machs wie E. L. bekümmere mich gar nicht umb diß alles, Es mag gehen wie Es wolle, Es seindt seyder schon Nur gar zu viel barbarien In meinem Nahmen geschehen, aber Es kan gott sob nichts mehrers werden, daß sprichwort von der gräffin von greiffenstein sinde Ich recht artig, wirdt mir offt Einfallen, Ich glaube Es wirdt gehen wie Es daß verhengnuß verortuet hatt, den die stercksten behalten nicht allemahl recht, wie man ahn deß Königs In schweden Victorie sicht, 2c.

#### Versaille den 13. mertz 1701.

.... 2c. Es scheindt Nun daß der Krieg recht Ernst wirdt werden, die mousquetaire du Roy haben ordre den 6 aprill zu marchiren undt les guarde du Corps den 15, Man arbehdt auch ahn deß duc de bourgogne Esquipage, so Eine armée Commandiren sollen, Ich bin woll E. L. meinung, daß Man Lieber friedt alß Krieg hir haben mögte, den der König kan durch den Krieg nicht beßer werden alß Er Nun ist, aber woll schlimmer, 2c.

### St. Clou den 24. mertz 1701.

.... 2c. die Duchesse de bourgogne rehdt jetzt weill sie reitten will undt alles waß sie will thut sie, paris kan noch nicht glauben, daß Es Krieg soll werden, sie sprechen Immer vom srieden, sagen Man würde le milanes ahm Kehßer geben, daß hertzogthum lotteringen ahn unßerm König undt meisnen hertzog von Lotheringen comte de flandre machen, Ich wolte, daß Es war were, mein hertzog von Lotheringen verlöhre nichts daben, Ich kan Es aber nicht glauben, hir 2c.

marly ben 7. april 1701.

wickelt, wie man mir gesagt hatt, Nehmblich die mad. dangeau undt dießes auß Einer ursachen wovon Ich nichts gewust undt Erst vor 10 tagen Ersahren, vor Etlichen Jahren nach mad. la dauphine todt kamme Einer undt batte mich Ich societ Ihm Ersauben, meine genalogie zu machen, Ich sunde da nichts gegen zu sagen undt Ersauber Es, dießer beschriebe die historie von unßerm hauß undt setzt undt weissen der Kerl geschrieben, daß Er mitt permission de madame dießes buch gemacht, welches Ich doch Nie gesehen, hatt sich dieße dame Eingebilt, Ich hette Es ihr zum affront gethan, hatt mir aber kein Einigig wordt davon gesagt, sie ist favorittin von der panteeratte hatt sich also heimblich gegen mir deschainirt undt diß weib so mich doch schon allezeit gehast, wider ausse gegen mir gehetzt, da kan ich ja gantz undt gar nichts vor, man sagt die dangeau solle die dame so absolutte regieren, wie die dame den großen Man, also Missen E. L. sich nicht verwundern, daß ich beh behden In ungnaden bin, 2c.

## Versaille, den 19. april 1701.

. . . . 2c. Der König hengt mehr alf Nie ahn feine Bot, mgr. fürcht sender sein accident (einem Schlaganfall) zu fterben, wirdt gant nachdenctisch hatt seiner Commediantin auffgesagt, gibt ihr 1000 pistollen pension undt Im jubillée folle fie die Comedie quittiren, welches mir recht lendt ift, den fie war Eine excellente Comediantin, mons. le duc de bourgognes humor folle alle tag wunderlicher werden, der König In Spanien folle sein model vom telamaque Nehmen undt man fagt bir, Er habe Es fo offt gelegen, daß Er Es gant imitiren will mögte aber woll mitt ber Zeit In Spanien Gine minerve finden, so Ihn gant regiren wirdt, Mein Duc de berry ift Immer luftig undt fragt nach nichts In der welt, der haß fo fein Elfter herr bruder undt Er auff ber reiß gegen Ginander gefast haben, mag mitt ber Zeit woll handel ben hoff machen, monsieur ist, wie 3. L. allezeit geweßen, so woll Ich seine favoritten auch tractiren mag, so fan Er sich doch nicht Einbilden, daß Ich Ihnen keine boge officien benm König leiften murbe, wen Ich In anaden were, undt ob Er mir zwar gutte worte gibt undt In aparentz woll mitt mir lebt, fo mag Er mich doch In der that nicht lenden undt ben dem Rönig tregt Er mich Gben fo ibel abn alf die fram Bot, Mein fohn hatt Eine Berblendung die unglaublich scheindt vor feine gemahlin, fo wenig nach Ihm fragt, Er hatt Verstandt undt ficht bod nicht mag vorgeht, wen fie Nur nicht libel findt, daß Er allezeit zu Paris ift, undt dort Gin doll leben führt, ift Er icon content von ihr, Es ift ichadt, daß Er nicht Chrlich leutte genung umb fich hatt, fo Ihm fein ridiculle vortragen, den Er hatt Berftandt undt viel gutte fachen, die Er fo zu fagen ber Magen verftedt, daß man meinen solte, Er were Ein sot welches Er boch nicht ift, sondern Nur zu sehr ahn sein plaisir gehafft, so Ihm alles waß raisonabel ift, gantz negligiren macht, mons. le prince schwärmbt offt undt dendt ahn nichts alf bie In ber

faveur sein zu flatiren, die Ihn doch offt auflachen, sein sohn mons. le duc hatt hert auch all hohe sentiementen undt nicht so voller bassessen wie sein herr Batter, aber feufft fich alle tag voll undt ift recht brutal, wie Gine bestie, feine gemablin hatt Berftandt undt ift ahngenehm, weiß woll mitt Ihrem herrn gu leben undt Ihrer gangen famillien fie betrigt fie aber alle, der printz de Conti, fo vor diegem fo fehr In frandreich geliebt ware, ift Es fdir gar nicht mehr, Er hatt noch mehr lacheté alf fein vetter vor die faveur, ift daben falich undt unerhört farg, Er ift fterbens verliebt In feine geschwen mad. la Duchesse vor diegem hatt fie ihn fehr lieb gehabt, Es ift Ihr aber vergangen, ob Er zwar so verliebt ift, so hinderts nicht, daß Er auch danehmen die pagen lieb hatt, mons. du maine agirt ben devotten jett, Er hatt viel Berftandt undt ift ahngenehm wen Er will, allein Er fliehet alle menfchen, man ficht ihn schir Nie, seine gemahlin hatt Einen wunderlichen humor geht Nie vor 4 morgendts zu bett, ftehet umb 3 nachmittags auff, Er ist gegen 4 zu Mittag gegen 12 zu nacht, Ein gelehrter ift gar ihr gutter freundt, so mons. de malcieux heist, alg man zu mons. du maine sagt, daß Es Ihm Ein ridiculle gebe, daß mons, de malecieux Im nachtsrock undt nachtstape zu mad, du maine ginge umb Ihr die mathematique zu sehrnen, andtwortete mons. du maine ne me parles pas contre malecieux il maintien la paix dans ma maison, der Conte de thoullousse folle gar Ein gutt gemutte haben, hatt aber wenig Berstandt, solle sehr Liberal sein, die princes de conti douariere left die Zot weiß machen, daß fie franck ift, durch Ihren Docktor so ber Bott creatur undt täglich braucht man Ihr Etwaß, fie dort auf wie Ein holt, des printz de Conti gemahlin hatt vapeurs alk wen sie Rärisch were, so ist die gant maison royalle beschaffen, die Duchesse de bourgogne hatt viel Berstandt allein fie ift wie alle Junge medger sein denen Man den fregen willen lest, Rehmblich coquet undt wildt, were fie ben leutten, so fie hilten, wie fie gehalten folte fein, fonte maß guts auß 3. 2. werden, 3ch forchte aber, wie Man ste gewehren left, daß viel historger vor den tag fommen werden, daß ift alles waß ich E. L. digmahl burch dieße gutte gelegenheitt fagen fan, Ich schicke E. L. Ein a la mode schächtelgen, so zwar gar schlegt ist, aber Rur zu weißen, wie die moden Nun sein, da Man keine goltene schächtelger mehr tragen darff, E. 2. tonnen Ihre Nehe Radelen drin thun, 2c.

# St. Clou, ben 12. May 1701.

ibel gelungen, Man hatt Es Ihm noch nicht verziehen, Man liebt die bastard mehr alß den neveu undt weillen Gott lob mein sohn hert hatt undt der hingendt bastard Ein poltron ist, will man nicht, daß mein sohn noch die prince du sang so auch gutt hert haben sich In der armée sinden mögen, damitt die bastard allein Ehre davon tragen, undt In thaten gerühmet werden mögen, wo sie sich woll nicht sinden werden, aber woll hin Müsten, wen Mein sohn undt die prince du sang bort wehren, daß ist die gantze sache, also hatt mein sohn In allem Nur den spott von seinem heliraht, aber nicht den geringsten Vortheil, hette Er mir geglandt, so were Es Ihm anderst gangen, 2c.

Versaille, den 12. Juni 1701.

Run Ich von meinem Ersten schrecken Gin wenig Ersetzet bin, fan Ich nirgendte beger troft In meinem unglud fuchen, alf ben E. L. welche fein, waß mir In der Welt ahm liebten ift, Ich will also mein hertslieb ma tante alles verzehlen. Bergangen Mitwoch morgendts war mousieur S. noch gant frisch undt gesundt, fuhr nach marly af dort perfect woll zu mittag mitt dem König, nach bem Egen fuhren 3. L. nach St. Germain; tamen abendts umb 6 wider gant luftig, verzehlte ung, wie viel tabourets Er ben der Konigin In Engellandt gefeben, gegen 9 folte ich zu nacht Egen, fonte aber nicht Efen. ben Ich hatte noch 4 ftundt daß fieber gehabt, monsieur S. sagte zu mir je m'en vay souper et ne feres pas comme vous Car j'ay grand apetit, geht damitt ahn taffel, Gine halb ftundt hernach bore 3ch Gin geraß, febe mad. de vantadour bleich wie der todt In meine Camer fommen, die fagt, monsieur se trouve mal, ich lauff gleich In J. L. Rammer, sie kanten zwar woll fonten aber nicht reden daß man Es verftehen fonte, fo viel fonte ich Rur hören, vous estes malade, alles ches vous en man hatt J. 2. 3 mahl zur ader gelagen, 11 oncen Emetique geben, wasser von chaffhausen, goutte dangletterre 2 bouteillen voll, aber nichts hatt geholffen, gegen 6 morgendts hatt Es fich gant jum Endt getrebet, da hatt Man mich auf ber Cammer mitt gewaldt geschlept, war wie ohnmächtig, man legte Mich zu bett Ich fonte aber nicht Im bett bleiben ftundt auff undt wie Ich In freudt undt Lendt allezeit ahn E. L. gedende, so war auch mein Erste gedanden ahn E. L. zu schreiben, Ich weiß aber nicht, waß Ich E. L. gefagt habe, nachbem Ich E. L. brieff weg geschickt, kame der König zu mir, war auch sehr touchirt, thate boch feinen möglichen fleiß mir troft Ginzusprechen, Erwieße mir viel gnabe, mad. de maintenon war auch sehr touchirt undt sprach mir zu, der König fuhr weg, umb 12 verschiedt monsieur S. ich setzte mich gleich In gutsch undt fuhr her, ber König schickte mir mons. le premier umb zu fragen, wie Ich mich befinde, der schrecken hatt mir daß fieber vertrieben, mad. de maintenon ließ mir durch meinen sohn fagen, daß Es jetzt die rechte Zeit were, mich mitt dem König zu verföhnen, hirauff habe ich meine reflectionen gemacht undt mich Erinert, wie offt E. L. mir gerahten zu suchen mich mitt diefer damen felbsten zu versöhnen, derowegen habe ich den Duc de noaille gebetten, dieger damen von meinetwegen gu fagen, daß ich so touchirt were, von aller freundtschafft, fo fie mir In meinem ungliid bezeugt, daß Ich fie batte, doch die Mühe zu Nehmen, zu mir zu fommen, den Ich -dorffte nicht aufgeben, dießes hatt fie gestern umb 6 gethan, Ich habe Ihr gleich widerholt, wie content 3ch von 3hr were undt begehre 3hre freundtschafft, habe ihr auch gestanben, daß ich übel zufrieden mitt Ihr geweßen, weillen Ich gemeint, daß fie mir bes Königs gnaden Entzogen, undt mich gehaft hette, daß Ich Es auch von mad. la dauphine Erfahren, wolle aber gerne alles vergegen, wen fie Rur meine freundin fein wollte, hirauff hatt fie mir viel ichonne undt Eloquente fachen gefagt, undt Ihre freundtschafft versprochen undt wir haben unft ambrassirt, hernach habe ich Ihr gefagt, Es were nicht genung, bag fie mir Entbotten, daß der Ronig mir ungnädig were, fie Dufte mir auch fagen wie Ich wider in gnaden tommen fonte, barauff hatt fie mir geraden gant offen-

bertig mitt dem Ronig gu fprechen, felber gefteben, dog ich fie gehaft bette, weillen Ich gemeindt, daß fie mir bog office ben dem Konig thete, auch wa= rumb Sch bog über ben Konig geweßen, dießen raht habe gefolgt, undt wie mir monsieur gefagt hatte, bag ber Konig auch bog were, bag 3ch E. L. gu offenhertig schreibe, so habe ich auch dig article tractirt undt gesagt, daß diß 3. M. nicht mufte wunder Nehmen, daß E. L. die person von der welt wehren, ahn welcher Ich ahm meisten attachirt were, auß reconnoissance undt auß inclination, daß Ich E. L. mein hert zu allen Zeitten öffnete, undt daß fo lang J. M. mir dero gnaden erzeigt, hette Ichs E. L. gerümbt, da E. M. mich übel tractirt hette ich E. L. geflagt, undt fonte Rie anderft vor E. L. fein, der Konig fagte Er mufte nichts von meinen brieffen, hette feinen gesehen, Es were Nur Gine Ginbildung von monsieur gewegen, Er finde nicht übel, daß Ich E. L. alf Gine Mutter Ehrte undt liebte, aber E. L. haften Ihn, ich fagte E. L. admirirten alle Zeit feine große qualitetten, allein wen Es E. M. beliebte, würden fie auch von E. L. geliebet werben, nach dem Ich 3. M. alles aufgelegt undt clar gewießen, daß so libel sie mich auch tracktirt, Ich fie doch jederzeit gerespectirt undt geliebet bette, ja allezeit große freude gehabt, wen fie mich Nur ben fich lenden wollen, da hatt mich der Rönig ambrassirt, gebetten, daß vergangene ju vergegen, undt hatt mir feine gnade versprochen, lachte auch, wie Ich gant natürlich zu Ihm sagte, si je ne vous aves pas aimée je n'aurois pas tant hay mad. de maintenon croyant qu'elle m'estoit vos bonne graces, Endtlich hatt sich alles gar gnädig geEndet, Ich habe zu I. M. gesagt, daß wie dig ber Einzige troft In meinem unglud were, fo könte Ich nicht lagen, E. L. folches heutte zu berichten, welches J. M. apropirt haben, heutte werde Ich noch Ein betrübten tag haben, den umb 3 wirdt der König wider herein fommen umb monsieur G. testament ju öffenen, welches mich greulich jammern undt schmertzen wirdt, wie E. L. leicht gedenden fonnen, den 3. L. todt glaube hette den meinen nachgezogen vor ichmerzen, wen mich daß fieber nicht alle humoren benohmen hette, 2c.

# Versaille, den 30. Juni 1701.

.... 2c. wen Man In jener welt wißen könte, waß In dießer vorgeht, glaube Ich, daß I. E. S. Monsieur sehr content von mir würden sein, den In den Kisten habe ich alle brieffe so die buben Ihm geschrieben auffgesucht undt ungeleßen verbrent, damitt Es nicht In andere handt kommen mögte, 2c.

#### Versaille den 14. Julli 1701.

.... 2c. Es ist Schwer nicht betriibte gedancken zu haben, wen man auß gnaden leben Muß, undt nicht genung hatt sich selber freüden zu machen, daß lachen helt noch Schwer beh mir, vom König Entpsange Ich großen trost, daß ist gewiß, sonsten konte Ich meinen standt nicht außstehen, wen der König von monsieur S: spricht, attandrirt Er sich allemahl, glaube doch, daß Er denckt wie oncle S: gesagt hatt, den daß ist ganz natürlich, man hatt woll ursach, den todt zu haßen, Es ist auch Eine heßliche sache drumb, daß man sich vor Ewig adieu sagen Muß, daß geselt mir gar nicht, 2c.

### Versaille den 21 Juli 1701.

.... 2c. biß Sambstag monsieurs S: begräbnuß seyder sein wirdt, mad. de maintenon continuirt auch gar freindtlich zu sein, din sehr content von Ihr, continuirt sie wie sie Nun thut, so werde Ich gewiß Ihre freündin bleiben, undt Ich din In keinem alter, daß mir die Zeit sang den Ihr undt dem König fallen könte, wie der Duchesse de bourgogne die Nur ahn sin-gen undt springen denken kan, 2c.

# marly den 28. Julli 1701.

.... 2c. gar lustig kan Ich ohnmöglich sein, aber Ich thue meinen möglichen steiß, nicht gant melancolisch zu sein, Shurpfalt will mir kein gelt mehr geben, daß dimunirt mein Einkommen noch von 2 mahl  $\frac{m}{100}$  franken, Es wirdt schlegt beh mir hergehen, den zu glauben, daß der König In jetziger Kriegszeit so gar große Sumen geben solte, daß ist Schwer zu glauben, wolte gott Man hette mich viel zu fragen undt Ich hette viel, würde In dießem sall die fragen gar nicht importun sinden, Es würde mir viel ahnsgenehmer geweßen sein, wen Ich ohne den König genung gehabt hette zu seben, den alsden würde Ich, ven Ich den König nicht a charge geweßen sein, undt hette Er mir sonsten gnaden undt pressenten geben, würde Ich, undt hette Er mir sonsten, aber wie Es Nun ist, din Ich lehder wie Ein bettelstraw dem König auss dem halß, daß ist recht betrübt, 2c.

# Versaille ben 28. augusti 1701.

eine gemahlin Im ahnsang nicht so gar lieb gehabt hatt, als Nun, Man sagt paris, Ich weiß aber nicht ob Es war ist, daß mons. de Catinat nichts hatt außrichten können, weill Er Immer verrahten wirdt undt kein ordre kan geben, ohne daß der printz ugene nicht gleich Ersahren, also wen Er Eine parthey von 200 Man außichickt, schickt man gleich ausse seinte sehtte noch Einmahl so viel Entgegen, könne also nichts untersangen, jedoch so vertrawet man noch ausse marechal de Catinat großen verstanden, daß Er Etwaß Ersinden, woran die andern nicht gedencken, 2c.

#### Versaille den 8. 7br. 1701.

.... 2c. Im Zurückschren stiege Ich zu St. germain ab, sunde den armen König jacob in Sten Einen so Erbärmlichen standt als vergangenen sontag, die Königin stinde I. M. waß beser, singe Ein wenig ahn zu hossen, Ich sunde Ihn aber unerhört tibel, Er hatt zwar die stime noch so start wie ordinarie undt kent perfect woll, sagte, so baldt Er mich sahe, mad. je vous remercie et vous suis dien obligés de tout vos soins, Er sicht aber unerhört

itbel auß, sein bart ist wie Ein Capuciner, vergangen sontag, nachdem Er alle seine sacramenten Entpsangen, ließ Er seine Kinder hollen undt alle seine Leitte kommen, gab den Kindern den segen, undt predigte dem printz de galle Lang, wie auch allen seinen domestiquen, der printz de galle war sehr touchirt, siel dem König, seinem herrn vattern umb den halß, man Mußte Ihn mitt gewalt abreißen, Es war nichts Erbärmlichers alß dießen hoff zu sehen, haben mich woll von herzen weinen machen, die gutte Königin ist In Sinem standt der nicht zu beschreiben ist, Ein stein mögte Es Erbarmen, 2c.

### fontainebleau den 24. 7br. 1701.

3. M. S. geöffnet, alles war In seinem leib verfault undt daß herty verwelctt, daß bludt so Er gespien, undt durch den stuhlgang von sich geben, kam nicht vom Kopff, wie mons. fagon Es gemeint hatte, sondern von Einem ulcere so der König Im magen hatte undt welches auff Eine ader gesetzt undt sich zu Zeitten geöffnet, man meint auch, daß Man J. M. zu viel von den Englischen tropssen geben hatt, den Er Nahm sie alle tag Ein, undt daß Ihm daß die zweh geschwer Im magen gemacht hatt, 2c.

### fontainebleau den 28. 7br. 1701.

.... 2c. E. L. haben König jacobs predig ahn J. M. Herrn Sohn gar woll Errahten, Er hatt Ihm besohlen Eher zu sterben als von religion zu Endern, worin wie Ih glaube E. L. herren söhne woll Consentiren werden, 2c. ... 2c. ob ma tante die fraw abtißin noch viel vivacitet hatt, so sehlen E. L. doch keine, I. L. organen seindt noch wie allezeit undt verspürt wenig dero hohes alter, daß kan Ih E. D. versichern, sie ist recht betrübt über den gutten König jacob geweßen, aber Nun Erholt sie sich wider sagt vom verstorbenen König (ce sera vn grand miracle s'il peust obtenir pour le jeune Roy d'estre retabli et demeurer catholique) ahn dießem miracle zweisse Is dauch sehr, hernach aber hatt man doch die warheit gesagt, man hatt dem marechal de villeroy so hart daß attaquiren ahnbesohlen, daß Er Es so zu sagen blindtlings gethan hatt, ist aber nicht gesungen, der hervog von Savoye hatt Einen schuß In seine veste bekommen undt Einer durch seines pserdis halß, solle sich sehr gewagt has ben, 2c.

#### fontainebleau den 1. October 1701.

.... 2c. wir hoffen Ein ander testament von J. G. mein Herr vatter S: zu bekommen, den monsieur hatt Es cittiren laßen zu franckfort Muß Es also haben, Ich habe die sach gemeint, wie Ichs E. L. geschrieben, auch wen mein heürahts Contract were wie ordinarie gemacht worden, so were Es so gangen, allein Man hatt Ihn auff Sine solche weiß gemacht, daß waß Ich auch beh mons. sedzeitten bekommen könte, alles ahn monsieur Erben bleiben Muß,

Es sehe den daß Eine Substitution vor mich vorhanden, findt man also dißtestament nicht, so wirdt durch mein heürahts contract alles meinem sohn bleiben undt mir gar nichts von allem so monsieur Entpsangen hatt auß der pfaltz undt werde bloß vons Königs gnaden zu leben haben, welches Eine betrübte sache wehre, den der König hatt beh itzigen schweren Kriegen sein gelt mehr alß Nie von Nöhten, den waß man andern mitt taußenden gibt Wist man mir umb mich nach meinem standt zu leben machen mitt hunderttaußenden geben, undt daß kompt beh jetzigen Zeitten Mühsam ahn, 2c.

#### fontainebleau ben 5. 8br., 1701.

.... 2c. Mein helirahts contract hette gar woll anderst sein können, Man hette Ihn Nur auff ordinarie manir machen sollen, undt nicht geradt drein setzen waß mich all mein leben schaden kan, daß hatt aber papa S: nicht verstanden, den J. G. S. wusten die frantsösche undt parisser chicane nicht, Man wuste monsieurs inclinationen woll war also schwer zu glauben, daß Er vor Sine fraw sorgen könte, aber daß ist Sine anßgemachte sach also ohnnöhtig serner davon zu reden, der devotte König In Schweden machts Sen wie die catolischen devotten, den die können Nie verzehen, Sinen König vom thron stoßen, ist Sine starcke entreprisse, Ich weiß nicht ob der König In schweden daß zu Ende wirdt brüngen können, waß hatt schweden ahn dem König von preussen zu pretendiren, daß Er Ihn nicht will vor Sinen König halten, 2c.

# Fontainebleau, den 8. 8br. 1701.

- ... 2c. E. L. können nicht glauben wie aller man zu paris ist, In genien undt tenffelswerck wollen alle hexenmeister werben, undt werden Nur Narren, E. L. sagen gar recht, der Luxe undt interesse umb gest zu haben bringt zu allen dießen Dorheitten, Ich habe E. L. gesagt, waß hatt glauben machen, daß man hir ahn gest mangest, Es ist war, daß Ich vor dießem gern beh den selttten war, diß Landt hir aber hatt mirs verseydt selltte zu sehen, undt viel zu reden, kompt Einem zu thewer hir ahn, undt wen man mitt schaden weiß worden, wirdt man hernach scheil 2c.
- .... 2c. Run aber will ich E. L. die revolte vom naple verzehlen, ber Viceroy wolte spatiren sahren undt ahn damens Sine fontaine weißen, so anger ber statt ware bekamme morgendts Sin billiet worinnen man Ihn bätte selbigen tag nicht auß der statt zu sahren, —
- .... 2c. nach dem der viceroy daß obgedachte billietgen Entpfangen, meinte Er, Es weren Nur possen oder sonsten Ein pronostic lachte Nur drüber undt contremandirte nichts, Eine stundt Eh er wegsahren solte bestamme Er wider Ein billiet darinen stundt clar, daß wo Er den tag außsschren würde, so würde Er ohnsehlbar assassinirt werden, den Es were Eine Conspiration so auff Ihm paste, alß Er sahe, daß die sach so Ernstlich war, sieß Er In Ehlt alle Soldatten zusammen samblen, so Er sinden konte,

schickte fie ahn ben ort, wo Er folte spatiren fahren, mitt ordre alle bie gu arestiren, fo fie befommen fonten, Es wurden gleich 2 Rerl gefangen, die wahren von def vicerov leibguarte, die befanden gleich, daß Ihrer 4 wehren bestochen worden, von 2 große herrn von dem Landt, Ginen grimaldy undt Ein spinola umb ben viceroy zu assassiniren, hetten auch zwen magistratten vom peupel gewonnen, so allerhandt peupel undt banditten zu sich gezogen, diege alf fie fahen, daß die fach Esclattirt war, rieffen fie In den gagen vive l'empeureur et le Roy des romain, alle Rauffleutte undt reiche burger ichloken gleich Ihr Rauffläden undt heufer zu, dif peupel-volck aber folgten dem grimaldie undt spinolla big In Ein aldt schloß undt retirireten sich bort Rein, mitt brattspiegen haden undt mag fie In ber Enlle zusammen haben bringen fonnen, undt haben dem grimaldy gefolgt big In das alt schloß, In willens sich braff dort zu wehren, der viceroy aber hatt stück vor daß ichloß führen lagen, undt fie braff cannonirt, da haben fie fich Ergeben, der Spinola hatt sich salvirt undt ift durchgangen, der grimaldy aber ift gefangen worden, die zwen magistratten hatt man gleich gehengt, so ist die revolte gestilt worden, der Konig hatt gesagt, daß Man deg vice Roy leutten daß uhrtheil gesprochen hette, geviertelt zu werden, der viceroy hatt Ihnen aber anade geben, 2c.

## Fontainebleau, ben 12. 8br. 1701.

.... 2c. sobaldt Ich gesehen, waß unßer König vor den printz de galle gethan habe ich woll gedacht, daß Es dießem jungen König mehr schädtlich als vortheilhafft sein würde undt daß König Wilhelm daben gewinen würde, E. L. haben woll recht, waß verhendt ist Muß geschehen, undt nichts anderst, mitt der Zeit können E. L. noch woll mitt affairen d'estat zu schassen, Ich aber Nie werde also deßwegen alle Zeit ruhig schlaffen können, 2c.

# fontainebleau, den 15. 8br. 1701.

thut, sich ahn Ihres herrn extravagancen nicht zu kehren, sonbern Nur zu gedencken wie sie sich Lustig machen möge, were Mein heürahts contract Nur schlegtweg geweßen wie alle andere, so man hir macht, were Es gutt vor mich, man hatt aber expresse claussen Nein gesetzt, so nicht ordinarie sein, damitt Ich nichts bekommen möge, drumb judicire Ich, daß papa S: die sach nicht Müße verstanden haben, mir Eine solche sache zu unterschreiben machen, aber papa S. hatte mich auff bem halß, war bang Ich mögte Ein alt Jungsergen werden, hatt mich also sort geschafft so geschwindt Er gekönt hatt, das hatt so versehen ist, Es ist gewiß, daß daß gest vor dießem hoher war alß Nun, aber daß ist die sach nicht von neinem Contract, sondern wie Ich alleweill gesagt Es ist woll war, daß monsieur hette In der sach bem beüttel ziehen konte, Ich

wolte daß Ich Es gehabt hette, den fo were Ich Churpfalt Run undt befer alf Ich lender bin, undt hette monsieur fein gelt nicht von Röhten gehabt, 2c.

#### fontainebleau ben 5. 9br. 1701.

.... 2c. Ich kan nicht leyden, daß die weiber taback Nehmen, Es ist aber nichts gemeiner jetzt, made dorleans undt made la Duchesse Nehmen Tabac daß Es abscheülich ist, die Duchesse dhumiere so Sine schönne fraw ist, hatt die Naß so voller taback, daß sie gant durch die Naß rett, daß man sie kaum verstehen kan, die devotten selber stincken nach taback, daß man nicht beh Ihnen dawern kan, sagen sie Nehmen Es gegen die slüße, waß den rattasia ahnbelangt, so ist daß viele sisch Gen dran schuldig, den daß thut Im magen wehe undt den sucht man waß, so Es vertreiben möge, 2c.

### fontainebleau den 9. 9br. 1701.

ich ser nicht, würde also alle tag händel geben, die weile medina, so der Rösnigin Cammerfraw gewesen halt verfaufts und tand teilft mir schriken ie sollen bleiben, under nach paris werde Ich hinfilm seht, daß man offt hingeht, mad. de maintenon hatt mir Es selber gesagt, zum andern wie Wan mir dießer Königin humor beschreibt, würde sie sich hir nicht woll schließen können, den sie solle sich gern in alles Wischen wollen unde daß thut sich hir gar nicht, würde also alle tag händel geben, die medina, so der Königin Cammerscaw gewesen hatt verstandt undt blaubert so viel man will, die berlissen hatt der gutten Königin großen tord gethan, sie ist schuldig, daß man die arme Königin so Erschrecklich In Spanien hast, 2c.

#### Versaille ben 17. nouember 1701.

. . . . 2c. Bergangen Sambstag abendts ift mons. de Louville ahnkommen ber Ein Ebelman vom König In Spanien ift, war hir son gentilhomme de la manche, Man hatte bag gutte Rindt die Konigin nicht gewarnt, daß man alle Ihre leutte wegichiden wolle, wie daß arme Rindt morgendts auff ftundt, funde fie lautter abscheüliche, begliche undt alte weiber ahnstatt Ihre leutte, da fing fie ahn zu schregen, undt wolte mitt Ihre leutte wider weg, der gutte Ronig der fie hertslich lieb ichon hatt, meinte daß konte geschehen undt wie Er auch noch Ein wenig findisch ift, weinte Er auch undt meint seine gemahlin würde weg man hat Ihn aber getröftet undt gefagt, wie Es nicht fein konte, weillen der heuraht consumirt were, die Königin, wie man mir Es beschreibt, hatt sich Eben gestelt wie Ich, wie man mir mad. trelon ahnstatt die gutte fram von harling gab, man hatt Es hir gar übel gefünden Ich habe aber zum Rönig gesagt, daß man vielmehr Mur brüber lachen solte undt fro fein daß die Rönigin so Ein gutt gemüht hatt, die damens du palais so dieße Rönigin ben fich hatt, feindt boge ftuder, die Konigin batte man mögte Shr doch auff frantosch zu Egen geben, den sie konte die spanisch maniren

von zurichten nicht Eßen, so befahle der König man solte der Königin durch seine frantzösche officirer zurichten laßen, wie daß die damen sahen, ließen sie der Königin auff spanisch zurichten, trugen Ihr Nur dieße schüßeln auff undt ließen die frantösche zurichten, der König wurde böß drüber, verbott den spanischen Kochen zu kochen undt ließ gantz auff frantzösch zurichten, wie daß die damen sahen, Rahm sie die suben, goßen alle bruhe davon, sagten, daß könte Ihre Kleyder verderben, undt brachten der Königin die Soupe ohne brühe, deßgleichen thaten sie mitt dem ragout, die große schüßesn gebratens, alß hamelschlegel, oder Rihrenbratten, wolten sie nicht ahnrühren, sagten Ihre hände wehren zu delicat, solche schüßeln zu tragen, von andern gebrattens rißen sie 3 hüner herauß, mitt den händen legtens auff Einen teller undt brachtens der Königin so, bößere menschen alß die sein solle man nicht sinden können, undt abschilich heßlich darben, 2c.

### Versaille den 27. 9br. 1701.

.... 2c. Ins general tractirt Man mich woll, Ins particulir will man mich nirgendts 3ch hatte gestern dem König maß zu fagen, wolte gu mad. de maintenon murde aber mitt gar höfflichen wortten abgewißen, Rehmblich daß wen Ich waß zu befehlen hette, wolte die Dame meine ordre In meiner Cammer abhollen, Ich begriff woll, daß Es bedeutte, daß Ich nicht zu Ihr solte, schrieb Ihr berowegen, waß Ich Ihr sagen wolte, nach dem nachteßen ließ mich der König zwar In sein Cadinet kommen, undt sprach mitt mir, fobaldt Ich aber aufgerett hatte, ichickt mich ber Ronig fort, alle andere blieben bar, daß geschicht gewiß der Duchesse de Bourgogne ju gefallen, den ohne daß Ich Ihr mein leben nichts zu lendt gethan, hatt fie Ginen folden Erschrecklichen haß gegen mich, daß wen fie mich Nur ahnsicht, Enbert fie von gesicht, Ich bilde mir Ein, daß monsieur S: auch da gearbeit hatt umb mich verhaft zu machen, aber wen fie mich mitt urfach hafte konte ichs Endern, Run sie mich aber ohne urfach haft, fan ich nichts bazu thun, Ich gehe meines wegs, werde wenig zu ihr gehen, undt sie gar nicht importuniren, aber Es ift miderlich allezeit fo Etwaß In feinem meg zu finden, gu meinem glud ift mein parthie lengst gefast, 2c.

# Versaille fontag ben 4. Xbr. 1701.

.... 2c. Ich bin gewiß, daß E. L. deß Königs apartement schön finden würden, wen sie Es sehen, wolte gott Es könte noch Einmal gesichehen, die kleine Königin In spanien ist Nun gewehnt undt hatt sich gank Ergeben, daß gutte Kindt jammert mich, sie schreibt mir so offt undt so freündtlich daß Ich sie gank lieb drüber habe, Mad. de drachane, so man jetzt la princesse des ursins heist, wirdt camarera majore verbleiben, der König In Spanien solle über die Maßen viel von ihr halten, 2c.

### Versaille den 11. Xbr. 1701.

.... 2c. Man pretendirt hir, daß daß schwartze get die demanten mehr blinden macht undt die perlen weißer scheinen wie auch gen halß, solte

also unßer schönnen Königin In preussen nicht übel stehen, waß dieße Königin thut, ist mir gar nicht indisserent undt E. L. thun mir gnade undt gesahlen davon zu sprechen, wie sie noch nicht Königin war, hatte Ich mein lieb patgen gesagt, aber Nun Muß man mitt nichr respect reden, wen E. L. sehen solten, wie trawerich ich bin, wen mir die post fehlt, hergegen mitt welchen freüden Ich dero gnädige schreiben Entpsange, so würden E. L. woll persuadirt sein, daß mir nichts mehr touchirt als dero L. gnädige schreiben, 2c.

. . . . 2c. Ich glaube daß König wilhelm von Staadts affairen lebt wie Ein anders von Eßen undt drinden undt daß diß J. M. die gesundtheit wider geben hatt, 2c.

marly, den 15. Xbr. 1701.

. . . . 2c. Ich fragte Einmahl ahn jemandes raisonabels, worumb man In allen schrifften den König Immer lobte, Man andtwortete mir, Man hette ben Buchdrudener expresse ahnbefohlen, fein buch zu trucken, wo beg Ronigs Lob nicht In ftunde, Man thete Es wegen deg Ronigs unterthanen, den wie die frantzosen ordinarie viel legen, undt In den provintzen legen fie alles waß von paris tompt, undt des Königs Lob gibt Ihnen veneration undt respect vor dem Ronig, wie fie haben follen, degwegen geschichts, undt nicht def Ronigs wegen, welcher Es Die ficht noch hort, fender dem 3. Dt. In fein opera mehr geht, ber König arbeit fehr helt langen raht alle tag, Ich wünsche fehr, daß Man In regensburg finden moge, daß die fach von Weylandt den Renger allein betreffe, damitt tein anderer Krieg alg In ittallien fommen möge, E. L. haben groß recht, über die stadteforgen den schlaff nicht zu verliehren, Es ift Gine ahngenehme fach woll undt nach feinem Sin logirt zu sein E. 2. machen mich gar zu ftolt meinen fliehl Im schreiben fo zu loben, undt den spanischen gazetten vorzuziehen, welchen mir deuchten woll hundertmahl beger geschrieben ju fein, Ran also Mur diege prefferentz E. L. gnaden zuschreiben, welchen woll 3. M. die Ronigin In preussen nicht haben widersprechen borffen, nach herr Leibnit sollte sich aber In der that maß Bohlgeschriebenes brin finden, fo Muß Es Gine inspiration von E. L. anadige schreiben, welche Ich allezeit offt undt fleißig überlege, mich verlangt zu hören, wem die wollgewachjene Churpringes E. L. Endel Endtlich wirdt zu theil werden, 2c.

### Versaille den 29. Xbr. 1701.

.... 2c. Ich bin gewiß, daß E. L. nicht soviel ronsellen haben alß Ich, mir kompts, daß Ich so offt undt manche jahren bin auff der Jagt von der Sonnen verbrent worden, aber Ich frage gant undt gar nichts darnach, bin Nie schön geweßen, habe also nicht viel verlohren, undt Ich sche daß die so Ich vor dießem so schön gesehen habe, jetz Eben so heßlich sein, alß Ich, mad de la valliere kan kein seelen mensch mehr kenen, mad de montespan hatt ihre gantze haut alß wen die Kinder Künsten mitt papir machen, undt Es

klein zusammen segen, ben Ihr gant gesicht ist gant voller kleinen runtellen ahn Einander, daß Es zu verwundern ist, Ihre schönne haar seindt Schneeweiß undt daß gante gesicht ist roht also gar nicht schön mehr, bin also gant geströßt Nie gehabt zu haben, waß doch so geschwindt vergeht, E. L. haben schönheitten so Nie vergehen, Nehmblicher dero großer verstandt undt vivacietet, dero generositet undt gütte, dero beständigkeit vor diesenigen, so sie Einsmahl gnädig geweßen, auch macht dießes daß man sich dermaßen ahn E. L. attachirt, daß man E. L. diß ahn sein Endt gant seibengen Ergeben bleibt, mich beilicht Es ist viel sussiges Instituterische alß In die frantösich reformirte Kirch zu gehen, den die Lutherische sieder seindt ahugenehmer zu singen, als marot seine psalmen in alt frantösich, welches In meinem Sin jetzt ridiculle ist zu hören, 2c.

### Versaille den 1. Januari 1702.

.... 2c. sobaldt Ich nach dem Egen In mein Cammer kommen, hat mir der König 2000 pistollen geschickt, bin also diß Jahr taußendt pistollen reicher alß vorm Jahr, da sehen E. L. wie woll Ich mein Jahr ahnsangen, bin darneben In volkommener gesundtheit gott seh danck welches auch noch Ein groß glück ist, 2c.

#### Versaille ben 8. Januari 1702.

.... 2c. Zu wien will man nicht alt werden nach dem frantzöschen sprichwort, den man psiegt alß zu sagen, on ne viellit point a table drumb tischiren sie so sange, warumb wollen E. L. daß dis die Mühe nicht wehrt ist zu sagen, es ist doch ahngenehm zu wißen wie Es bei srembten höven vorgehet, 2c.

.., . 2c. wen Ich kein teitisch mehr schriebe, würde Ich mein teitisch durchauß vergeßen, undt daß were mir lendt, schreibe E. L. derowegen Immer In unßere Muttersprach, hette ma tante die fraw abtissin von mauduisson öffter teitisch geschrieben, würden I. L. dero teitisch nicht sobaldt verlernt haben, sie schreibt gar Sine schönne handt auss frantzisch, allein sie ortograffirt nicht woll undt vergist gar offt die wörter, sie hatt doch noch große vivacitet undt schreibt recht possirlich, 2c.

### Versaille ben 12. Januari 1702.

.... 2c. Ich glaube nicht, daß Es dem König In spanien Möglig sein wirdt, die inquisition abzuschaffen, die mönchen Insonderheit die dominicaner seindt gar zu gefährlich, der König wer seines lebens nicht sicher, wo Er sie attaquirt, 2c.

#### Versaille den 19. Januari 1702.

... waß E. L. auff mad. de montespan undt mad. de la valliere Enderung sagen ist recht artig, mad. de maintenon Endert nicht, sie ist noch gant wie sie vor 30 Jahren war, sie ist noch Immer gar höfslich mitt mir undt der König auch, undt dabeh bleibts, mitt dem König geht Es nicht nach dem sprichwort daß familliarité mespris engendrirt, den mitt deuen J. M. ahm familliersten sein, die haben sie ahm liebsten, Ich versichere E. L. daß meine schreiben ahn dießelbe nicht ursach sein, daß man mich nicht Ins particullir sührt, Nein die rechte ursach sist, daß man mich zu natürlich sindt, undt sürcht, daß mir wahrheitten Enttsahren mögten, so dem König die augen zu sehr öffnen mögten, daß ist der rechte handel, E. L. thun gar nichts dazu, Ich san Ihnen dießes mitt warheit versichern, 2c.

# marly ben 9. februari 1702.

.... 2c. Ich bin sehr content von mein sohn undt Ich glaube, daß Er auch content von mir ist, mons. de pomereu der Conseiller d'estat, den der König gutt gesunden, vor mich zu sorgen, ist Ein wackerer Man, hatt viel verstandt undt gar Einen große vivacitet, were ich In andere händen gesallen, were Ich übel dran geweßen, den Meines sohns rähte wahren gar nicht woll intentionirt vor mich, undt hette mons. de pomereu nicht die constitution gesunden, durch meines herr vattern S: testament hette ich schmalle dißger besommen, wegen meines dollen Heinahls contract mons. de pomereu hatt mehr verstandt alß alle Meines sohns seitrats contract mons noch gar ahngenehm ahn dem gutten Ehrlichen Man ist, alle sachen macht Er seicht undt ist Immer von guttem humor undt possirlich daben, macht mich In dem serieusten sachen von herzen sachen, Es ist woll schadt, daß der gutte Ehrliche man so fränklich ist, solle anch gar alt sein. Er hatt daß grieß undt den stein, sürchte also sehr, daß Er nicht lang mehr leben wirdt, welches mir woll von herzen sehrt sein sollte, 2c.

### Versaille den 19. februari 1702.

.... 2c. Ich meinte graff von Warttenberg regirte den König absolutte mitt seine fraw undt nicht der graff undt die gräfsin von donna wie E. L. Nun besieben zu sagen, Es ist Ein ungsück vor den berlinischen hoff, daß die Königin sich nichts ahnuimbt, den alles würde gerechter hergehen, alß Nun, wen J. M. sich drinnen mischten, aber vor dero person ist Es viel gemächticher sich In nichts zu Mischen alß waß dero divertissement betrifft, Es würde gesunder vor J. M. sein braff zu tanzen, alß dassette zu spillen, den daß würde die siebe Königin verhindern, fetter zu werden, alsein wen Man so die wirdt, so wirdt man auch faull, Ich weiß Es durch mein Erzen experientz, den Es gibt mühe sich start zu regen, undt der ahten sehlt Einem, wen Ich Kur Eine stige Nauf gehe, Muß Ich unerhört schnanssen, 2c.

### Versaille ben 9. mertz 1702.

35hm machen, aber In general ist Er nicht so beliebt alß Er geweßen ist, die daß liedt auff Ihn gemacht, haben gehofft, daß Es Eine gutte impression thun würde, Ich sehe aber nicht, daß Es so woll glückt alß man gehofft hatt, Der Duc de Bourgogne wirdt diß Ich noch nicht gehen, ob Es In flandern oder teütschlandt sein wirdt, weiß Ich noch nicht gewiß, die Soldatten werden J. L. von hinden vor den duc de Luxembourg dem verstorbenen Nehmen undt Meinen, daß Er wider lebendig worden sehe, den von hinden gleicht der Duc de Bourgogne dem marechal de Luxembourg daß Man schwehren solt, Er were Es, Es were zu wünschen, daß der Duc de Bourgogne dießes generallen glück Im Krieg haben mögte, 2c.

# marly ben 16. mertz 1702.

.... 2c. Der marechal de villeroy kan keine vexirey lehden die Er nicht selber inventirt, von natur ift Er stolk, kan also gar nicht vertragen, sich gesangen zu sehen, die lieder vom marechal de villeroy seindt auff die aller Estesten melodien undt die Man gesungen wie die Baricade zu paris wahren, 2c.

# Versaille, den 23. Mertz 1702.

. . . . 2c. gestern fame mir Ein Borwit ahn mons. moreau bef Erften Cammerdinners von mons. le duc de bourgogne sein apartement zu sehn, fo Er adjustirt hatt, undt wo von Ich viel gehört, Ich ging bin abn ftatt In die predig ju geben, Es ift flein aber recht propre undt curieux, Er hatt 4 Cammerger mitt contrefaitten undt gemähls, Erstlich große gemähls fo recht icon fein vom poussin, ber König hatt feine ichonnere, 3 große zweh von der historie von phocions todt, undt wie seine Afche gesamblet wirdt, darnach Ein moses fo die Egiptische Königstochter auf dem waßer siehen seft, Ein Carache, Ein migniard, van deick bassan undt noch von zwen Mahler, deren Rahmen Ich vergegen, haben alle vergulten undt faconirten rahmen, undt umb die große gemähls herumb feindt fleine, alle von Einer größe, alle Könige von franckreich von françois premier ahn biß auff ungern Ronig undt unter jeden Ronig feindt mag große Manner gemegen fein zu Ihren Zeitten, fo woll In Rrieg alf gelehrten, Er hatt die Contrefaitten von allen poetten zu ber Zeitt big jetzt, malherbe hatt Ginen abscheülichen bart, alle der Könige Ihre maistressen hatt Er, auch alle Köni= ginen sender der Zeit, Gin Cabinet a part vor ungere Zeitten, worinen made de montespan, made la valliere, made de fontange, made de Ludre, Er hatt auch made de maintenon wie Eine heulige gekleidt, undt hatt auch daß gante Königliche Sauß, Er hatt die fo schlachten gewunen nach ber repe gesett, aff mons. le prince, duc d'harcourt, mons. de Turaine undt mons. de Louxembourg under dem Cardinal de Richelieu hatt Er

alle die gesett, so Er hatt umbringen lagen, alf mons. de momorency, marechal dancre, mons. de Cinquare undt marechal de marillac wie auch mons. de bassompiere undter henry 3 stehen alle die guillarts undt alles waß zur Zeit der ligue figur gemacht hatt, Es würde zu lang wehren, wen 3ch E. L. alles verzehlen folte, maß 3ch dort gefehen, Er hatt auch gar schönne undt thewere porcellenen undt figuren von bronse, Er hatt auch mons. le brun, mignart, mons. le nostre gar gleich racine, corneille, la fontaine, auch gar gleich alle bie jensenisten, auch made gion, Ich wollte Er folte fie awischen mons, de Cambray undt mons, de meaux setten, Er fagte Er hette woll bran gedacht, bette Es aber nicht thun borffen. Er hatt auch rablais fo recht pofirlich aufficht, dieß alles ift recht artig zu feben, 3ch bin Gine gange ftunde dar geblieben, umb alles zu betrachten, wie die Zeitten geEndert, ben außer made de maintenon fo In Gine St. frangoise ift, alle andern seindt In Ihrer natürlichen tracht le brave chivry ift munderlich geflendt, hatt Gin gridelin mames gang zerschnitten undt mitt blau gefüttert, aber Ich fürchte, daß Es E. L. Endtlich langweillig fahlen wirdt, fo lang hir von zu hören, 2c.

### Versaille ben 26. mertz 1702.

....2c. wie Ich Sben herein In dis cabinet gehen wolte kamme Einer von meines sohns leütten In meine Cammer undt sagt mir daß Ein panquier zu paris so Samuel Bernard heist Einen brieff auß Engeslandt bekommen, worinen man Ihn bericht, daß König wilhelm vor 8 tagen umb 3 uhr nachmittags solle verschieden sein, also seindt E. L. Ein schrit Näher beh der cron undt haben Nur Eine person vor sich, welche woll auch baldt In jene welt gehen könte, E. L. also Eher Königin werden alß sie Es meinen, dießes großen Königs todt macht mich abscheülich moralisiren, Er jammert mich undt bin versichert, daß Er E. L. auch jammert, Nun dießer König todt, mögten die holländer woll anders Sin werden undt keinen Krieg wollen, aber wie komme Ich daran, daß Ich politiquiren will, daß kompt mir ja gar nicht zu, 2e.

# Versaille ben 9. aprill 1702.

....2c. Es hatt mich gar nicht wunder genohmen, daß König wilhelm mitt solcher fermeté gestorben, Man stirbt ordinarie, wie man gesebt hatt, mad<sup>lle</sup> de malauze schreibt mir mylord albemarle wer seinem herrn schir gesolgt ist auff den todt vor betrübnuß gesegen, das jammert mich recht, solche freündtschafft haben wir hir beh meinem herrn nicht gesehen, 2c.

.... 2c. Ich glaube, daß die princes anne sich leicht Ihres herrn schwagers undt vettern tobt getröst hatt, Ich kan nicht begreiffen, wie dieße Nelle Königin Ein ruhig gewißen haben kan, da sie doch Ihren herrn vatter biß ahn sein Endt verfolgt hatt, wen sie Nur nicht falsch gegen E. L. ift, den wer gegen seinen Engenen vatter falsch ift, konte Es woll

gegen seine baße sein, gott gebe, daß Ich mich betriege, König wilhelms todt Erweist woll daß verhengnuß undt daß Man nicht stirbt wens die Menschen wollen, sondern Nur wen unßere stunde kommen ist, König wilhelm glaubte diß auch, drumb hatt Er sich nicht geförcht, 2c.

## Versaille ben 20. April 1702.

. . . . 2c. Ich schendte gestern mad. de chasteautier Gine schönnen papagay der blauttert unerhört, Ich wolte hören maß Er fagen fan, ließ Ihn In meine Cammer, Meine hunde murden jalous von den pagay undt Eine so mione heist wolt Ihn ahnbellen, ber papagay sagte alf donne la patte, Ich wolte daß E. L. hetten sehen können, wie verwundert mione war den vogel fprechen zu hören, fie hörte auff zu bellen, fabe Ihn ftard ahn, bernach mich, wie Er fort fuhr zu reden, Erschrad die mione wie Gin mensch lieff babon undt verstedte fich unter bag lotterbett, ba fing der papagay überlautt ahn zu lachen, daß machte mich ahn herr leibnitz gebenden, daß E. L. fagen, daß Er soutenirt daß die thiere verstandt haben, feine machine sein, wie Es descarte hatt behaubten wollen undt Ihre feelen unfterblich fein. In jener welt werde Ich mich fehr Erfrewen können nicht allein verwanten undt gutte freunde wider zu finden, sondern auch alle meine thierger, aber schwere woll atrapirt wens bedeütten folte, daß Meine feele fo fterblich alf die Shrige werben folte, undt daß wir alzusamen nichts mehr sein solten, will lieber baß andere glauben, den Es ift viel tröftlicher.

# Marly den 6. Julii 1702.

.... 2c. Heitte morgen bin Ich mitt dem König spatiren gangen, Es ift Eben alß wen die keen hir arbeitten, den wo Ich Ein großen weher geslaßen hatte, da habe ich Einen waldt oder holtz gefunden undt wo ich Einen großen platz undt Escarpoulette gelaßen hatte, da habe Ich Einen behelter voller waßer gesunden, alwo Man dießen abendt hundert undt Etlich undt 30 große Carpffen In setzen wirdt, welche über die Maßen schön sein, Etlich wie golt, andere wie silber, andere schön blaw incarnat, gehl gescheckicht, schwartz undt weiß blaw undt weiß, goltgelb undt weiß, weiß golt gelb mitt roden slecken, mitt schwartzen flecken, Suma auff allerhandt art daß Es sich zu verwunder ist.

### Versaille den 23. Julli 1702.

.... 2c. Ich bin fro, daß meines bruder gemahlin nicht bigot ist mitt Ihrer devotion, wie E. L. sie mir beschrieben sinde Ich sie recht raisonable Ich bin gant I. L. meinung die grösten geselschafften seindt selten die ahnsgenehmbsten, sondern Nur die da man offenhertzig mitt reden kan undt welche daßelbe vertrawen zu unß haben alß wir zu Ihnen, E. L. aßen mitt den Chursfürstinen wie sie offt mitt oncle S. gegen da Ich Nur allein ben wahre, 2c.

### marly ben 24. augusti 1702.

.... 2c. Der König In spanien hatt seine courage braff Erwießen, ist überall geweßen, solle recht intrepide sein, In seiner Kindtheit hatt Er schon Erwießen, daß Er tapffer sein würde, den die 3 printzen gingen Einmahl wie sie noch Kinder wahren, In die menagerie, da war gar Ein bößer großer hundt, den legte man tags ahn Eine Ketten undt ließ Ihn Rur deß nachts loß, daß hauß zu hütten, dießer hundt zeriße seine Kette auff Einmahl undt kam In vollen randt auff die printzen zu, alles lieff weg vor dem bößen hundt, der damählige Duc danjou allein bliebe, zog seinen degen undt wie der hundt sich auff Ihn werssen wolte, umb Ihn zu behßen, stach Er Ihn mauß todt, also sehen E. L. daß seine Courage jung ahngesangen hatt, 2c.

. . . . 2c. Der Duc de medina cely fagte wie Er hir war undt Eben von naple fam, wo Er viceroy geweßen, daß wen der Erthertog König In spanien worden were, würden sie alle Ihre intriguen vor frankreich gemacht haben, Run aber der Duc danjou König ift, feindt fie vor den Erthertzog, Ich sehe daß E. L. gant wie Ich vom Labbé Reignes gedacht haben, darüber bin Ich gant ftolt, daß ber Ronig In Schweden nach ber gewunnen schlacht so humain geweßen, finde ich noch schönner, alf die schlagt gewohnen zu haben, Es ift recht genereux von dießem Ronig alle die domestiquen vom Ronig In poln fo ohne rantzion wider weggeschickt zu haben, undt feinen hundt, daß dießer Rönig auch fo betrübt vor feinen Schwager dem hertog von holstein geweßen, Erweift sein guttes gemühte undt naturel, dieger Konig thut ungerm hauß Ehr ahn, ben Er ift Gin rechter hero, Gin jeder lebt feines glaubens, ber König In Schweden schreibt seine victorie allein ungerm herr gott zu undt unger König fagte geftern, daß den avantage fo 3. M. In ittallien gehabt haben ben tag de la my aoust von der protextion de la vierge fomme, 2c.

#### Versaille den 3. 7br. 1702.

.... 2c. Es seindt viel leütte die ohne großen verstandt undt vivacitet, doch mitt den sens commun sehr woll schreiben, so glaube ich ist Es den unserm König In spanien auch bestelt, In der Ersten sach so In Ittallien vorsgangen kamme der König zu spat aber In der letzten hatt Er sich unerhört gewagt undt ist Immer hin gerent wo daß sewer ahm starcksen war, undt mitt Ein groß sans froid aber alle spanier so deh Ihm wahren, waren bleich wie der todt undt zitterten wie Ein Eschpen laub, undt protestirten, daß Es gegen deß Königs In spanien grandeur wehre sich so zu wagen, 2c.

#### fontaine bleau den 28. 7br. 1702.

. . . . 2c. Nur dießes sagen, daß mein sohn mid Roch gant ohne gelt lest, undt Run will, daß Man uns richten solle, ob Er mir geben solle, waß Er

selber unterschrichen, oder nicht, unterbegen ist Es Sin Jahr, daß man mir nichts geben hatt, unterbegen so breitten seine creaturen auß, er Ruinire sich meinethalben, undt der König glaubts schir, da sehen E. L. wie woll Ich bin, 2c.

marly ben 9. 9br. 1702.

....2c. E. beliebten Mir Eins mahls zu schreiben wie sie beh der schönnen Königin dero fraw dochter wahren, zu Lützenbourg daß sie gar keine trawerige gesichter bort sehen, daß kan ich vor dießmahl von hir nicht sagen, den Man sicht überall nichts anderst, der König allein scheindt gant tranquile zu sein, E. L. werden albereits wißen, wie daß die hollandische undt Englische slotte zu vigo In galice alle deß Königs schisse verbrendt hatt, dieß Jahr ist nicht glücklich, kompt Ein glück, folgt wider Ein unglück drauff, 2c.

# Versaille, den 4. Januari 1704.

. . . . 2c. Ich Muß E. L. doch verzehlen wie gerecht unger Rönig ift, der Duchesse de Bourgogne damen die fo man les dames du palais heift. hatten fich Ginen rang wollen machen undt überall meiner damen platz Nehmen wollen, welches weder zu der Königin noch Madame La dauphine zeitten Die geschehen ift, ließen sich durch deg Rönig guarden die plate vermahren, undt meiner damen stühle wegstoßen, Ich fchickte Erft ahm Duc de noaille. dießer fagte ber Rönig hette Es fo befohlen, Ich war nicht faul ging zum Rönig sagte oseray-je bien demander à V. M. si c'est vous qui aves ordonnes que mes dames n'aye plus de place n'y de rang comme auttrefois, si c'est vous je n'ay rien à dire, Car je ne desire qu'à vous obeir, mais V. M. sait Elle mesme qu' auttrefois du temps de la Reine et made la dauphine les dames du palais n'avoit n'y place n'y reng et que mes dames d'honneur chevallier d'honneur et dames d'atour avoit Leur place tout comme ceux de la reine et de Made La dauphine, je ne say par quel endroit celle-cy doivent plus pretendre der Rönig wurdt roht undt fagte, je nay rien ordonnes la desus, qui dit que je lay ordonnés, ich fagte le Marechal de Noaille, der König fragte Ihn worumb Er daß gesagt, Er leiignete Es blat, Ich sagte, je veux puis que vous le dite croire, que mon valet de chambre ait mal entendus, mais puisque Le roy ne l'a pas ordonnes, Empechés donc que vos gardes ne gardent les places des dames et empechent mes gens de porter les sièges de mon service den daß heift so hir, der König so fehr auch die damen In faveur, schickte mir doch ben aide Mayor umb zu wißen wie die sachen fein follen, welchen 3ch unterricht, alfo wirdt Es nicht mehr geschehen, die damen wurden gar zu insolent In Ihrer faveur, undt dachten nicht, daß ich daß hert hette dem Ronig die fach vorzutragen, aber ich werde umb Ihrer faveur meinen rang nicht verliehren, noch meine prerogativen, der Rönig ist gar zu gerecht bagu, 2c.

# Marly, den 15. april 1704.

- - Es Muß bem hertig von modene boch In feinem unglud troften. daß seine unterthanen 3. 2. so große treme undt liebe Erweißen, der papst ift reich genung, weillen Er den Duc de modene fo lieb hatt folte Er Ihm gutts thun, die gute made bellemont weiß nicht wie Es mitt den Capersprissen geht, wen sie meint daß Ich Es wider bekommen konte, der Konig left den Capern alle Ihre prissen, der admiral hatt Rur sein recht brauff, fonften bekömpt niemandt nichts barvon, . . . der Rönig hatt ber gräffin von Fürstenberg pension geben, Man meint aber fie hette Es wenig von Röhten, solle den Cardinal braff geplündert haben, den tag wie Er starb, wolte man Ihm noch Eine portion cordiale geben, allein man funde weder Löffel noch filber ichalgen In feinem gangen hauß, alles war fort, Mufte Es In beg schwenters so ahn der haußthür war irdene tasse Nehmen, welches jederman geärgert hatt, monst de meaux hatt nichts gegen bem Archevesque de Cambrav gethan alf maß man Ihm befohlen, alfo zu entichulbigen. Es ift große aparentz daß so viel opinionen alf gesichter sein, Man hatt bir gemeint daß deß Ertbischoffs von Cambray opinionen gefährlich wehren, hatt Es also vor Eine stadts fach gehalten, ben E. L. Muß Man Es auch glauben, weillen Man die pietisten nicht legden will, Ich glaube daß Le bray Ein rechter Le bray ift, aber Er beucht nichts undt foll Ein schelm In folio fein, viel Lelitte fenen Ihn bir, 2c.

# Versaille den 20. may 1704.

....2c. mons' de meaux buch, von L'exposition de la foy Catholique habe Ich nicht zu sehen bekommen, den alle bucher von religions sachen kommen mir sangweisig vor, waß Er aber gegen made guion geschrieben habe ich gesessen den Es ist possirsich, Nun wirdt woll alles von der religion sach ansspören, Nun sich die fanatiquen dem König Ergeben haben, Churpfalt ist Ein gutter herr, allein Ich halte I. L. nicht vor Einen gar gutten noch schlawen rahtgeber oder Ich bin sehr betrogen. Ich kan nicht glauben daß Es den armen pfälzer viel Nutzen wirdt, daß hollandt sie vor 6 Jahren Ich Ihren schutz gesnohmen, den allem ahnsehn nach wirdt woll dortten allezeit daß theatre vom Krieg sein,....zc. die Camissaren Ergeben sich dem König undt bitten alle umb gnadt also wirdt dießer Krieg gant zum Endt sein, 500 haben sich zu ostagen Ergeben, undt 400 begehren auß dem landt zu ziehen mitt hab undt gutt, zc.

# Versaille, den 22. May 1704.

bey dießem so warmen wettter haben wir den fronleichnahmstag, undt seindt heütte morgen durch die 'gaß In procession spahirt, daß ging noch woll hin, aber die repossoir seindt unleydtlich, den daß ist verdumpssen da Muß Man knien undt Eine sange mussig hören, so Einen kniendt verdrießlich vorkömpt, darnach geht Man wider In Kirch undt hört Eine lange undt große Meß von 2 stunden, wen dieß alles unßerm Herr Gott nicht beßer gefelt alß mir, so seinet alle pfassen woll zu beklagen, . . . . gestern hab ich

ber groß Herkogin Sine vissitte geben, welche gant ahm andern Endt von paris wondt, . . . wie Ich wider von der groß herkogin gekommen undt durch den Cour gesahren habe ich den herkog von mantua Im Cours gesunden, welchen Ich noch nicht gesehen hatte, Er ist nicht schön, Er gleicht In alt undt hessich ahn monst de Vendosme, Er hatt große Kundtschafft mitt den Singerinen undt danherinen vom opera gemacht, Erster tagen wirdt Er beih mgr. zu meudon zu mittag Eßen, wo der duc de Bourgogne undt der beih gich auch sinden werden, Er hatt aber gebetten daß auch damen dabeh sein mögten, also wirdt Er hatt aber gebetten daß auch damen dabeh sein mögten, also wirdt die princes de Conti undt Ihre gutte freündin sich dabeh sinden, Run habe Ich E. alles daher geblaubert waß ich weiß, wir Müßen baldt wider Ins salut.

# Marly ben 10. Augusti 1704.

.... 2c. mons' de torcy fein langfamer überfeter Muß ja woll Ginen tag haben E. L. gnädiges schreiben Ins frangosch zu bringen, Er selber monst Torcy so In nichts geschwindt ift, alg boge office ju lenften, Dus ja auch woll Ginen tag haben die brieffe zu legen, undt fie wider zu zu pitschiren undt ahn brousseau zu ichiden, fie kommen ben 3ten tag In meine bende baft ift die rechnung just können also nicht geschwinder geben, mich deucht daß Man ursach hatt bir getröft zu sein, über waß In bayrn ben donnawert vorgangen, Indem der König gar wenig leutte undt Niemandts von Condition verlohren, da hergegen fogar viele hohe undt madere officire vom feindt geblieben fein undt fo viel taufendt Man, donawert folle Gin offen ort undt nicht viel befunders fein, daß man aber daß bagerlandt so übel zuricht, daß fan schwerlich anderst sein, weillen Es ja sozusagen jet daß theatre vom Rrieg ift, Es geht Gin geschreh ju paris alg wen der Hertog von Savoyen dem König Gine Carte blanche geschickt hatte, obs war ift weiß Ich nicht, aber wen Es sich also befindt, wirdt fein Ellendt balot Gin Endt haben, Es ift woll Gine Ellende Zeit Run, die untererdische leutte seindt nicht allezeit obligent Man verzehlt exempel daß fie den leutten den half vertrebet haben, Man weiß lender nichts von jener weldt. Man hört hir Eben nicht sonderlich viel vom Krigsgeschren. Ich halte daß monst de tallart Nun ben Chur-Bayren ist, Man wirdt also woll Nun baldt maß Reifes hören, alfo feben E. L. woll das Man Chur-bayren bir acht wie Man foll. - -

undt fo pomona ichicte, auf dem 4. famme Gin Rorb mitt icon bandt von allerhandt gattung, scharpen, allerhandt Evantails mitt demanten rubinen undt schmaragden Eingefast, welches auch Eine gotheit pressentirt, weiß nicht mehr welche, 3m 5. war weillen fie gern spint Ein spinradt de la Chine auff Einer taffel von felbigem Lad undt 2 hundert pfundt fenden umb zu fpinnen, Im 6. pavillon wo der große globe terester ist wahren corbe mitt allerhandt ftud Stoffen undt robe de chambre, 3m 7. wo der globe celeste wahren allerhandt rare sachen auß indien, auß bem 8. fammen schöne perspectiven bie stern zu betrachten, auß dem 9. wahren schonne parasols gegen der sohnen, im 10. war Eine gante taffel voll gar über bie Dagen ichon indianisch filber geschir, In dem 11. war Ein Cabaret von massif goldt, In dem 12. war Ein groß gemähls In migniature mitt Einem magnifiquen ram, die Duchesse de Bourgogne selber so ben Duc de Bretanien auff ben ichoft batt, man hatt mir die vers vorsprochen ich werde sie E. L. Ein andermahl schicken den Ich habe heutte noch nicht, gestern habe ich meim sohn undt feiner gemahlin Gine vissite geben zu St. Clou, fie folten Gin opera hören fo mein fohn felber gemacht hatt, weillen Es aber Erft umb 9 ahnging fonte Ich nicht bar ben fein, den wie Ich den Rönig Die alf ahn taffel febe, fan Ich nicht von deg Rönigs taffel bleiben.

## Versaille den 14. augusti 1704.

Sender geftern feind wir miderum bir, vorgestern hatten wir Gine (festé zu marly) wie man Es hir heift, umb 6 abendts fam ber Englische hoff ahn undt Man ging gleich zu fuß spattiren, wie man Gine weille In den ichonnen alléen gangen war, ginge Man In Ein bosquet so mitt banden von gazon umbringt ift, In der Mitten seindt 2 enfoncements da wahren 2 buffets von gläffer undt porcelainen, gradt gegen über der thur feindt 5 oder fede ftaffeln von gazon, oben mar Gine taffel en croissant von weißem marber mitt Einem gar feinen taffeltuch bebeckt undt fo genam ahngezogen baf man von Rabem noch meint Es sehe ber marber bif man die handt drauff thut, die taffel hatt Nur die couverts hinten also wen man Nein trit, sicht man alle die so ahn taffel fein Ins geficht. Im Ersten rang feindt die couverts, Im zwenten alles was fich warm Egen fan, hinter bießen schüßeln seindt die piramiden von obst undt hinter diegen die piramiden von Eng so von allerhandt farben feindt undt mitt allen den gläßern chälger von unterschiednen größe Gin rechten schönnen effect thun, die Königin In Engellandt wolt nicht Egen, Ich Ege auch nicht nachmittags, also setzten fich Rur ahn taffel, der Rönig In Engellandt auff seiner rechten hatte Er madame La duchesse de bourgogne, auff ber sinden ben Duc de bery, made la duchesse ben bie Duchesse de bourgogne, princes de Conti ben bem duc de bery, hernach alle Englische Damen undt alle Junge damen von der Duchesse de Bourgogne, Man sahe Ihnen Gine weille gu, hernach führt unfer König die Königin durch alle die artige bosquet big ahm 6. pavillon, wo der globe terester ift, so Gine große machine ift gar ichon gemahlt undt hatt Ginen gar iconnen undt foftlichen fuß von Bronse, über die Magen woll gearbeit, viel cerclen von bronse undt feullen, so die gante manchine halten, man hatt fich Etlich Zeit dort amussirt, hernach stigen wir In die wagen der König, die Königin In

Engellandt, Duchesse de Bourgogne undt Ich, die andern princessinen undt Damen stiegen In die andere magen, Man fuhr Erst bie dispossition vom feuerwerd zu sehen, welche ift, wie Ichs, wo mir recht ift EL vergangen fontag beschrieben, hernach fuhren wir au globe celeste undt von dar au Carpes, welches Ein bosquet ichir In oval ift, In ber Mitten ift Ein golten undt grun gitter a hautteur d'apuis recht schon, da ist wie Gin Ingel In ber Mitten, von dem Erhobenen Inselgen ift Gine figur von Giner galatée von weißen marber ichon undt woll gemacht, ahn Ginem Ed ift Gin Kindt von golt so Ein Körbgen hatt mitt biscuit undt thut alf wens den Carpen wolt gu Egen geben auff der andern Ect feindt 2 Rinder jo gefischt undt Carpen In Einem Net tragen, ahn Einem andern Endt brechen fie blumen, undt anderwerdt fpiellen fie, umb der galatée feindt nachgemachte blumen, undt allerhandt maßer vogel umb undt umb ichwanen, Enten, begassinen, cublane undt viellerley vogel fo In der menagerie fo naturlich gemacht daß Man meinen folte fie leben zwischen dem gitter undt der insel ift daß maßer undt da schwimmen die ichonnen Carpen nachdem Man fie gespenft, ginge Man wider ing schloß undt der König führte die Königin von Engellandt zu madame de maintenon, gar baldt hernach fame der junge Konig In Engellandt Im Salon undt fpilte a lombre mitt bem Duc de bery Ich weiß nicht mehr wer ber 3te war fie spilten big daß Man durch die paucken undt trompeten, hautbois undt violons Erfuhr daß daß fewerwerd fertig war, Man ging ahn die gartten thur da saben Man Gine ichonne jlumination, den alle die großen piecen d'eau wahren Mitt Lampen besetzt undt daß ichlößel oder arc de triomphe von der abondance war wie gant feuerig recht icon, daß feuerwerd ging auch woll ab, werdte aber faum Gine halbe ftund, hernach ging Man ahn taffel wo Man diefelbe musig hatte so man vergangen Mitwog gehabt hatte, gleich nach bem Egen gingen die Englische Königliche personnen wider weg, der Rönig mitt feiner ganten famille, außer mich ging In fein Cabinet undt Ich In mein Cammer undt nach bett.

Den donnerstag 14. augusti umb 4 uhr nachmittags.

Wir fommen In dießem augenblid auß der vesper, wo Es greulich beiß geweßen, weillen aber meine andacht lender nicht fo Erhitzt ift alf daß wetter were Ich schir drüber Entschlaffen. 2c. Nie hatt Man mehr freide bezeigt über Eintige geburdt alf über bie vom Duc de Bretagne, ben Es wirdt noch, ob zwar schon 7 wochen vorben sein, dig Kindt glaube Ich wirdt lang leben, den Es ist groß undt fard undt scheindt gar gesundt zu sein, dazu ift madame la Duchesse de Bourgogne gar zu glücklich gebohren umb Ein folch unglück zu Erleben daß Ihr printz fterben folte, meiner dochter Rindt hatt der Doctor umbe leben bracht alf wen Er Ihm Eine pistol Im Ropff geschoßen hatte, daß arme Kindt hatte Ein wenig gichter ahn ben Zähnger so hatt Ihm ber Docktor In 2 stundt Zeit 17 ftarde remedien geben, die habens Erstidt, daß ist woll die rechte (warheit) daß Niemandes In gantz franckreich hofflicher ist undt beffer zu leben weiß undt mehr politesse hatt alf ber König, auch habe ich IM. von grundt meiner seelen lieb, Ich mache Es nicht wie jost, den ich rühme seine Mähren, so viel ich fan, die Hertzogin von Savoyen helt mich alf wen Ich Ihre leibliche Mutter were, Ich habe viel ahn madame la dauphine verlohren daß ist woll war, undt noch mehr ahn die Königin EL. werben leicht die ursachen hirüber rahten können, paris will daß man ahn stilfstandt undt frieden denckt, gott gebe daß waß drauß werden möge, Es ist kein Eintziger mensch von Qualitet In den retranchement auff dießer sehtten umkommen. — —

## Versaille, ben 21. augusti 1704.

.... 2c. Man kömpt mir alleweill Sine böße undt wunderliche Zeittung sagen, Ich glaube meine seitte habens übes verstatden, sie sagen Es weren dem marechal de tallart 26 Bataillons enlevirt worden dom seindt undt Man weiß nicht od Er nicht selber mitt unter den gesangen ist, dlanzac undt la vaillier sollen unter den gesangenen sein, Man solle sie gar übes tractiren, welches gar undillig ist den man tractirt die gesangenen von Qualitet gar höfslich hir, auss dieße weiße wirdt der marechal de tallar Chur Bayren wenig dinen können, Ich san die sach nicht begreissen, Sa geht auch Ein gesichten daß Ehur Bayren 10 taußendt Man geschlagen, Man weiß aber noch nicht od Es war, die Zeit wirdts sehren, Man kan woll wider sagen alß wie Jungser Cold alß pstegt zu sagen, (Es geht Nirgendts wunderlicher her alß In der welt) solte Es tallart schuld sein daß die 26 Bataillon Enlevirt worden, wirdt Es gar gewiß hir Eben so seh Nirgendts wunderlicher her werten, wirdt Es gar gewiß hir Eben so seh Nergenugen werden alß sein vetter der marechal de villeroy Es geworden wie Man Ich zu eremone gesangen, da wirdt woll wider waß von In E. L. requeuil kommen, villar hatt mehr hert alß hirn undt glaube daß beh den Comissaren Nöhtig were daß Ein general mehr hirn alß courage hette, 2c.

.... 2c. Man sicht überall betrübte undt sorghaffte gesichter, vom alle die verwanten, so die ihrigen gesangen wießen undt darnach auch von allen denen so nicht wißen wo Ihre verwanten hinkommen sein, sie jammern mich aber, wer mich ahm meisten jammert daß ist mons. de marillac der hatt seinen Sintzigen sohn verlohren, so gar Sin Shrischer Man solle geweßen sein, Man meint daß die Printzes de Conti auch Ihren jüngsten Bettern versohren hatt den Chev. de la valliere, Man sicht überall die Mütter sanssen und Zeittung von Ihren Kinder zu haben, welches recht Erbärmlich ist, gott gebe daß E. L. gutte Zeittung von Hertzog Max haben mögen, Man weiß noch gar kein detail von waß vorgangen ist, will also weitter nichts hir von sagen, 2c.

# Versaille, den 24. Agusti 1704.

.... 2c. Weillen man die kent, so da gott für sehe, Ind Königs platz olte kommen, wen I. M. sterben solte, so kan man woll sehen waß man verliehren solte wen daß abscheüliche unglück geschen solte, Gott wolle mich gnädig davor behütten, Es schaudert mir wen Ich dran gedencke, Ich kan mich nicht flattiren, daß J. M. mich lieb haben allein sie thun mir die anabt undt leyden mich, undt sprechen mir höfslich zu waß solt ich den

weitter begehren, Es ist viel hir wen man Einem mitt frieden sest, daß seindt lautter gnaden, also Entpfange ich viel gnaden vom König bin auch woll zufrieden, 2c.

## Meudon, den 28. augusti 1704.

E. L. sage ich nochmahlen demütigen dankt vor daß wars vor den augen fo fie mir haben belieben gu ichiden, Ich habe damitt Gine große freude ben der Comtesse de gramont Erweckt, aber Ich glaube daß ich Es selber baldt werde von Nöhten haben, den mein geficht Nimbt dermagen ab daß 3ch Schir die hollandische Zeittungen nicht mehr legen kan, welches mich gant betrubt, ben die brillen Miffallen mir fehr undt Ich fan nicht recht drauf sehen, Ich fürchte aber daß ich baldt dran Muß, ma tante die fram abtigin von maubuisson ficht noch fehr scharff Gott Lob, vorgestern habe ich mitt 3. 2. 3u mittag gegen, ber verstandt undt gutter humor seindt noch wie allezeit, 3. 2. sehen auch gar woll auß, . . . daß Eintzige so ben 3. 2. nicht ift wie allezeit daß feindt die schenckel fie geben gar übel wollen fich doch nicht führen lagen, daß macht Einem gittern, vor angft, den fie geht fo madelicht, daß Man alf meint Nun wirdt fie fallen, fie Nimbts aber gar nicht woll auff wen Ihre nonen sie helffen wollen, Ich hoffe aber doch daß ohn ahngesehen dießer ungemachlichkeit Im geben 3. 2. noch lang ob Gott will leben werden, den wie ichon gefagt die 5 Sinnen feindt noch perfect gutt undt die repartien recht voller vivacitet mitt Ginem wort fie seindt Gott lob noch gantz wie sie sein sollen, Ich habe auch die mere Ste. allexis so man auch Mad. Fagon heift gesehen, sie sicht noch Ein wenig mitt Ginem aug ift aber gar tanb fie kan aber noch gar woll gehen undt ber verstandt ift noch gar gutt, fie ift woll 12 Jahr alter alf ma tante die fram abtiffin, hoffe also daß sie noch so lang alf dieße leben werden, Ich schiede E. L. hiben verse so Man zu maubuisson gemacht undt auff den tag von St. Louis alf der fram abtifin Nahmentag prononcirt hatt, fie feindt von monst Gar undt doll genung haben unger gutte abtigin woll von herten lachen machen, . . . wir feindt hir fendt gestern abendt Ich fuhr erft nach St. Clou meine Endlen gu besuchen, habe Meinen kleinen sohn so schon gefunden, daß ich meinen sohn gebetten Ihn Mahlen zu lagen, wen Ich sein Contrefait haben werde, will Ich E. L. Gine Copie darvon schicken, bin gewiß daß wofern der mahler biegen buben recht trifft, wirdt Er E. L. nicht Miffahlen, nachdem Ich mich Ein wenig mitt die Kinder all amussirt, fuhr ich hie her undt funde daß schönste spectacle so Man sehen kan Nehmblich Eine illumination, Es ist Ein großer schwibbogen wie Ein Dome, Ein rechter arc de Triomphe, fo hoch alf bag ichlog auff benben fentten 12 große portiquen, zwischen jeber portique Cine gemahlte devisse auff Ciner piramide, vor dem arc de Triomphe Eine große Colomne torse undt oben drauff die renomée, unten ahn der bage so von marber schine, mahren wider 4 schrifften, graht vor der jeulle ift Ein grand bassin d'eau undt wie Ein theatre von gazon, diefies alles war so dichte mitt Lampen besteckt daß Es Ein sewer schinne, Le palais du Soleil fonte nicht schönner sein, bas sewerwerd war auch magnifique Ich glaube nicht daß daß zu Paris dießen abendt schönner sein kan, war aber

balbt gethan, Ich gestehe daß ich gemeint Monst de Torcy hette mir mein wars escamottirt gebe Ihm aber nun seine Ehre wider Nun ich sehe daß ich ihm unrecht gethan, . . . . wir wißen noch nicht recht wie alles abgangen, daß Talar die schlagt versohren weiß Man woll, aber nicht wie Es zugangen noch wer Eygendtsch geblieben, den Zurlauben so Man todt gesagt, ist Kurdblessirt undt Clerembeau welchen Man vorgestern In frischer gesundtheit gesagt, sagte Man gestern Ersossen, Man weiß also noch nichts recht, . . . Man ist Nur gar zu woll zu Chur-Bayren sommen undt noch ärger zu Talar, Es seindt die selschimer so den Kopss versiecken und den hindern zu besten geben, habe von herzen lachen Missen, daß E. L. den Churssirsten von Bayren hiran vergleichen, Ich bin allezeit fro wen ich höre daß E. L. ocupation haben den daß benimbt trawerige gedanken, 2c.

# Versaille, den 31. augusti 1704.

Ich bin fehr in forgen vor Hertog max geweßen In ber abscheulichen bataille, mein sohn hatt fich beswegen ben Mons. de Silly Erfundiget, so versichert daß Er 3. 2. In frijder gesundtheit verlagen hatt, Erfrewe mich also mitt E. &. hirüber, Es seindt 3 oder 4 damen bir so mich woll von herben jammern, alf Rehmblich made. de St. valerie fo ihren Gintigen fohn versohren, die arme marechalle de clerembeau so ihren sohn auch versohren, welchen man auch vor Einig halten kan, in dem fein bruder Ein abt undt prifter ift, Er hatt durch die donnau schwimen wollen mitt seinem pferdt, welches fich In der mitten vom mager gebantbt hatt, undt wie Er felber nicht schwimen konte, ist Er versoffen, die arme marquise de Bethune hatt Ihren Elsten fohn fo mein patte war, auch In dieger bataille verlohren, undt meine Erfte Cammerfram Ihren Elften fohn, Man ficht nichts alf betrübte leutte, welches recht Erbarmlich ift, ber Krieg ift Gine abscheuliche fache, 3d Muß E. L. Gin dicton verzehlen fo nicht fchlim ift, Die bofe Zeittung von der verlohrne schlacht tame Eben ahn wie Man daß freiidenfewer preparirte so Man der Duchesse de bourgogne zu Chreu gebrandt hatt undt da ich E. L. daß Rupfferftud von geschickt habe, Es schiene alf wens regnen wolte, also bedeckten die so forg davor hatten daß fewerwerd, Giner so verben ginge undt sahe wie man die ducher drauff rieff zu den arbeitter que faittes vous la, Einer von Ihnen andtworte gleich (nous enballons le feu de joye pour l'envoyer à L'Empereur, on n'en a plus que faire icy) :c.

.... 2c. Ich glaube daß die gesangene baldt werden außgetauscht werden, den der König hatt gar viel noch von der schlagt von Speyer undt auß ittallien, Man sobt hir unerhört die Brandenburgische, Man sagt sie hetten nicht ordre undt sangfroid In der Battaille gehalten alß alle andere troupen undt gar tapffer gesöchten, 2c.

.... 2c. Man redt seyder 8 tagen niehr von schlachten undt Kriegen alf Nic, waß zu hochstätten vorgangen ist der Mühe woll wehrt, daß Man In teutschlandt daß Te deum drüber singt, man meint nicht hir daß der frieden so baldt drauff solgen wirdt, unßer König hatt noch Eine große armee In

teütschlandt, Chur-Bayern hatt gutt hert undt spart sich Nie Im Krieg, ist allezeit der Erste beh alles, . . . wen Es beschlößen solte sein Im Berhengnuß, daß der König augustus wider auff seinen thron steigen sollte, so wirdt
deß Königs In Schweden discipline wenig helssen, Ich bin recht stolt daß
patte mein Compliment so gar güttig auffgenohmen hatt, Man behünchelt
dieße Bataille in nichts undt Man gestehet blat herauß daß sie versohren ist
undt talar geschlagen worden, weillen die reütteren Ihre schuldigkeit nicht gethan, der fürst von ahnhalt so die Brandenburgische comandirt, ist Es der
so die apoteckers Dochter geheüraht hatt, 2c.

Marly, 7. 7br. 1704.

Ehe der König sich ahn tassel gesetzt, hatten J. M. Eine gutte Zeitung bekommen, Nehmblich daß bei malaga die flotten sich geschlagen, undt nach Sinem Combat von 10 stunden hatt unßer admiral 8 von des seindes schisse desmatirt, die seindes slotte hatt geschen undt der admiral versolgt sie, den der windt so unsern leitten zu wider war, hatte sich vor sie gewendt, Man hosst also daß wir baldt noch mehr gutte Zeittungen von dießer Seehschlacht Ersahren werden, daß wirdt Ein trost geben gegen den verdruß so die schlagt von hochstät Erweckt hatte, aber die arme seitte so die ihrigen versohre haben wirdt Es wenig trösten, Meines sohns gemahlin thut nichts alß weinen, den J. L. seindt In sorgen vor dero jüngster bruder, welchen sie lieber hatt alß alse andere geschwister undt gebrüder, Er meritirts auch den Er hatt gutte undt große Qualitetten, Ich halte auch recht viel von ihm undt wünsche Ihm alles glück, den Er meritirts, — —

ob ich schon Rur gar zu viel von der ungludlichen schlagt gehört habe, jo haben mir doch E. L. Gine rechte gnade undt gefahlen gethan die relationen zu schiden, den Man hört so unterschiedtlich davon reden, daß man nicht mehr weiß waß Es ist undt waß E. L. mir gnädigst geschickt macht mich die fach begreiffen, Man ficht hir nicht weniger trawer alf ben E. L. der gantze hoff ist schir In trawer, Made. de Cornuel pflegte ju fagen, Les te deum des grand prince sont souvent des deprofondis pour les particulièrs, so ist Es ahn E. L. hoff auch hergangen, Ich wolte daß helmonts opinion war were undt Man Es wißen könte, den Es würde Ein trost sein, die so man geliebt hatte, wider leben gn feben undt auch noch die hoffnung daß Man wider kommen fan, welches Eine ahngenehme fache ift, Chur Bayren ift Nun In Strasburg undt wirdt In flandern, Er hatt feine gemahlin undt Kinder wider Rach munchen geschieft, man sagt hir dag wen Gin Churfürst seine Rinder In sein Churfürstenthum lage, fonne Man Ihn nicht In den ban thun, noch die Chur Nehmen undt daß wen G. L. herr Batter der Konig In bohmen Es gethan hatte, daß Man Ihm die ober pfalty noch Erfte Chur nicht hette Nehmen fonnen, 2c.

### fontaine bleau ben 17. 7br. 1704.

....2c. vergangen sambstag wie wir Eben In die commedie gingen kam Le Chevalier de La Blandiniere vom admiral geschickt, der brachte die Zeittung wie daß der Comte de thoullousse Eine Seeschlacht gewunen, undt daß seldt Erhalten undt zweh schiff vom seindt versinchen machen, der König hatt keines von seinen schiffen versohren, aber viel Ehrliche leütte, monsieur d'armagnac hatt seinen Ichissen schiffen versohren, welcher mitt Einer großen skandthafftigkeit gestorben, Ein Stückskugel streisst Ihm den bauch so daß seine darm alse herauß kammen, Er saste sie mitt seinen händen undt gab doch seine ordre waß zu thun war, alß wen Ihm nichts were, hatt noch 6 stundt gelebt, sein herr vatter undt seine Schwester seindt so Erschrecklich betrübt, daß man sie nicht ahnsehen kan ohne touchirt zu werden, .... 2c. Man hatt von Röhten zu jagen undt Commedien zu sehen, umb sich die trawerige gedancen auß dem Kopff zu bringen, den Ich versichere daß Man ohnmöglich laßen kan daß hert Schwer zu bekommen so viel betrübte leütte zu sehen undt so viel unglück zu hören. —

## fontaine bleau den 20. 7br. 1704.

... 2c. Bon der seeschlagt wirdt man EL nicht so viel relationen schicken, alf von ber von hochstät, ben unfer admiral hats ichon gemacht undt Gine große bataille navale gewunen, ber vice admiral ift In die lufft gesprungen, Ich glaube von ben Engländern, undt noch Ein ander ichiff ift zu grunde gangen, daß wirdt man nicht zu hameln fingen, hir ift man noch zu betrübt zu fingen undt Es ift noch fein Eintig Liedt auff monst de tallart gemacht worden ob Er Es zwar mehr alf Ein ander merittirt, . . . . 2c. marilliac ift der Erfte geweßen so geblieben ift . . . . 2c. La Valliere hatt nichts In feiner gefängnuß verlohren. den der Rönig hatt ihm die charge geben so der letzt geblieben monst de verüe gehabt, undt welche Le Comissaire general de la Cavallerie ift, Er ift geschwister Kindt mitt der printzes de Conti undt von allen Ihren vettern der, den sie ahm Liebsten hatt undt darneben des marechals duc de noailles. Dochterman, undt alle seine böchter seindt favorittinen von madame la Duchesse de bourgogne, asso ist die faveur auff allen sentten ben Ihm, Chur Bayrn wirdt Run baldt wider In flandern fein, Mein dochter schreibt mir daß dießer Churfürst schon durch wick ist, von dar hatt Er ungern Bertog Complimentiren lagen undt unger Bertog Ihn auch, .... 2c. Man hatt nichts anderst von deg marechal de tallars Entschuldigung fagen hören alf daß die Cavallerie sich nicht woll gehalten hatt, Man helt rolland hir noch vor tobt undt viel brieffe habens confirmirt, Ich habe Erft fender Ich zu marly geweßen Erfahren daß Cavallerie ben König zu versaille gesehen, undt hette dibagnet der Concierge vom palais Royal nicht ohngesehr mitt Ihm gegen wuste Ich Es auch noch nicht, Niemandt hatt Es zu versaille Erfahren, Es ift gar gewiß daß Er fanatique ift, Ich glaube nicht daß villar die fach zu Endt bringt, Er ift zu romanesque darzu, wie Eg. noch auf der copie von Einen feiner brieffe feben werden fo Ich E. L. vergangen mittwog geschickt habe, . . . . ac, der general major derville wirdt den himmel durch seine charitet ahn die gefangene gewinen, Ich habe gleich woll gedacht, daß Es nicht war were, daß man die gefangne übel tractirt, sie loben sich sehr itzunder, aber nicht vom printz ugene, der solle seine Landtsleutte abm harten tractirt haben, .... ec. Charbonie fohn mögte woll waß anderg ben dem graffen von Sintzendorf gelernt haben, alf daß gärteners handtwerd (wo Es anderft ber graff von Sintzendorf 

# Fontainebleau, den 27. 7br. 1704.

.... 2c. Es ift der brauch ben den frantogen alle bagagien weg zu ichiden wen fie Gine ichlagt lieffern wollen, amelisse hatt ichir alle die gefangene Officir zu franckfort gesehen, tallar hatt nicht hingewolt, sie ichreibt Er rede allein mitt fich felbsten, daß thut Er all sein leben, ahns Ronigs nacht Effen ftehet Er undt fpricht allein mitt fich felbsten, Made. La Duchesse de Bourgogne undt Ich haben biegen letzt vergangen winter noch offt drüber gelacht, Man fan nicht mehr Courage haben alf Chur-Bahrn hatt, undt wie Salomon fagt daß alles feine zeit hatt, so hatt Er auch zu metz nach so viellem Kriegs weffen seine zeit Ein wenig luftiger zugebracht, alle tag allen damen ball geben undt promenaden, folle metz gar ungern verlagen haben, aber Ich glaube daß ungers hertzogs von lotheringen favorit Lunati fro ist daß dießer Churfürst nach Brüssel verreift ist, den Er funde fich just zu metz wie dießer Churfürst hinkamme, hatt mitt feiner framen den printz frantz von Lutzenbourg beglendt undt In der ructreiß Muste Er durch metz alwo Churbanrn feine fram gar artig gefunden undt umb die fram zu sehen hatt Er den Man sehr caressirt undt gebetten ben Ihm zu bleiben, fo lang 3. L. zu metz sein würden, daß hatt Lunati nicht abschlagen borffen, Ich lag E. &. gedenden wie daß Einem ittaliener gefahlen fan, fich umb feine fram flattirt ju feben, dießer Churfürst hatte Ihm auch offrirt mitt nach Brüssel zu gehen, daß hatt Lunati aber bladt abgeschlagen, die Englische weiber haben vielleicht aberglauben undt Meinen daß Es Ihren Rindern glück bringen wirdt der lieben Mutter gottes Kleyder zu tragen, aber wie können die Englische weiber fo heflich fein, den mich deucht die Englanderinen feind hübscher alf andere nationen, Es ift Gine abscheilliche sache mitt bem Rrieg, wie viel art todt undt hertenlendt Er verursachet, aber 3ch sehe lender noch feine aparentz jum frieden, 2c.

Churpring von Bayern ist nicht ben sein gefangene seindt junge lustige seitte, der Churpring von Bayern ist nicht ben sein herr Batter geblieben sondern mitt sein fram Mutter wider nach münchen, . . . die gefangene werden schon desabussiren daß die Brandenburgische nicht, sondern unser gutte Erliche Braunschweiger die geweßen so sich so woll gehalten haben, 2c.

Man sagt daß der König In sportugal Che J. M. von lisbonna weg nitt dem König In Spanien, In Einer lieben frawen Kirch gangen, hatt seinen bloßen degen der nostre dame zu süßen gelegt undt gebetten, sie mögte Ihn segnen, Ein Münch ist kommen hatt die nostre dame segnen machen, Ihr den degen In die handt geben, von welchen händen der König Es wider Entpsangen mitt großen referentzen undt Anie-beügen, hernach ist Er In St. fanthoine de pade Kirch, hatt den Hehligen mitt großen Ceremonien auffgehoben undt In Sine Litière getragen, hernach damitt dem gutten St. anthoine die Zeit nicht lang In der littière sallen möge, hatt man auß Siner andern Kirch Sine Hehlige, dern Nahmen Ich nicht weiß, hollen laßen undt gegen über St. anthoine de pade gesetzt, dieße litière geht allezeit vor auß undt die Könige folgen, daß ist woll Sin recht Kinderspiel, 2c.

### fontaine bleau ben 22. 8br. 1704.

.....2c. daß potagram nach 40 Jahren bebeütt langes leben, also solte man sich mitt dem König In preüssen Ersreiien daß Er Es hatt, Man muß gutte arbehtter zu berlin haben, das sie so schönne sachen machen können, Es ist vielleicht Ein indianer, so die schonne Cadinetten zu berlin macht, wie EL deß Königs In preussen demante Knöpff beschreiben, hatt sie der König undt monseigneur nicht anderst, ....2c. Man kan nicht sagen von Lutzenbourg wie Im Empereur de la Lune, c'est tout comme icy, den man sicht hir wenig vergnügte gesichter, Ich glaube der König In preüssen hatt die piere philosophale gesunden, wegen aller magnisicentz so sie haben In alles, den Bawen ist kein vexirerey, Es kost viel, 2c.

# Versaille, ben 26. 8br. 1704.

... 2c. Vergangenen Donnerstag seindt wir umb 11 uhr von fontainebleau auffgebrochen, wir mahren 6 Ins Königs Ruth, 3. M. undt die Duchesse de bourgogne oben, hinten monsieur le dauphin undt Ich, undt In den schlägen Meines sohns gemahlin undt die Princes de Conti wir kammen umb Ein virtel auff 5 mitt 3 Relais zu Seaux ahn, Ich ging gleich spatiren undt spatirte bis nach 5, der Konig aber bis Es nacht war, die Duchesse de Bourgogne mitt Ihren Damen spielten landsknecht In Made. de maintenon antichambre, abendts hatte der König gant In particulir ben Made. de maintenon Ein concert, Ich amussirte mich In mein Cammer mitt trictrac spilen, daß ich gar übel weiß, hernach ging man zu taffel, nach dem Egen bliebe man Gin virtel ftundtgen Ins Konigs Cabinet, barnach ging Ich nach bett, undt Mgr. auch die Duchesse de Bourgogne aber ging wider spiellen big umb 1 nach mitternacht, andern tag alf freytags schriebe ich morgendts ahn mein Dochter undt noch fonft 2 oder 3 brieff, ber Rönig aber ging unahngesehen des Rebels spatiren, umb 1 ginge man gur taffel, unterdegen fiel ber Nebel, Es murde daß ichonfte wetter von der welt recht fanft wie In dem mayen, . . . Ich ging die Reue fpringbrunnen seben, so du Maine hatt machen lagen, so recht schon sein, Es seindt wie 2 durchgebrochene felgen von ftein, muscheln, Corallen, perl Mutter undt mitt schilff undt rohr, die Colben von den schilff undt rohr feindt vergult, daß waßer felt wie Eine Cascade naturelle von oben über den felsen undt Mußchelen mitt Ein geräusch welches recht ahngenehm ift, diege 2 springbrunen ftehen gegen Ginander über In Ein salon von If (Eibe), Ich weiß nicht

wie dießer Banm auff teutich heift, ... gant mit grunen palisaden umbringt daß Es gantz wie Ein particulir Cabinet ift, recht artig, von dar ging Ich In den potage so groß undt schönn ift, wolte sehen waß ber arme Mons' de Navaille meines sohns gewegener hoffmeifter so fehr gelobt hatt, ju Mons't Colberts Zeitten fame Er expresse Seau gu feben, Man wieße Ihm bie ichonne Cascade, die gallerie d'eau, fo über die Magen ichon ift, La Salle de maronier, les berceau, Suma alles waß schönnes zu Seau ift, Er lobte nichts wie Er aber In den Potage fame wo der salat mar, rieff Er überlautt, franchement la verité, voila vne belle chicorée, Ich ging also auch la belle chicorée sehen, wie ich wider In mein Cammer fam, sagte man mir Made. du Maine were In die Ihrige welche Im 3ten ftodwerd ift, kletterte also Nauff umb 3. 2. zu besuchen, Sch kame aber nicht Rauff ohne ftarck zu ichnauffen, Ich glaube Ich habe E. L. vorm Sahr verzehlt wie Made. du maine Gine artige Gallerie undt Cabinet bort hatt machen lagen, drumb jage 3ch dießmahl nichts davon, Made. la Duchesse de Bourgogne ließ Made, du Maine jum fpiel hollen Ich ginge also wider herunder In mein Cammer, fetzte mich ahn mein offen fenfter undt wolt legen, Es fammen aber Etliche damen zu mir die mich dran verhinderten, daß wehrte fo big nach 6 uhren, umb halb 7 ließ mich ber König hollen In made. de maintenon antichambre wo die mussig war, so gant Ragel Reite, Gin ode so L'abbé genest zu beg Königs lob gemacht, worin die Seeschlagt nicht vergegen ift, die Mugig mar fo fcon, daß wie fie jum End, ließ fie der Konig wider von Reuem ahnfangen, daß wehrte big ichir 3viertel auff 9, so baldt die Mußig jum Endt, ging daß fpiellen wider ahn, Ich fabe Gin ftundtgen gu, barnach ging Ich wider In mein Cammer big jum nacht Egen, 2c.

# Versaille ben 30. Octobre 1704.

.... 2c. Ich Erdencke waß ich kan, umb Nie keine disputten mitt meinem john zu haben . laf Ihn also In alles gewehren , undt Mische mich In nichts. Es ift dem cron-printz von preussen woll befommen, die fram von harling gur hoffmeisterin die Erste 3 Jahr gehabt zu haben, were fonst woll auch wie fein brüdergen geftorben, El. haben 32. hirdurch dag leben Erett, die autte fram von harling hatte woll Gine glückliche handt mitt Rinder Erziehen, ich glaube nicht, daß Ihr jemahlen Gines unter den händen geftorben ift, Es hatt mir recht Miffahlen, das der König In preussen den cron-printz nicht ben El. gelagen hatt, Man kan von dießem cron-printzen daß frangosche sprichwort fagen, on ne luy vend pas martre pour renard, undt 32. sehen woll, daß sie nicht die frenheit haben so die majoritet Erfordert. Es ist frembt daß da der König undt die Königin in preussen woll mitt Einander stehen, dießer cron-printz die frenheit nicht hatt zu seiner fram Mutter zu ziehen wen Er will, der König Muß merden, daß der printz mehr inclination vor die Königin sein fram Mutter hatt, alf vor 3M. sein herr vatter undt vielleicht förcht, daß wen Er Ihn gewehren ließe, Er ihn selten ben fich haben würde, wie Es auch woll geschehen mögte, Ich hoffe nicht daß der eron-printz auch umb 3 uhr morgendts auffstehen Dug, den dieße ftundt hatt fein mensch In der welt Erdacht umb auffzustehen, der König In preussen wirdt fich franck machen Nur 6 sinnbt Im bette zu sein, Monchen undt nonen so severe Ein ordre auch sein mag, Erlandt man 7 stundt Im bett zu sein, deß Königs Cammers dinner Müßen relais haben, den sonsten könten sie Es nicht außstehen Nur 4 stundt zu schlaffen, den sie Müßen woll Ein stundt haben nach Ihrem herrn schlaffen zu gehen undt auch Eine stundt vor Ihrem Herrn aufzustehen, waß Muß dießem König In dießen unrichtigen stunden gebracht haben, Ich kan Es nicht begreiffen, Es ist unerhört, 2c.

....2c. daß Muß er In westphalen nicht thun, Man würde Ihn vor Einen hexenmeister verbrennen, EL haben groß recht dießer patter were Ein rechter Man vor mein sohn, den Er verstehet solche sachen auff Ein endt, ich fürchte EL werden gedencken, Es were auch Einmahl Zeit, daß dießer brieff Ein Endt gewindt, Muß also schließen, 2c.

#### Versaille ben 2. November 1704.

- ....2c. hette der Erkherhog der princes von anspach schönnen seib gesehen wie EL weren FL vielleicht Ehr Lutherisch alf die princes Catholisch worden, den solche vissionen seindt Etsichmahl sehr Eloquent undt persuadiren seicht undt seichter alf Ein jessuwitter gespräch, Ich gehe gar wenig mitt madame du maine umb, weiß also nicht auff welchen schlag Ihr verstandt ist alf durch reputation, sie geht allezeit mitt gesehrten umb undt hatt offt conferentzen mitt Ihnen, 2c.
- ... 2c. es ist war daß mad<sup>elle</sup> gargant Man mons<sup>r</sup> de la porte hieß, aber dießer la porte ist madame de la mailleraye schwester sohn, man ist seicht gentilhomme hir, den Ein bürger mag Nur so viel gest haben, daß Er fan Eine charge de Secretaire du Roy kaussen, so ist Er noble undt sein sohn vn gentilhomme, solte Er auch 3 tag vorher schuster oder schwender gewest sein, 2c.
- . . . . 2c. der arme St. anthoine von Padua ift Nun unglücklich, Man hatt Ihn In die Egen geschlagen undt von seine charge Entsett, Mein sohn verzelte mir lettmahl, daß Ihm Ein chevalier de clermont gefagt, fo lang auff Ein portugalsisch schiff geweßen, daß Einsmahls Ein großer sturm tam, der schiff Captein lieff geschwindt hin wo seine Kiften waren undt zog Ein klein popgen herauß, setzt Es zwischen zwen lichter In Gine niche undt badt St. anthoine gar Enfferig, Er mögte doch den fturm wehren, Es wurde aber nichts drauß, da fagte Er jum benligen, Er folte fich Enllen daß wetter zu Endern oder Es würde Ihm übel geben, daß wetter wurde noch nicht ichon, da ließ Er Egen holen undt that fie dem kleinen henlligen umb die fuß, daß wolte auch noch nichts helffen, da Rahm Er Gine cordel that fie dem henlligen umb den leib, hengt Ihn fo Gin fpan hoch übers wager, rieff Ginen Türcken mitt Ginem Sabel undt befahl Ihm den Sabel hoch zu halten aber die Cordel nicht abauschnenden. Er gebe ban Ein signal, daß schönne wetter fam brauff wider, da zog Er den henligen wider herauff undt fagte zum chevallier de clermont, (vous auttres françois vous vous moques de nos manieres, mais je vous assure qu'il y a des saints qui veullent estre menasses et chastiés sans cela ils ne font rien qui vaille) es were leicht zu thun Ein Sanct Joseph von

holts mitt Sinem Sanct anthonie von selbiger gattung fechten zu machen, sie nuffen In Sin so schiebholts sein wie die kleine sederefechter, die die Kinder haben undt welcher der Erste brechen solte Müste der überwundene sein, daß processionen sich mitt Sinander umb den vorgang schlagen, daß geschicht gar offt, —

## Marly ben 9. novembre 1704.

....2c. Es ist mir leydt daß der König von preussen so geschwind wider von Saltdahl kommen ist, den daß wirdt EL freüde verkürten so sie beh der liebe Königin haben, jedoch so werden EL auch fro geweßen sein dero Enckel den eron-printzen wider zu sehen,...2c. Ich wünsche daß die gesundtheit so der König In preussen dem hertzog zugedrunden In der that geschehen möge undt allezit Ein gutt verständtnuß zwischen Brandendurg, hannovre undt wolffendüttel sein möge den daß wirdt machen, daß EL die liebe Königin nachdem sie sie quittirt, baldt wider sehen undt beh sich haben werden, undt hertzog anthon ulrich wirdt EL helssen sönnen, die liebe Königin woll durch seine schönne inventionen zu divertiren undt sich brass dießen Carnaval mitt Einander lustig machen.

#### Versaille ben 16. novembre 1704.

....2c. Man Nuß vor die princes von ahnspach hoffen, daß sie allezeit In Ihrer gottsfurcht undt Eyffer bleiben möge damitt die rewe sich nicht sinden möge noch nach daß frantsche sprichwort gehen [:qui refusse apres musse:] die Swige cron ist unsicherer alß die spanische undt Es gehört viel dazu, da sicht man noch woll ahn, daß alles In der welt verhengt ist, den hette dieße princes Catholisch sollen werden, würde deß patter urbanus Eloquentz nicht verschren worden, aber Eloquentz hilfst nichts, wo daß verhenchnuß Einem zu waß anderst verschen hatt, wen patter urbanus daß glauben könte, würde Ersch leicht trösten, aber weillen die jansenisten von dießer opinion sein, Müßen die jessuwitter daß contrarie glauben, 2c.

#### Versaille ben 20. novembre 1704.

.... 2c. Dießmahl hatt die Commedie so EL zu Lutzenburg gehabt haben, mitt keinem heiraht geendiget weillen Ich schon auß dero gnädigem schreiben vom 4ten Ersehen, daß die princes von anspach nicht Catholisch werden will, sons dern wider nach ahnspach geht, 2c.... sie thut aber woll die sach nicht zu wagen so baldt IL so angst daben ist undt meinen übel zu thun, aber wie Ich schon letztmahl gesagt, Ich glaube daß wen der Erzhertzog selber sprechen könte, würde Er viel Scrupel benehmen die pater urbanus nicht heben kan undt Es würde gehen wie man In atis singt son ne peust refusser son Coeur a de beaux yeux qui le demandent: such wens herz Einmahl Eingenohmen sir, solgt der Kopss die handt undt alles überige gar leicht, aber den gantzen tag Nur Sinen schwarzen pfassen vor sich zu seinen so von jener welt redt die wir nicht kenen, daß rührt daß herze nicht, Ich meinte nicht daß der König In preussen so raisonabel In seiner religion were, alß Ich seh daß I. M. sein, durch waß sie ahn die printzes von anspach gesagt haben 2c.

## Marly, den 14. December 1704.

.... 2c. Ich Muß sachen, daß E. L. meinen, daß Ich die seistet hir auff meinen glauben gebracht habe, aber Nein, Ich habe Es hir gefunden wie Es ift, Es seindt noch viel aberglaubische, doch nicht so wie Man In portugal ist, da sacht man hir über, In ittallien ist man Es noch unerhört, Ich bin auch persuadirt daß wen der duc de Bourgogne Einmahl zur regierung kommen wirdt, daß alß den die bigotterey die Oberhandt bekommen wirdt, daß geht mich aber nicht ahn, den Ich werde Es woll nicht sehen, Es ist Etwaß unerhörts von Einem menschen von deß Duc de Bourgogne alter, so gar devot zu sein, Er sicht keine Commedien mehr, Er will von keine opera mehr hören undt die nelodeyen von den schönsten operaen da macht Er geistliche lieder auff umb sie zu singen können, Er Comunicirt alle sontag undt festag, sast daß Es Ein Ellendt ist, ist auch dür wie ein spönhöltzel, ... made. de maintenon bestudt sich nicht woll, sie hatt daß sieder seyder vorzgestern, undt ist Es noch nicht gantz vorben, daß macht überall lauge gesichter, Es hatt aber doch keine gesahr, 2c.

## Marly, ben 18. Decembre 1704.

.... 2c. wer sich nicht ben E. L. auffmuntert, wirdt woll sein leben nicht auffgemuntert werden, als so kein wunder daß der cronprintz von preüssen so verstandt hatt, lustig beh E. L. geweßen, Es Muß Ihm Ein rechter trost sein, sich außer dem Zwang leben zu sehen, so Er zu Berlin führen Muß, wie Ich mir den König In preüssen Einbilde dachte ich nicht daß I. M. so tendre vor dero Chronprintzen wehren, dießer Cronprintz ist ja auch E. L. Kindt weillen Er dero Enckel ist also woll natürlich, daß E. L. Ihu lieben, 2c.

### Versailles, ben 21. Decembre 1704.

.... 2c. Ich habe Etsiche Leütte von der schlagt hören reden, sie geben aber alle dem tallard die schusdt daß die schlagt ist versohren worden, undt ... daß wen Man Chur-Bayren gesolgt hette, so were Es beser gangen,... Ich vergese die lutherische lieder nicht, den Ich singe sie Etsichemahl In meiner Cammer, heüte werde Ich nicht In der predig schlassen, den wegen meines hustens werde Ich nicht hin, Schliben pretendirt sehr daß Er nur ungsücksich, aber nicht coupable ist, 2c.

#### Versaille der 28. Xbr. 1704.

.... 2c. der König hatt In seinen potage kein eintzig rar obst, sondern Nur gar gutt obst, den Es ist gewiß daß deß Königs obst exellent ist 2c.... ananas habe ich nicht roh, sondern consit gesehen, 2c.... daß sans kaçon sein haben IL. der Chronprint von preussen nicht beh sein herr vatter gesernt, 2c.... mich wundert daß Man so Einen Eintzigen sohn, so doch Nun 16 Jahr alt ist, nicht sucht zu heürahten, mich deücht zu kamilliar zu sein, ist Eher zu corigiren als wen man zu stolt, den Man wirdt leichter stolt als demüthig, dem tallar Muß Es Eine große mortisication sein In demselben sandt als Ein überwundener zu kommen wo Er vor Etsich jahren als ambassadeur brillirt hatt, kan sagen wie mascarille j'estois Cezar me voila pompée, 2c.

#### Versaille ben 31 Xbr. 1704.

.... 2c. der herhog von modene, unter unft gerett, hette sich vor Ein oder ander parthey gang Erklären sollen, so were Es IL beger gangen alf halb kalt undt halb warm zu bleiben, leutte so Chur-Bayren kenen, sagen IL denden nicht dran König In ungaren zu werden, wünscht Nur den frieden zu bawen, zu jagen undt auf der Bag de viole zu spiellen, —

....2c. wie dießer tag sein schlimmes undt ungemachlichkeit hatt so hatt Er doch auch Stwaß gutes, Nehmblich daß der König die gutte gewohnheit nicht versgeßen mir 2 säck mitt taußendt pistölger zu schiefen, welche manche Lücken decken werden undt die schulden bezahlen, 2c.

#### Versaille den 3 Januari 1705.

hafste geschicht, so nicht von gespenster ist, aber ich sunde Es artig, Es ist zu des Duc de Lützenbourg Zeitten geschehen, wie der des König armée commandirte, Er hatte start verbotten, daß Man den bawern In slandern nichts Nehmen solte, ging ungesehr In Einen gartten sandt Einen Soldatten so Köhl abschint mons. de Luxenbourg würde böß, Nimbt seinen stock undt schesten Soldatten brass, der Soldat sagt alß eh mgr ne me battes pas tant je vous en feres respantir en peu de jour mons. de Luxenbourg noch bößer

ichset zu biß Er Mübe wurde der Soldat sagte Immer je vous en feres respantir Etsich tag hernach da man Ein assaut that fompt man dem due de Luxembourg sagen, daß Ein Soldat sich auß der Maßen distinguirt hette undt actionen Im sturm gethan wie Ein heros de roman schir ungsaublich, der general war begirich den Soltaden zu sehen so sich so woll gehasten undt distinguirt hatte, sest Ihr (hosen) wie Er kam, sing der Soldat ahn zu sachen undt sagte vous souvenes vous dien comme vous m'aves datu pour des choux je vous ay menaces de vous en faire respentir he dien advoues pressentement que vous vous respentes de m'avoir datus et voila Comme vn honneste Soldat ev vange de son general, mich deücht, daß diß recht artig ist, Ich wuste nicht, daß mons. du Son die Bibel nicht glaubte, deren seindt wiel hir, undt auch deren so meinen, daß alles waß geschicht In nostre damus stehet, mich deücht aber, daß man alles drauß machen kan, waß man will, 2c.

2c. gestern hatte Ich auch große vissitten, Erstsich kame der Duc de bourgogne hernach der Duc de Bery undt zuletzt der König, wie Ich I. M. unterthänigst vor die 2000 pistollen danckte so sie nir die gnade gethan zu schieken, sagte Er sehr höfslich Er were expresse den NeüIahrstag nicht zu mir kommen auß sorcht Ich mögte meinen, sie kämmen umb Eine Dancksaung zu hollen, Man Muß die warheit bekennen Niemandt In gantz franckreich ist höfslicher undt ahngenehmer als der König selber, wen Er freündtlich ist hatt man Ihn recht von herben lieb, 2c.

. . . . 2c. Ich habe hir die urfache noch nicht Erfahren warumb trarbach fich wider hoffen fohaldt Ergeben hatt, Meines vettern glud hatt Es fo gewolt, alles hatt feine Zeit, unfer Konig wirdt feine Zeit auch woll widerfinden glüdlich zu fein, daß Dug bem Rebger woll gefahlen haben, daß ungere römische Königin ben J. R. M. geblieben, wie fie fo gar frank maren, undt bekwegen Ihrem König nicht Entgegen gezogen ift, undt fo große forg vor 3. R. M. gehabt hatt, Ich kene den printz ugene, noch mehr alf den printz Louis, printz Louis hatt die Naß zu lang undt printz ugene zu furt, die zwen nahe vettern gleichen Ginander gar nicht, ob fie zwar geschwifter Kindt, printz ugene hatt vivacitet genung wen Er will, Er hatte zimblich inclination vor den geiftlichen ftandt hette Ihm unger Ronig Gine abten geben oder Rur Gine pension von m/2 thaller, so were Er geiftlich worden undt hir geblieben, 2c. . . . Es ift nicht zu beschreiben, wie devot unffer Duc de bourgogne, Er fan sich nicht resolviren zu Einig divertissement zu gehen, Es ift feine hypocriesie bei J. L. Er ist recht von herten devot, aber von melancholischer natur, den Er revirt allezeit, 2c.

### Versaille ben 18. Januari 1705.

Versaille den 11. Januari 1705.

gefrewet haben, seine schönne Königin so frühe zu sehen mitt Einem Neil-Jahrs

pressent, daß solte Ihm woll glück vors gante Jahr bringen, davor solte der König von preussen seiner Königin urlaub geben lange ben E. L. zu bleisben, Ich glaube daß ist waß dießer König ahm ahngenehmsten vor seine Kösnigin thun kan, 2c.

Der Cardinal destré hatt unßern König glauben machen, der Duc de modene hett J. M. betriegen wollen, daß hatt den König gegen dem hertzog piquirt, Ich habe gehört, daß Chur Bayren meint, der Kenßer hette seinen Churpringen vergeben laßen, daß kan Ich aber ohnmöglich glauben, daß der Kenßer so boshafft sein solle, seinen Engenen Enkel zu vergeben, 2c.

## Marly den 29. Januari 1705.

... . 2c. 3d Muß E. L. verzehlen waß hir vorgeht Sontag wie 3d hir ahnkammen ging man gleich In die musiq, Man funge ben proloque undt Ersten acten von belerophon big zum nachtegen, Montags umb halb 7 kamme die Königin mitt ber princes von Engellandt her, ber fleine König famme nicht mitt, den weillen J. M. noch sender dero Kranckheit nicht In die lufft gangen ware hatt man nicht wagen dürffen Ihn auff Ginmahl In die nachtlufft zu fuhren. Ich glaube aber, daß dem gutten Rindt mehr geschadt hatt so betrübt allein zu St. Germain zu bleiben, alf wen man Ihn warm Eingebact undt hergeführt hette, der bal fing umb 7 ahn, die Königin wolte aber nicht baben fein, bliebe ben made. de maintenon famme boch Gin augenblich wie auch die dame den bal undt die princes von Engellandt dangen zu feben, umb 8 war die Calation undt Ein wenig vor 10 horte der bal auff, Gin jeder Nahm Ginen abtritt hernach ging man jum nachtegen gleich nach bem Egen fuhr der Englische hoff nach St. Germain undt ich nach bett, Dinstag fuhr Ich nach St. Germain gleich nach bem Egen undt famme just zu rechter Zeit, die Königin zu feben, ben ber Königin Rutschen mahren schon Im hoff, ben 3. M. wolten nach Challiot fahren, umb Etlich tage dort zu bleiben, den Es ift heütte daß große fest In dem Closter von St françois de Salle Ich könte woll kein groß vertramen zu dießem hehligen haben nachdem Ich weiß waß der alte marechal de villeroy so dießes Hehligen gutter freundt geweßen, alf von Ihm gesagt mitt dießen wortten (mons. de Salle estoit fort mon amis, jl est devenus vn grand saint, mais c'estoit le plus sot homme du monde) Ich funde den kleinen Rönig van Engelandt ben der Rönigin feiner fram Mutter ficht Run wider woll auf ift fehr gewachsen, umb 4 famme 3ch wider hir schriebe ahn Mein dochter undt Ihre döchter so mir alle geschrieben haben, hernach ging Ich In die mussig so wider big zum nachteffen gewehrt gestern alf Mitwog war nichts vor bem Egen, aber nach bem Egen war bal, Ich bin nicht daben geblieben, ben die Zeit wurde mir fo unerhört lang nichts alf menuet banten zu feben, daß ichs ohnmöglich lenger hette außsteben fonnen, bin also schlaffen gangen, aber umb Gin viertel auff 3 mader worden undt habe nach die violons undt hauthois gehört weiß noch nicht big umb wie viel uhr der bal gewehrt hatt, Ich dachte In meinem Sin, daß die Devotten vielleicht gebetten hetten, daß man nichts alf menuets danten solte umb fie ahn die Ewigkeit zu Erinern, Run habe ich E. L. gefagt alles waß

hir vorgangen ist, ausst wenigst waß Ich weiß, Ich muß noch sagen, daß heütte musiq sein wirdt morgen bal undt übermorgen werden wir wider nach versaille, ec.

## Marly, den 19. Februari 1705.

. . . . 2c. Dießer lieben S. Königin Endt, wie auch die ursach degen Erweist woll, daß Ginem jeden fein Biel, undt art von fterben bestimbt ift. sonsten wurde so Eine verständige Rönigin sich nicht geweigert haben, fich nach Einem fo ichwehren fall aber zu lagen, ober auffs wenigst fall dranck Einzu-Nehmen, dieße liebe Königin Muß Ein pressentiement von J. M. S. todt gehabt haben, wie viellen andern auch begegnet ift, Made. la princesse famme vergangenen Montag zu mir, wir weinten woll hertslich zusammen undt S. L. batten mich, E. L. zu fagen wie hertglich lendt Es Ihr were E. L. nicht felber zu schreiben borffen, umb berofelben zu bezeugen wie fehr fie part In E. L. unglud Rimbt, fagt auch, daß fie Mons. le prince undt Ihre Rinder nicht Erwartten wolten ob Ihnen part geben würde, oder nicht, fondern wollen die trawer selbigen tag Nehmen wie Ich, Ich habe noch nicht alles sertig, habe dießes unglück nicht vermuht wie E. L. woll gedencken, She wir von hir weg werden, werde Ich die trawer ahn thun, weillen ja diß unglück hatt fein Mügen, ift Es woll Gine große gnade von Gott, daß ber lieben Königin feine bangigfeit vor daß fterben ahnkommen ift, undt fo gar groß Muhtig In jene welt gezogen ift, 2c.

#### Versaille den 5 Mertz 1705.

.... 2c. umb die warheit zu bekenen, so ist Es mir nicht seicht, daß E. L. dieße reiß den Cronprinten Dero Enckel nicht gesehen haben, den E. L. hettens sürchte Ich nicht außstehen können, dießes printzens betrübnuß zu sehen, auch were Es gar zu Ein abschieß spectacle geweßen, wen der cronprintz seine fraw Mutter Seelig In dem kandt gesehen, wie sie Nun ist, daß hette I. L. ahn Dero gesundtheit schaden können, sinde also, daß der König sein herr vatter hirinen gar vorsichtig gehandelt hatte, I. L. vor dießemahl nicht zu Erlauben nach hannover zu kommen, so Ein gutt naturel wie dießer printz hatt, sindt man woll selten, In dem alter Insonderheitt, Muß E. L. undt Seiner fraw Mutter S: nach schlagen, Ich sehver woll waß dießer] printz sörcht, allein so kan ich Es nicht zsauben, weillen der König sein herr vatter, ja nicht In Einem standt ist, mehr printzen zu bekommen, Ich hosse, daß ein andermahl dießes printzens gegenwahrt E. L. mehr Erstrewen, als betrüben wirdt, 2c.

#### Versaille, den 8. März 1705.

.... 2c. Es geht E. L. aber woll recht wie die, so waß sie ahm meisten geliebet verlohren haben, ben sie meinen Smmer alles waß Ihnen noch

überig bleibt zu versiehren, Es wundert mich, daß E. L. gar kein pressentiement von dero unglück gehabt haben, die S. Königin hatt sich ben aller welt bekiebt undt Estimirt gemacht, also seindt E. L. gewiß, daß dero ruhm Ewig wehren wirdt, aber hetten J. M. S. lenger mitt dem bößen magen gesebt, würden sie Ellendt undt krencklich geworden sein, undt Nur gesitten haben, da sie Nun ohne schmerzen undt (wie wir Christen glauben missen) In der Ewige freide, asso seindt J. M. In dießer weldt glücklich geweßen, undt haben Nun die Ewige freide, asso ir liebe S. Königin wie Sine blume vergangen ist Sen dieselbe so Quineau ahn eidelle sagen macht In Ihren größen schmerzen über athis todt

Atis au primtemps de son age perit comme vne fleur Qu'vn soudain orage renverse et ravage.

Es ist beger daß E. L. dero hert außschütten alß dero trawerigkeit versichlucken den daß ist viel ungesunder, undt ist Es woll billig, daß Ich part In\_E. L. schwerzen Nehme, 2c.

Ich fürchte, daß die Königin S. zu viel gefungen hatt, den die viel Sinsgen sterben ordinarie ahn der lungensucht, waß mich wunder Nimbt ist daß die liebe S. Königin sich nicht übeller befunden hatt, undt ob zwar die zweh parthie noble verdorben doch keine große schmertzen Entpsunden, die sorcht krencklich zu werden Muß der S. Königin den todt versüsst haben, Gott gebe E. L. trost, 2c.

## Versaille, den 22. Mertz 1705.

Eelt ohne Verhengnuß geschicht, aber daß Er sagt, daß man sich mitt gerinsges trösten Muß, daß ist schwer, mir deücht viel mehr, daß der Einzige trost von E. L. sein solle, daß sie Eine so perfecte Dochter gehabt haben, so von jederman admirirt ist worden, so ohne schwerzen gestorben, deren ruhm Nie Enden wirdt . . . undt daß sie glücklich gelebt hatt undt seelig gestorben ist ohne Todtessorcht, daß sie Einen sohn hinterlaßen, so In J. M. sußstapsfen tritt undt sich so sehr wirdt admiriren machen alß seine fraw Mutter, 2c.

## Versaille, den 26. Mertz 1705.

....?c. Es Muß E. L. boch noch Ein trost sein, den lieben cronprintzen so woll gerahten zu sehen, undt der Königin seiner fraw Mutter S. so nachzuschlagen, Es ist Ein gutt Zeichen, daß Er In dießen so gar jungen Jahren schon den unterschiedt machen kann, von die so Ihn flatiren oder von die so sein beger suchen, auch Ein gutt gemühte hatt, die zu lieben so Ihm v. Nanke's Berte XIII. gutten raht geben, darauß sicht man woll, daß dießer herr nicht zu paris ift Erzogen worden, 2c.

## Versaille den 12. april 1705.

.... 2c. von dießem gar langen liedt (:D mensch bewein bein Sinsten groß:) kan Ich noch woll auff wenigst Ein halb dutendt gesetz undt die melodey noch perfect, Es ist doch ahngenehmer wen man selber mitt singen kan, als wen Man Ein geblär hören Muß In Siner sprach so Man gar nicht verstehet, daß ist Sine widerliche sache Insonderheit wens 3 stundt wehrt, 2c.

## marly den 27. davril 1705.

.... 2c. made du maine ist sehr gelehrt, alle gelehrten seindt Immer ben J. L., sie weiß die astronomie perfect sie solle auch gar woll schreiben, sie kan vers machen, verstehet die poesie auff Ein Endt, sie hatt auch kein heßlich gesicht, sie ist gar weiß, Eine zarte schönne hautt, schönne augen kein heßlich Näßgen undt den Mundt nicht heßlich, wen er zu ist, wen sie In aber aufsthut sicht man gelbe Zähnger so gar nicht schön sein, Ihr herr ist recht verliebt von Ihr, thut alles waß sie will, mich deücht, Es sengt schon ahn sich bem duc de Bery zu Erweißen daß Er keine sasten mehr helt ze.

## marly den 14. may 1705.

.... 2c. made du maine siebt alles woß serieux undt auch waß sustisst, sie bringt Ihr Zeit woll undt glücklich zu, undt thut alles waß sie will, Es ist Sine sust viel zu sehrnen, wen Man Sin gutt gedachtnuß hatt, wie E. L. undt Made du maine, es ist ader woll unnothig, wen man Sin so schism gedächtnuß hatt, wie Ich, wen made du maine den Mundt zu helt haben I. L. Sin ahngenehm gesicht, reden geht auch woll hin, daß sachen aber verdirbt alles, den die Zähnger seindt übel gestelt undt dazu golt gehlb, die taille ist auch gar nicht schön, gar klein undt Sin wenig schess, sie keydt sich aber woll, also geht Es noch woll hin, die princes de Conti ist heßlich, hatt aber auch verstandt undt ist dabey so wunderlich mitt maniren undt Ihren vapeurs wens Ihr ahnsompt, daß man meinen solte, sie wäre recht Närisch ze.

#### Versaille den 4. Juni 1705.

... 2c. wie wir zu Strasburg wahren undt Ich weg Muste, war pere jourdan so hernach mein beichtsvatter geworden auch dort undt hatte Alehder undt perücken vom marquis de Bethune ahn, vor dießem, wie Ich In franck-reich kam, war Es die mode, welche Nun nicht mehr ist, daß alle geistliche bischoffen, Erthischöffe undt abt, beh alles undt überall wahren, undt spraschen von allerhandt sachen als weldtliche Immer thun mogten, Nun aber

gehen sie weder zu den spectaclen noch spiel man sicht sie auch wenig In Conversationen, 2c.

#### Versaille den 7. Juni 1705.

. . . . 2c. Sm reben thut man mir auch gefahlen auff frangofch wen man Nur madame fagt, den seyder Ich sehe, daß der Rönig nicht will daß man die Duchesse de Bourgogne undt Duc de bery Laltesse Royale gibt, mag Ich Es auch nicht mehr haben, Im gartten fagt man Die (geht nicht mitt mir) aber wen Man zum Ronig tompt heltt Er ftill geht nicht weitter undt wen Er zwen wort gesprochen, macht Er Gin abschiedt reverentz, ben Dug man ja woll fort, den wen Er Einen lenden will, fagt Er Man folle mitt fpatiren fonften darff mans nicht thun, Es ift mir lendt, daß Ich 3. M. fo langweillig vortomme, allein vor diegem beholffen fie fich mitt meinem geringen verftandt undt Ich hoffte, daß, weillen Ich die gnade habe fo gar Rahe zu fein, daß man allezeit dießelbe indulgence vor mich behalten würde, waß ahnlangt, daß fie forchten, Ich mögte E. L. schreiben waß man fagt, fo koftet Es ja Nur, daß wordt (schreibts nicht) ben ber König fan nicht sagen, daß Ich jemahlen waß gegen fein verbott gethan, undt werdt Es auch Rie thun, daß ift Es aber nicht, Es ift umb benen zu gefahlen, fo mich nicht lenden können, ba fitt ber haaß Im pfeffer wie unger gutter Ehrlicher graff von wittgenstein alg pflegt zu fagen, Ich versichere E. L. daß meine Ginsambkeit mir gar nicht verbrießlich ift, 2c.

## Trianon, den 21. Juni 1705.

... 2c. bin auch gar woll logirt, habe 4 Rammern undt Ein Cabinet, worinen Ich E. L. schreibe daß hatt aufficht auff die Sourcen wie Man Es heift, die Sourgen feindt Gin flein holtgen fo fo dich ift, daß Im hellen mittag die Son nicht brin icheinen fan, brunter feindt mehr alg 50 brunen die machen fleinen bachelger die Rur Gin fchu brendt fein, fo daß man fie alle überschrentten fan, die seindt mitt gasson bordirt die formiren fleine inseln, die wendt genung fein, Gine taffel undt ftuhl brauff gu fetzen umb dort In schatten zu spielen konnen, auff benden senden feindt wie brente ftiegen ben alles ift Ein wenig en pante (dig fonte Ich nicht auff teutsch sagen) da laufft auch waßer über undt macht auff benden fentten Gine Cascade ift also wie E. L. feben, gar Ein ahngenehmer ort, auff ber fentten von meiner geben bie baume schir In meine fenster auch heift man die corps de logis, wo die princes de Conti monsieur le dauphin Sch unot Made la Duchesse logiren trianon sous bois Es ift hir nicht wie zu marly da Niemandts hin fommen darff alf wer genent ift, nadmittags darff alle menichen berkommen, undt den ganten tag big jum nachtegen wirdt gespilt, 2c.

Es Müßen Kinder sein so ihre unschulbt noch haben, mitt denen reden die genien, wie man pretendirt, den wie Made de nevers Made de montespan Kindett mitt Made la Duchesse durch die genien Ersuhre, war Es Ein Kindt, so in daß glaß sahe undt alles sagte waß zu tournay in made de montespan Kammer vorging, undt Made de nevers war zu paris, 2c.

Trian on den 28. Juni 1705.

.... 2c. Ich habe mich informirt wie der printz d'Elboeuff umbfommen, Es ist vor chivas geschehen, wo mons. de savoye In ist, undt
mons. de vandosme hatt Es besägert, Man hatt mons. de vandosme gesagt,
daß troupen jensehdt deß waßers wahren, so hatt der Duc de vandosme den
printz d'Elboeuff commandirt mitt 3 Esquadronen, wie der Erste übers
waßer war, hatt Man dem printz d'Elboeuff gesagt, Es wehren Nur 800
Man, hatt sie asso attaquirt, Es wahren aber 1500, der printz d'Elboeuff
ist gleich mitt Einer pistol Ins hertz geschößen worden, 2c.

## marly den Donnerstag 9. Julli 1705.

... 2c. Ich will E. L. verzehlen, welche Gine ursach man (wie Ich glaube) zu paris inventirt hatt, warumb my Lord marlbourough dem marechal de villars keine schlacht gelieffert, Man fagt Er liebe fehr alle mahrsager undt wahrsagerinen undt weillen Gine von großer reputation zu frankfort war, hatt Er fie hollen lagen, undt fehr examinirt, ob Er diege campagne glücklich sein würde, so solle Ihm die wahrsagerin geantwortet haben, Er würde gludlich fein, wen Er fich Rur vor Gine fache hüttet, Rehmblich ahn keinem general schlacht zu lieffern, so bandt von Einer schönnen fürstin ahm Degen trüge, hirauff solle Er seine Spionen Ins villars armée geschickt haben, umb zu schen, ob Er Einen schlupff bandt ahm degen hette, fie kammen wider undt sagten Er hette feines, da wardt alles zu der schlagt berenttet, jedoch morgendts gar frühe schickte my Lord marlbouroug wider hin, undt man fam Ihm fagen, villars hette Mun bandt ahm degen, gleich wurden andere abgefertigt, umb zu Erfahren von wem big bandt fommen, undt villars Cammerbiner Sagte die princesse de Conti hette Es geben, barauff zog der mylord gleich weg undt bachte nicht mehr ahn schlagen, wens villars leutte gewuft, hetten fie mich ahn ftatt die princes de Conti Nenen follen, fo würde nach der prophezeyung der mylord geschlagen worden sein, mitt dießem betrug, Ich kan nicht begreiffen wie man folde merger inventiren fan. 2c.

## marly Donnerstag den 16. Julli 1705.

 geist zu fragen, woran Er gebence, sagte Er Müste ahn Sine dame gebencen so schon were, so undt so gekleydt, die suche Stwaß mitt großen sorgen, Er sagte, fragt waß sie sucht, daß Kindt andtworte, Sin brasselet von Emerenaden Er sagte der geist mache den Erscheinen so Es genohmen undt sagen, waß Er mitt gemacht, daß Kindt sing auff Sinmahl ahn zu sachen, sagte, da sehe Iche Ich den man, Er ist gekleydt wie Ihr undt sicht Süch gleich wie 2 tropffen waßer, Er steckt daß brasselet mitt Siner goltenen schachtel Im sach undt Rimbts von der damen toillette, wie mons. de Louvois (das hörte) wurde Er bleich wie der todt undt zog die schachtel auß dem Sack undt hatt seyder dem ahn alles geglandt, ahn hersen ahn wahrsager undt alle dergleichen gattungen, 2c.

#### Trianon den 23. Julli 1705.

.... 2c. tallart ift nicht allezeit melancolisch geweßen, aber woll resveur undt distrait spricht allezeit allein mitt sich selber undt macht abscheilliche grimassen, den Er ist Ein wenig scheel undt gesicht nicht woll, 2c.

#### Trianon den 26. Julli 1705.

- .... 2c. Ich bin lieber zu versaille als ahn keinem ort, den da sicht man doch noch Etlichmahl, wer man ist, undt hatt leutte so Einem auffwartten, aber hir Muß man gantz allein leben, welches sehr incommode ist, 2c.
- .... 2c. mylord marlbouroug hatt woll In den Linien In flandern Erwießen, daß wens nicht woll hergeht daß Es seine schusdt nicht ift, mylord marlbourougs gemahlin gegen die ordinari gewohnheit von den Engständer hatt Einen starden glauben ahn die warsager, wie mir der Conte de gramond gesagt hatt, 2c.

## marly ben 30. Julli 1705.

.... 2e. auß alles waß Ich vom herrn Leibenitz höre undt jehe, Muß Er gar großen verstandt haben undt dadurch ahngenehm sein, Es ist rar daß gesehrte lelitte Sauber sein undt nicht stinden, undt raillerie verstehen, wir wißen hir nicht, daß die unßerige vortheil gehabt haben, Contrarie wir meinen Es sehe übel In flandern ben den linien so mylord marlbouroug Eingenohmen auff dießer sentten abgangen, 2c.

## marly ben 2. augusti 1705.

.... 7c. Man weiß nicht mehr wer man ist, wen der König spatiren geht setzt jederman den hutt auff, geht die Duchesse de bourgogne spatiren hatt sie allezeit Eine dame undter dem arm, die andern gehen Neben ihr her, man sicht also nicht, wer sie ist, Im Salon hir undt In der gallerie zu trianon sitzen alle Mansseütt vor mons. le dauphin undt die Duchesse de

bourgogne Etliche liegen Ihre lenge auff den Canepéen biß auff die frotteurs die spiellen damen In derselbe gallerie, Ich habe recht Mühe mich ahn die Confussion zu gewehnen, Es ist umbeschreiblich, wie alles Nun ist undt gleicht gar keinem hoff mehr, Man weiß warlich nicht mehr waß Es ist, daß alles soll lust heißen undt Man sicht doch Niemandts lustig, undt Man verspürt mehr boßheit alß lust 2c.

## Versaille ben 9. augusti 1705.

.... 2c. Ich kan nicht begreiffen, wo die lust sein Muß die große herrn kranck zu machen ohne daß sie Es sein, als wie den Kehßer undt unßerm König, I. M. rehtten sahren undt spaziren so draff zu fuß, daß Ich nicht weiß wie man sagen kan, daß sie wehe ahn Sinem schenkel haben, Nehmen auch gar nicht ab, Er ist dieter alß Er sein seden geweßen, daß sich Etsich generals In flandern sich so übel deh den Linien gehalten kan den König freylich nicht gesalten, Einer aber von unßerm hauß hatt sich gar woll geshalten, Nehmblich der Junge pfalzgraff von Birckenfelt, die gante armée gibt Ihm daß Zeignuß, undt al Sen woll hatt Man Nur Caraman undt Biron gesobt In den frantzöschen gedrucken gazetten, daß hatt mich recht verdrößen, Man hatte roquelaure 6 mahl gewarnt, Er hatt aber nie glauben wollen, solle sich beßer auff Eßen undt drinken, alß auff den Krieg verstehen, Es seindt viel von Chur Bayrischen umbkommen, Nun sagt man zu paris, daß die Bayrischen sich nicht allein übel gehalten hetten, sondern sie hetten die Linien verrahten und den seindt hineingeführt, obs war ist weiß Ich nicht, 2c.

## Paris ben 16. augusti 1705.

....?c. Durch den heüraht mitt der princes von anspach sicht Man woll, daß daß sprichwort war ist, daß die heürahten In dem himmel gemacht sein, weillen J. L. nicht haben von religion Endern wollen undt daburch E. L. Gudel ahnstat deß Erthertzog bekompt, der J. L. wie Man sicht bestimbt war, Es ist die artigste historie von der west, wie Ein rechter roman, Es ist possirsich, daß der Churprintz sich nicht hatt Enthalten können als mons. dusch douzeurs zu sagen, Ich glaube Es war Ein wenig jalousie [3 L. von dem römischen König undt Erthertzog reden machte undt daß Er examiniren wolte, ob noch Ein wenig jnclination vor J. L. In der princes hertz were, Ich sinde aber die wortte nicht zu freh von mons. dusch, aber der thon undt daß ahusehen san dieses vor freyer machen passiren, den Nur ohne verliebte maniren zu sagen daß die princes alle sürsten konte glücklich machen, war Nur Eine politesse, aber wie schon gesagt die maniren dabeh können daß vor versiebt passiren machen, 2c.

## marly ben 27. augusti 1705.

.... 2c. Gestern habe ich mitt ma tante von maubuisson ju Mittag gegen J. L. haben bero 5 Sinnen gott tob noch gant hören gar woll sehen

ohne brillen undt scharpff haben noch bero gutten verstandt gar net undt radottiren gar nicht, wen sie ahnfängt hatt man mühe J. L. zu verstehen, den sie haben die Jung Schwer, wen sie aber Ein wenig nach Einander reden, kompt die sprach gant wider, undt sprechen wie allezeit undt Man versiehet sie gar woll ausst französich undt telitsch, sie können aber gar wenig gehen, undt waß mir ahm meisen Mißselt ist daß J. L. Erschrecklich mager werden, sie sagen sie Entpsinden gar keine schwerzen Nirgendts, verspiren aber täglich, daß sie schwächer werden undt abnehmen, sie haben mich recht attandrirt, sagten, sie Meinten Es were daß letztemahl so Ich S. L. selse, Irre größe forcht ist kindisch zu werden, Ich glaube aber nicht, daß Es geschehen wirdt, der verstandt ist noch zu net dazu, hiemitt habe ich E. recht undt ohne nichts zu verhehlen, dero fraw Schwester standt bericht, 2c.

#### fontainebleau den 3 Octobre 1705.

.... 2c. Es ist gar keine raison mitt alles hir, lussage ist die eintzige, waß aber ahm possirlichsten ist, ist daß der tittel von monseigneur so jetzt mons. le dauphin undt seinen herrn sohnen geworden, war vor dießem nicht sons dern man sagte Nur monsieur le dauphin, weillen der König aber sundt daß monsieur le dauphin Einem alten mons. de mondasson gliche so Man monseigneur hieße, daher hieße Ihn der König monseigneur, die courtissans so Es hörten undt nicht wusten waß Es bedeüttete, meinten, der König gebe den tittel ahn monsieur dauphin haben Ihn alle gleich monseigneur geheißen, so ist Es geblieben, wir haben offt darüber gesacht, 2c.

## marly den 5. 9br. 1705.

.... 2c. Ich habe nicht gern vernohmen, daß freillen pelnitz undt freillen sunsfelt ben E. L. sein den daß Muß E. L. trawerige gedancken geben, Ich glaube nicht, daß dieße letzte sich kan vor verniederigt halten, wen sie Ihrer Königin S. fraw Mutter dinen solte, viel schlafen thut nicht viel zu der gesundt Ich habe In meiner jugendt gar wenig geschlaffen bin doch gesundt, der Cron printz von Preussen ist von gar wachenden Eltern gesbohren, also sein natur wenig zu schlaffen, kan also J. L. nicht schaden, 2c.

#### marli den 8. 9br. 1705.

.... 2c. Sapho Muß ja Eine Narin Mitt aller Ihrer Kunst gewest sein, weillen sie sich auß lieb für phaon umbs leben bracht hatt, mad Scuderie wolte Ihr Nur wie Ich glaube In der gelehrtheit gleichen, den mad Scudery ist allezeit tugendtsam gewest, die lieb von mons. Pellisson hatt sie gantz nicht verunehrt, daß war woll Ein abscheilliger Mensch, Er hatte Ein gantz viereckt gesicht, vor Näht von Kinderblattern die wahren weiß auff Sinem gelben grundt, Er hatte die augen gantz roht eraillirt undt wie wars In den Ecken undt zwischen den augliedern, waran Er keine haar hatte sondern Nur wo rohe sleisch, seine Naße war brehdt undt die Naßlöcher sehr offen,

auch voller Räht von Kinderblattern, die augen trieffen continuirlich, daß Maull war von Einem ohr zum andern, zimblich dicke gang weiße leffigen, schwärtze Zähn undt viel Zahnlucken, E. L. sehen woll, daß mitt Einem solchen gesicht mad<sup>11</sup> Scuderie ohne Scandalle umbgehen konte, die taille war auch nicht löblich den Er hatt breitte schuldern undt den halß kurtz, der Kopff stack gantz In den schuldern drinnen, lange schmahle suß undt keine waden ahn den bennen, Es war Ein recht munster hatte aber Einen großen verstandt undt war sehr gesehrt. 2c.

#### Versaille den 17. Xbr. 1705.

.... 2c. unßer König mochte mylord galoué recht woll lenden hatt Ihn von allen andern distinguirt, undt selber sorg genohmen, daß man Ihm seine Sinfommen nach Engessandt schickt, solte sich auch also woll distinguirt haben, nicht gegen seinem König der Ihm gnädig ist zu dinnen, Es ist mir doch sieb, daß. Er nicht umbkompt wegen alter Kundtschafft.

## Versaille ben 27. Xbr. 1705. umb 11 morgendts.

.... 2c Ich weiß den Bayerischen Bauern recht danck Ihrem Churfürsten so trew zu sein, wie der marechal de villeroy mir vorgestern verzehlt, so verliehrt Chur Bayern nichts, so jetzt 5 millionen Sinkommen haben undt darff seine printzen nicht drauff Erhalten, kan mitt machen, waß Er will solle auch Immer sustig undt von guttem humor sein, 2c.

## Versaille, den 4. Februari 1706.

.... 2c. wie Ich auß Louise undt Amelisse Brieffe sehen, so haben wir sehr differenten opinion, den Ich fan Nie condamniren wo Ich waß guts In sindt, mich deücht der Nahm thut nichts zur sach, wie können doch die raugräffinnen so partiel sein, den unßer herr Batter S. der Chursürst hatt sa In allen instructionen von seiner Kinder Hoffmeisterinen sehen laßen die partialitet zu verhindern, Ich kan auch nicht begreissen, daß waß gutt ist, sich allein sinden soll, In waß unahngenehm ist, undt wen Eben daßels dig gutte undt dieselbige morale sich In Stwaß ahngenehmes sindt, daß Es alsdan nicht mehr gutt sein solle, Ich sinde viel mehr daß zu beklagen ist, daß man nicht mehr ahngenehme manieren sindt die tugendt Einzupregen, als durch so verdrießliche undt langweillige sachen, als wie die devotionen In allen religionen sein, drumb hasstet auch daß gutte so wenig bet den meuschen, 2c.

Mein sohn ift nicht gantz mons' Leibnitz Meinung den Er pretendirt daß die unitet sich allein In gott befindt, Er hatt mirs wollen begreiffen machen, Ich gestehe aber meine ignorentz Ich begreiffe kein wordt davon benn man weiß Ein wenig mehr als ordinarie leutte von seiner art wißen,

Es siehet Ihm and zehn mahl beger, wen Er serieux redt, als wen Er poßen treiben will, den serieux ist Ihm gantz natürlich, aber daß will Er

lender nicht glauben.

Daß spiel hatt sich gewendt saragossa ift Nun vor unßern König In Spanien undt Ein gutt theil von aragon, Man hatt auch die belagerung von allicant aufsheben machen wie Ich heütte durch Einen brieff von der Königin In Spanien vernohmen, In Cathalonien geht Es auch nicht mehr so gar woll vor den Erthertzog also zu hoffen, daß unßer König In spanien sich noch In seinem thron besestigen wirdt, man hört doch nicht, daß naple undt sicillien untrew sollen geworden sein, ec.

## Versaille, den 7. Februari 1706.

#### Versaille den 27. Februari 1706.

— Man heist das fest so man auff den geburdistag helt jetzt galle tag glaube Ich, In teütschlandt zu meiner Zeit wust man noch nicht was galle tag war, Ich kan nicht auß der trawer, sobaldt Ich Nur Ein roht bandt ansthue, fompt mir wider Eine trawer, Ich habe E. L. glaube Ich schon geschrieben, wie daß wir seyder vergangen dinstag die trawer vor die verwitibte Königin In Englandt so In portugal gestorben, ahngelegt haben, aber der König hatt mich dispensirt meine Liverey In trawer zu kleyden saßen undt schwarze Kutschen zu haben, daß din Ich recht fro, vor meine person gehe ich nicht ungern In trawer, den Es ist seichter als die andere Kleyder, 2c.

## Versaille, den 25. mertz 1706.

.... 2c. Die bon gibt man nicht ahn die vierge marie aber so macht mans Man schnehdt so viel stück als leütte ahn tassel sein, den bringt man den Kuchen gang zerschnitten undt man hatt Ein kindt, daß theilt die stücker anß, Im bringen sagt man phibé daß Kindt andtwordt, (pour qui) so sagt man pour le bon Dieu, da zicht daß Kindt Ein stück hernach sagt man pour la St. vierge so zichts wider Ein stück, hernach gibts In der rehe herumd ahn alle so ahn tassel siegen frigt le bon dieu die bon, so ist der haußherr

Roy, frigts la St. vierge so ist die vornehmste dame hauß Königin, vor dießem In franckreich gab diß spiel den hoffreillen Einen großen vortheil der König aber hatt Es abgeschafft, aber noch zu Louis 13 Zeitten wen Ein hoffreillen die den bekam undt Königin wardt, dispossirte sie, von den chargen so In den 24 stunden vacant wurden, waß Es auch sein mögte, daher ist daß sprichwordt kommen, daß die don so groß glück bringt undt wen keine charge vacant ware, forderte sie dem König gnaden, so Er schuldig war Ihnen zu geben, wegen aller dießer ceremonien habe ich gezwehsselt, daß die don zu berlin würde gezogen werden, vielleicht ist Es auch Nur gangen, wie Man Es ordinarie In teütschlandt Macht mitt Zettel ziehen, 2c.

## marly ben 9 may 1706.

. . . . 2c. Ich bin gegen den Erthertzog weillen Ich ungern König undt Königin In Spanien recht lieb habe, undt mögte wünschen, daß 3. L. gefangen würden, damitt balbt Gin gutter frieden werden möge, ben Es ift ja beffer bor die ruhe von gant Europe ju munichen, alf vor Ginen Gintigen fürften, vergangen (Nacht) machte Ich In meinem Gin ben frieben Nehmblich so, Ich ließ ungerm König In Spanien alles waß spanien heist undt indien undt gab dem Erthertog die Königreiche naple undt sieillen undt alles maß der König In Spanien In jttallien hatt, ungerm König gab ich Lotheringen undt ungerm hertog von Lotheringen alle spanische Riederlander 3. L. den Churprint machte Ich ahn sein interesse von Engellandt renonciren undt Es feiner fram fdmefter cediren, undt die folte ungern König In Engellandt heurahten, der folte aber Erft nach E. L. Rönig werden, die princes von Engellandt folte ben König von naple heurahten, Chur Coln undt Chur Bayern undt ber hertzog von Savoyen folten wider In Ihre länder, mich beiicht Es were nicht uneben fo, aber Ich glaube man wirdt meinen raht nicht fragen wen man ben frieden machen wirdt,

mich beücht, daß Es Nun baldt Zeit were, daß der König In schweben ahn heürahten gedächte, Ich mögte Ihm unahngesehen meines project de paix

E. 2. Endel gern gönnen.

mich beücht ber Renger ist zu coquet undt violent umb baß die Kengerin recht glücklich sein kan, 2c.

marly ben 16. may 1706.

.... 2c. E. L werden Nun woll Ersahren haben wie daß deß Königs trouppen Eben so glücklich In teütschlandt sein, alß In jttallien die Linien hagenaw undt drussenheim Eingenohmen haben und Landaw belägern, zu hagenaw hatt sich die garnisson so 2600 man starck war prissonier de guerre Ergeben, Es wahren Lautter Säxsische troupen die sahnen seindt gestern ahnkommen, Ich habe sie aber Sben so wenig zu sehen bekommen als die Brandenburgische, den sie werden Nur Im allerhehligsten beh made de maintenon geschen, wo die prophanen wie Ich bin nicht hin dürssen, aber I. M. haben mir die gnadt gethan mir Es gestern ahn tassel zu sagen, daß ist mir Eben so lieb alß wen Ichs dort gesehen hette, die Campagnien

fangen auf allen sehtten woll vor unf ahn, Ich habe woll gedacht, daß Es E. p. nicht quehlen würde, Erfrewet mich desto mehr, undt wünsche besto gehertter, daß die Campagne Endigen moge, wie fie ahngefangen undt baldt Ein gutter frieden drauff folgen, 2c.

## Versaille, den 30. May 1706.

.... 2c. Man hatt warlich jetzt trost von Nöhten, den unglücklichere Zeitten alf Nun fein, habe ich nicht Erlebet In den 35 Jahren daß Ich Nun In frandreich bin, Es geht fein tag vorben, dag man nicht Gine Reue undt boge Zeittung bekompt, aber weillen E. L. Es ohne Zwenffel ichon wißen,

fo will Ich weitter nichts babon fagen 2c.

- - alle beg marechal de villars maniren sein romanesque, daß Muß Man gestehen allein Er schlächt sich beger alg ber marechal 'de Villeroy, printz Louis hatt nicht Röhtig sich viel zu rühren my-Lord marlbouroug rührt sich genung vor fie bende, undt leuder Rur zu viel, von dem fan man fagen wie rabenhaubt fagte bon Jour Monsier fie haufen wie ber teuffel, die ahn hexerey glauben werden meinen Er hette einen packt mitt bem teuffel gemacht, umb fo unerhört glüdlich zu fein wie Er ift.

wie Erbarmlich undt unglücklich Es vor Barcelonne vor ungerm König In Spanien geEndert wißen E. L. ichon, werde also wentter nichts bavon

fagen.

Ich weiß nicht wo mitt Man den Erthertzog behengt, aber Er ift gludlich ben nach alle aparentz hette die fach nicht fo vor Ihm fprechen follen. feine befte reliquien feindt die Englander undt hollander 2c.

#### Versaille den 10. Juni 1706.

. . . . 2c. Ich glaube daß unger König verwundert sein wurde wen Ich 3. M. sagen solte, daß ich die gante conversation weiß so 3. M. mitt Cavalie gehalten haben, die preuve undt den beweiß von 3. M. gutte religion ift lender nicht mehr gultig tallar undt der marechal de villeroy haben daß contrarie bewießen, Ich finde aber gehertzt ahn Cavallie daß Er dem König Ins geficht hatt fagen dorffen wo Er feine waffen undt munition bekommen villar mag vielleicht dem Cavalie mehr versprochen haben alg ber Rönig Ihm befohlen, 2c.

#### marly ben 13. Juni 1706.

. . . . 2c. Def Königs hauß helt sich allezeit woll, Man hatt Ihnen aber feine bulff geben ba Dugen fie woll auffhoren, ber ahnstalt war ichlegt, undt Man wolte den Churfürsten von Bayern nicht glauben, welcher doch wie 3d gehört gutten raht geben hatt, von diegem allem were viel zu fagen, Es ift aber beffer zu ichwengen. 2c.

marly ben 20. Juni 1706.

.... 2c. Die relation von Barcelonne wo vor Ich E. gehorjamen danck sage ist just biß auff die vivacitet so Er dem Erthertzog gibt, daß ist gar nicht war met verlöff den Ein Engländer so mylord russel heist undt dort ist gesangen worden undt alß auff deß Conte de thoulousse dord geweßen hatt verzehlt daß Man den gutten Erthertzog wie Ein Kindt tractirt hatt undt von Einen Keller In den andern geführt sicher vor den bomben zu sein, undt sagt, daß Er Eben so kindisch alß unßer König In spanien Immer ist, setzte auch gar natursich dazu (ne somes nous tous pas dien sots) de nous tuer pour ces deux denets de Roy, Kessel hatt woll gethan seinem herrn mehr verstandt zu geben alß Er hatt, milord galoé ist noch nicht bei madrit, der hazard hatt viel zu Barcelonne gethan, Es ist Nur zu war, daß die Engländer den Erthertzog woll gedint haben auff allen seihten, 2c.

marly den 24. Juni 1706.

Che ich auff E. L. gnädiges schreiben andtwortte, fo ich von ber letten post gefpart, Muß ich E. L. fagen, daß ich Gine freide habe, fo mich aber boch In gar große forgen feten wirdt, den Dein fohn geht nach Ittallien, bort affi generalismus zu commandiren undt mons. Le duc de vandosme wirdt In flandern, der marechal de villeroy hatt gin den König geschrieben, daß weillen Er woll verfpurt, daß Er der ungludfeeligste Menich von der weldt sene, wolle Er des Königs troupen nicht mehr zu seinem unglück exponiren, batte berowegen unterthänigst daß Ihm 3. M. Erlauben mögen, die armée zu Quittiren undt herzukommen, also ist dieße verenderung gemacht worden, Meines fohns freude kan Ich E. L. nicht auffprechen Er helt fich strader undt scheindt dren finger hoher als zu vor, heutte über 8 tagen wirdt Er weg Ich hette lieber gewünscht daß Er In flandern commandiren mögte den Er fent daß landt undt Es ist Räher hette den winter wider fommen fönnen, so nicht In jttallien geschehen kan, den da Müßen sie winter undt Sommer bleiben, undt die lufft ift den frantogen fehr ungefundt, abn die flanderische lufft ift mein sohn schon gantz gewondt geweßen, aber Es ift ohnnöhtig bavon zu reben, Man Muß wollen maß gott undt ber König wollen, villar wirdt unter meinem sohn commandiren undt ber marechal de marsin wirdt In teutschlandt commandiren, jo lang, alg man lebt ficht man woll viel verenderungen, gant paris fo Meinen fohn fehr liebt bezeigt Gine große freude, die freude aber wirdt mir manch hertzklopffen geben, wie E. L. leicht werden gedenden fonnen, undt wirdt mich woll hertlich nach dem frieden verlangen machen, 2c.

Daß Barcelonne Ensett ift Nur gar zu war aber nicht daß der admiral 6 schiff versohren noch daß monseigneur geweint hatt, die daß sagen kennen J. L. nicht, my Lord galoé ist auch nicht so Nahe ben madrit alß J. L. meinen gant Castillien ist noch vor ungerm König In Spanien undt J. M. seindt nebenst dero gemahlin der Königin zu madrit, wo sie gar woll Entpsangen

fein werden,

freylich hatt Chur Bayern ursach betrübt zu sein allein (qu'alloit jl faire dans cette gallere) Ich bin gant böß auf bießen Chursürsten ben Er verhindert, daß mein sohn nicht In flandern geht, den weren J. L. nicht In flandern, ging mein sohn dort hin, 2c.

## marly fontag ben 27. Juni 1706.

. . . . 2c. Ich bin doch froh daß E. L. bende Enckel fo nach Dero Sin undt gefahlen geheuraht worden, Ich aprobire aber gar nicht, daß E. L. (herr Sohn,) 3. 2. der (Churfürft, es) gethan ohne E. 2. davon ju fprechen, den daß ift gegen den respect so Er E. L. schuldig undt der König In preussen selber hatt unrecht, den ob Er zwar Run Konig geworden fo ift Er E. L. doch Ginen findtlichen gehorsam schuldig, weillen Er E. L. Dochterman undt sein fohn E. L. Endel ift, weillen die princes dem König fo woll gefehlt wiirde Er fie woll vor fich felber glaube Ich genohmen haben, wen Er nicht oncle were, Ich hoffe aber daß weill der König In preussen den cron printzen verheüraht, daß Er felber ahn feinen heuraht dendt, gott lage E. L. taugendt freiiden ahn dießem lieben par Erleben, Ich bin fro, daß die andriene In Eine so große occassion ift gebraucht worden, Ich kan leicht begreiffen wie die gutte princes gezittert hatt, Gin heuraht ift kein bagatelle Es ift Gin kauff jo jo lang werdt alf bag leben, also hatt man nicht groß unrecht bang bavor ju fein, Ich weiß bem König In preussen band ber E. L. gleich nachricht Davon geben, der Churfürst 3. 2. herr fohn, folte fich brüber ichamen nicht der Erfte gewest zu fein, dieffe fierte wirdt von Niemandts aprobirt werden, gegen den feinden Muß Man fier aber nicht gegen fein fram Mutter, den wen Er die Ehrt fo Ehrt Er fich felber wie I. L. Es aber machen beift man Es Einen baweren ftolts. 2c.

## marly ben 1. Julli 1706.

. . . . 2c. Es fompt mir recht wunderlich vor, daß man E. L. große panearten von der adoption ahn der eron Engellandt bringt, undt daß Man E. L. nicht gibt, waß die Regsten Erben abn pension haben follen, ob Es E. 2. 3war nicht hoch von Röhten haben, fo konte Es Derofelben boch nicht schaden, undt beucht mir, daß Es schimpfflich vor eron Englandt ift, die adoption ohne die pension zu schicken, wie E. L. mir den Churprints beschreiben Muß Er sein waß man bir Quinteux beift, bag feindt die unlegdtlichsten humoren undt Mitt welchem man ahm wenigsten zurechtkommen undt die feindt zu beklagen so mitt solchen leutten zu thun haben, beklage E. L. undt Insonberheit seine gemahlin, Es Muß aber auch des hoffmeister schuldt sein so 3. L. gehabt haben, den hett Er Ihm den Ropff In der Jugendt gebrochen, undt recht gewießen, waß Er jederman schuldig ift, würde Er raisonabler geworden, Man folte 3hm haben begreiffen machen, daß man die leutte bor bogig helt wen fie fo fein, wen man Im daß recht Eingeprägt hette, undt seiner großherr vattern exempel vorgestellt, wie die sich mitt Ihrer politessen undt gutten humor ben der ganten welt estimirt undt beliebt gemacht haben, and daneben begreiffen machen, wie Er durch feine gebuhrt viel weniger ursach hatt ftolt undt hoffärtig zu sein, so bin ich gewiß, daß wo Er anderst verstaudt hatt wie man sagt, daß Er reflectionen würde gemacht haben undt In sich gangen sein, Ich bilde mir den Churprintz gantz Ein, wie den graff platten, 2c.

#### Versaille den 18. Julli 1706.

. . . . 2c. Ich Muß E. L. die affection verzehlen fo Gin schweitzer fo den Cantiler dint, vor bem König hatt, dießer ichweitzer wurde Reulich frand, mie der Docttor ju Ihm fam, fagte Er herr Docttor Es ift ohnnohtig daß Ihr bor mich forgt Sch Muß fterben undt will auch fterben, ber Doctor ber woll fabe. daß Eine melancoley da war sprach Ihm zu. Es were nicht Erlaubt fich felber umb zu bringen, undt wen Er Gine betrübtnuß auff dem herten habe folle Er Es Ihm fagen, der schweiter fagte, Er habe Gine folche affection jum König, daß Er 3. Dt. allezeit hette gar glüdlich gefeben, fonte alfo nicht auffteben fie unglücklich zu sehen, Der Docktor fagte, man Müste die fachen nicht so zu herten Rehmen alles were noch nicht verlohren undt der König felber hette hoffnung, daß Es beger werden würde, alfo folte Er nicht verzwenfflen, Der ichweiter hörte diefes gar gedultig ahn, nachdem aber ber Doctor aufgeredt, fing der schwentzer ahn ben Ropff gu schüdtlen undt hertglich gu feuffgen, ber Docttor fragte Ihn ob Er noch Etwaß auff bem herten hette Er folte Es Ihni sagen, der schwehter sagte moy ay encore deux bougre de marechaux de france sur la poictrine qui m'estoufent qui sont le marechal de villeroy et celuy de tessé, si vous ne me les ostés, je moureres encore, bas war ichon gegeben, 2c.

## Versaille den 15 augusti 1706.

.... 2c. Man sagt hir nicht, daß mons. de vandosme übel mitt seine officir zusrieden ist, marechal de villeroy hatt Nun le baton beh dem König, scheindt lustig, man sichts Ihm nicht mehr ahn, Mein sohn hatt gar kein disicultet gemacht die armée ahnzunehmen, In so großem desordre als sie and sein mag, hofft Er doch Etwaß mitt außzurichten, die Zeit wirdt lehren ob Er recht oder unrecht hatt, 2c.

#### Versaille den 2. 7br. 1706.

.... 2c. Ich bin jetzt recht In sorgen vor meinen sohn so den 28. aug. vor Turin ahn kommen undt der printz Eugene folgt Ihn, glaube also, daß sie Sinander greillich In die haar kommen werden, den die statt ist noch nicht Eingenohmen, sie wehren sich start, Man hatte Sinen halben mondt Singenohmen gehabt undt noch zweh andere werd, aber die belagerten haben Es wider genohmen, also wirdt der printz eugene woll Sin schlagt wagen den ort zu Entsetzen undt da ist mir bitter bang ben, wie E. L. woll gedenken können, mein gott wie bin ich des seydigen Kriegs so Müde, die arme printzes d'har-

cour hatt Ihren sohn ben prince de maubes versohren Er ist ahn Einer Krancheit In Ittallien gestorben, Es ist schadt, den Er fing ahn recht fein zu werden, 2c.

#### Versaille den 5. 7br. 706.

.... 1c. sie haben sich zu menin nicht lenger wehren können, weissen alle mousquetten zersprungen wahren, daß glück ift diß Jahr nicht auff dießer sepht, gott gebe daß Es sich wider zu unß threhen, Man hatt hir kein groß werck von dem kourage gemacht, Man hatt Nur gesagt daß my lord marlbourough gesangen were worden, wen sein kavorit, deßen Nahmen man hir nicht gewust, Ihm nicht sein pferdt geschwindt geben undt sich ahn statt gesangen geben, sehe Nun anß E. L. guädiges schreiben, daß Er Conigan heist, so sehr Ich Ich auch wünschen mögte J. L. den eron printzen zu sehen, so ist Es mir doch sieb J. L. nicht durch gesangen sein gesehen zu haben, Es ist woll kein wunder daß E. L. dießen braven herren so Dero seiblicher Enckel ist, lieb haben, 2c.

#### Versaille den 12. 7br. 1706.

bie damens, Er Nehm lieber turin Ein, daß Er sich zu stark ahngelegen sein lest, den umb die Soldatten so abgeschreckt sein wider hertz zu geben wagt Er sich so Erschrecklich, daß mir gantz angst undt bang daben ist, Es ist Nun 6 tag, daß Ich keine Zeittung von Ihm gehabt habe, din In rechten ängsten

daß Ich nicht bavor schlaffen fan, 2c.

.... 2c. Es ift gar war, daß unßer König noch gar woll außsicht, Er versichert noch, daß Er nach fontaine bleau will, Ich fan Es aber nicht glauben, die Duchesse de Bourgogne wirdt Es nicht sehden, sie kan nicht sehden, daß der König mitt Mir redt, seht verwichenen Donnerstag nach dem nachtEßen that mir der König die gnadt undt wolfe mitt mir reden die Duchesse dourgogne jnterompirt J. M. sagte blatt herauß Er solle weg gehen sie were übel, gab mir nicht die Zeit zu andtworten, hetten vor dießem madame la dauphine oder ich dergleichen gethan, Es were nicht apropirt worden, der König ist so von guttem humor, daß Es Einem recht wunder nimbt. Der Duc de Bourgogne raisonirt woll auff weltliche sachen aber nicht auff geistliche den Er ist Sin penitent von den jessuwittern, undt die sehren, daß man Nie auff die religion raisoniren Muß, sondern In dem sall die vernunsst gefangen Nehmen, so machen Es J. anch, seindt also weidt davon wie E. L. zu raisoniren, 2c.

wen mein sohn woll secondirt sein konte würde Er woll Erweißen, daß Er sein handtwerch, allein Es ist Ein schlechter ahnstalt, undt ärger alß Es sich sagen lest undt Mein sohn kan daß ohnmogliche nicht thun Ich weiß nicht wo die courier bleiben Man solte schon den 10 Zeittung gehabt haben undt Es ist noch nichts kommen, sage E. L. woll unterthanigsten Danck vor meines sohns gesundtheit undt leben zu wünschen, gott gebe E. L. davor

taußendt freuden ahn Dero herrn Sohn undt Endeln.

Baß ber Lützenbourg E. L. von ungerm König In Spanien undt Seinem Schwigervatter verzehlt, hatte man mir auch ichon gejagt, ec.

## Versaille, ben 16. Sept. 1706.

E. 2. . . . . 2c. Ich bin recht In ber Seelen betrübt, den just den tag da E. L. mir setzt geschrieben ist woll unglücklich vor mich, undt dieses weisen der marechal de marcin undt die übrige generals meinen sohn nicht haben glauben wollen, welcher mitt seiner armée auß den linien den seindt attaquiren wollen, aber marechal de marcin noch seiner von den andern generallen hatt dazu Eingestimbt undt haben ordre gewißen daß sie Es nicht thun dörssten also hatt mein sohn unglücklicher weiß Ihren versluchten raht solgen Müßen, die seinde haben das retranchement attaquirt wo mons, de la feuillade vergeßen hatte den ort zu besestigen weillen Er sich auf 2 Flüße verlaßen so da sließen, hatt aber nicht nachgedacht, daß daß waßer bey der hitz trocknet, die seinde seindt durch waßer kommen m. Man gegen 8 taus sendt seindt also wie E. L. seicht denken können durchgebrochen undt haben Turin Entsetzt, mein sohn hatt sich so lang gewehrt alß Er gekondt hatt undt ist ahn 2 orten verwundt hatt Einen mousquetten schuß In der hüsste ein balbirer

hatt mir geschrieben undt versichert daß gar keine gesahr daben ist, der marechal de marcin hatt seinen bößen raht mitt seinem leben bezahlt, den Er ist umbkomen Man sicht heutte mehr alß Nie, daß wen man meinen sohn

hette gewehren lagen, daß Es beger were bergangen, 2c.

marly ben 23. 7br. 1706.

.... 2c. Die nächte seindt schön Nun der mondt seücht, des eron printzen gehorsam ist desto mehr zu loben daß Es den Itziger Zeit die Moden gar nicht ist, daß Kinder den Estern gehorsam sein, Es ist nicht möglich, daß man so Einen herrn nicht sied sol haben der raisonable undt verständig ist undt lieb hatt waß Er sied haben soll, ob ich zwar weder J. L. den eron printz noch Churprintz kene undt sie mir gleiche nahe verwandt sein, so ist mir der eronprintz doch viel sieder als der Churprintz, weisen dieser E. L. sieb hatt undt seine schuldigkeit beser als der Churprintz ben E. L. vericht, et.

gestern habe ich noch Einen tome von octavia vom gutten herhog von Braunsweig bekommen mitt Einen schreiben, der roman macht ahn die Ewigkeit gedencken, den Er Nimbt kein Endt, 2c.

#### Versaille den 28. 7br. 1706.

.... 2c. Bon hir kan ich E. L. wenig guts sagen, Man ist in einem greutlichen standt undt will die so es treusich meinen nicht glanden, darauß ist meines sohns unglück entstanden, den der König hatte ihm expres be-

fohsen, nichts ohne den marechal de marcin zu thun, der war Ein timider Mensch, dörsste auch nichts untersangen, ohne mad. de maintenon zu fragen, die den Krieg versteht wie mein titti, wie kan Es dan woll ablaufsen, wen den Ein ungliick geschen heült sie, undt weindt, daß macht aber daß übel nicht gutt, gott verzey mirs aber ich kan nicht glauben, daß sie meinen sohn zu seinen besten In jttallien geschickt hatt, Es kan nicht traweriger hir sein alß Es Nun ist, Nirgendts wirdt kein hoff gehalten, der hoff ist geworden wie die heüßer a 8 estage zu paris, da In Ein Jedes Eine kamille apart steckt daß keines vons ander nichts weiß, Niemandts trawet deß ander, zc.

Elisabeth Charlotte.

Versaille ben 29. 7br. 1706. umb 11 uhr morgendts.

also kan ich noch plaubern, Ich werde E. L. aber Nichts lustigers sagen können, als vor 9 tagen, den Ich bin In todes ängsten vor meinem sohn undt weillen die morgende post geschwinder gehen wirdt, als le plat, so werde Ic. L. meins sohns zustandt Erst morgen berichten, hir aber Nur sagen, waß Ich die post nicht sagen kan, wie Ellendt Es Run hir ist, die helsste von gelbern so man Entpfängt ist In dilliet de monnaye will Man gelt davor haben, Muß man den deen theil davon versiehren, daß geht hoch auff die enge also hört man überall nichts als klagen undt lamantiren, welches sehr beschwerlich ist, den König Muß Ich doch noch In zweh stücken sehe kelt Eine große standthassissisch noch Ich zweh siehen der der princes des ursins geitz, die umb alles zu ziehen alse grand despagne gegen den König gesetzt, undt hir die maintenon, so durch Ihren geitz den König übel dinnen macht Indem sie denen Nur den stehet so ihr gelt geben, zicht gehlt von alles, 2c.

#### Versaille ben 7. Oct. 1706.

hatte aber Eine mündtliche vom König, sich nicht gegen marcin zu opiniatriren hatt derowegen folgen Müßen zu seines undt deß Königs selbsten unsglück, hette man mein sohns ordre gefolgt were der seindt geschlagen undt turin Eingenohmen, den sie hatten nicht mehr alß vor Einen Eintzigen tag zu seben drinen, mesdauit hatt auff mein sohns ordre den Landtzraffen geschlagen, undt Es were Er geschehen, wen Es marcin nicht auch schon Einmahl gesindert hette, von la keuillade sage Ich nichts, den Ich habe seinen schwisgervatter undt schwigermutter lieb, wen Ich die nicht considerirte würde Ich viel sagen, 2c.

#### Versaille ben 14. 8br. 1706.

.... 2c. wen man lift, waß E. L. ahn bero fraw schwester vom König In schweben schreiben kan man ohnmöglich laßen, ohne sich vor Ihm zu interessiren, Er ist Ein rechter christlicher heros woll schabt, daß J. M. solchen widerwillen gegen den heüraht haben, den Er solte race ziehen umb die tugendt wider In die welt zu bringen, die Man selten sindt zu dießen Zeitten, Er Erweist woll, daß Er nicht jnteressirt ist, weillen Er der Königin Churssürstin undt Churpringen Ihre Einkommen lest, wie Ich deß Königs Inschweden Contresait gesehen, seindt J. M. ohnvergleichlich schweden Muß gar gewiß verstandt haben. E. L. beschreibung setzt mich gant auss sein parthey, 2c.

#### Versaille ben 1. nouember 1706.

.... 2c. Es ist nichts so jusolent, so nicht zu paris gesagt undt gesungen wirdt, sie haben auch In wenig wortten possirlich gesagt, daß la feuillade undt marcin Es so übel zu Turin außgericht haben, wie Ein Espitaphe

a Turin git marcin et le baton du feuiliadin

umb den letzten vers recht zu verstehen, muß Ich E. L. sagen, daß mons. de chamilliart Ein gutter Ehrlicher Man ist, Er lest sich aber durch seinen dochterman la feuilade überteüssen, der zwar verstandt hatt, aber doch Ein Nar dabeh ist, auch so, daß der printz delboeuss Ihn Sinmal vor Sinen spiegel gant allein sandt, daß der printz delboeuss Ihn Sinmal vor Sinen spiegel gant allein seuilladin la feuillade, daher ist Ihm der Nahme von seuilladin geblieben, dießer la seuillade, daher ist Ihn der Nahme von seuilladin geblieben, dießer la seuillade hatte Im Kopff Er Müsse Turin Sinehmen undt daß Er dadurch marechal de france würde werden, Er verstehet aber den Krieg durchauß nicht, hatt sehser über sehser gethan, Marcin war Ein großer courtissan so allezeit die faveur schneichte, drumb war Er gegen mein sohn, wie Er aber sahe, daß alles so gar übel abzing, ließ Er sich Erschießen mitt sleiß, darauff ist daß kurtze Epitasse gemacht, so In gar wenig wortten viel In sich begreifft, wie E. L. sehen 2c.

#### Versaille ben 30. Januari 1707.

.... 2c. Niemandts Ich will sagen kein hoff ist magnifiquer alf der zu berlin Run.

Es seindt Nie comedianten ohne streitt undt Zwehtracht. Man kan keine großere Complaissance sehen alß der König In preussen vor seines sohns gemahlin hatt, unßer König hatt die Duchesse de Bourgogne glaube

Ich nicht lieber alß der König In preussen E. L. Endel ahn die vergangen

Zeitten von berlin will Ich E. L. nicht Erinern.

Es bekompt den Bayern übel, daß Ihr Churfürst nicht behm reich geblieben ist, wo können die arme leutte all daß gelt hernehmen, so der Kehßer von Ihnen fordert, die Saxsen seindt nicht glücklicher, mich beucht Es ist Ein unglück über die ganze welt außgeschüdt, 2c.

## Marly, ben 19. May 1707.

.... 2c. Vor Eine Stunde habe ich Ein schreiben von meinem sohn Entpsangen vom 8. dießes monts, der sengt seinen brieff mitt dießen wortten ahn. (La ville et Royaume de valance Madame est ensin soumis, c'est vn agreable pais, plain d'orangers de jasmins de grenades de toutte sorte de fruits en vn mot dien dissernt de l'affreux pais, par en il a sallu passer pour y ariver, les Ennemis ce sont retires a 9 lieues d'icy et s'en vont a Catalogne, ainsi je croy ne pas trouver plus de disculté a la reduction de l'aragon) daß übrige waß Er mir schreibt ist von seinen seitten, die sast alle kranck sein, Es ist mir recht dang daß mein sohn Es Endtsich auch wirdt werden, 2c.

## Marly, den 22. May 1707.

.... 2c. Ich that starcke exercitzien, welches mir allezeit woll bekompt undt man jagd ahn den schönsten ort von der welt, den der thiergartten hir ist wie Sin rechter schönner gartten Es seindt mehr alß 10 oder 12 alleen die wie Sin recht gewöld sein, undt stern drinen von 6 von 8 alleen alle hecken so Nun In voller bludt sein parsumiren die gange Lusst undt die Nachtigallen undt andere Bogel singen so schön, daß man sichs In dem ort gar woll getrösten kan, 2c.

## Marly, ben 2. Juny 1707.

premier valet de chambre von mein sohn, undt bracht die ahngenehme Zeittung, daß die statt Saragoza undt daß gante Königreich aragon sich meinem Sohn Ergeben, waß mir ahm besten dran gesehlt ist daß die troupen noch Einmahl so start wahren als mein sohn, sie hatten stück In der statt undt mein sohn hatten keine, hetten sie sest gehalten, hetten sie Ihn zu schneden gemacht, aber Es war Ihnen alse so daß wie Wein sohn siene husaren besohl die 14 Escadronen zu attaquiren wurden sie so Erschrocken daß sie alse davon liessen so woll die 4 dataillons insanterie als die 14 Escadron Cavallerie sie seindt gleich über daß waßer so Man L'Ebro heist, dahatt die statt deputtirten geschickt umb zu accordiren, mein sohn hatt aber gesagt, Er wolle kein accord Eingehen man livre ihm den die Inquisition, so Ein groß fortissiert hans ist, undt daß thor von der brücken, die desput-

tirten jagten, fie hetten fein ordre, mein fohn ruchte unter begen ber ftatt au mitt feiner Cavallerie undt that feine Infanterie daß man nicht sehen konte wie viel Er hatte, ließ darauff starke salven auff die statt thun, welches fie fo Erschreckt, fie Müßen In dem landt daß schiegen nicht gewont fein, den daß hatt Ihnen fo bang gemacht, daß die desputtirten gleich wider Erschienen undt alles eingangen, maß mein fohn begehrt hatt, fie auch vor plundern beschützt, wo vor Ihnen ahm meisten bang, fie haben gleich überall courier geschickt mitt ordre, daß sich alles dem König philippe Ergeben solle, Mein sohn ist über die L'Elbro gangen undt marchirt nach Lerida solches zu belägern, Gott wolle ung ferner benfteben, made. de chasteautier hatt Ginen jungen Laquayen so Ihr die Zeittung arttig überbracht hatt, er fame In Ihre Cammer geloffen undt fagte madame il y a de grande nouvelles mgr. le Duc d'orleans a battus en passant L'Elbe (sic!) les fuyards de mons. de villars et pris le Royaume de Saragoza, Ich habe Es dem König gefagt, welcher von herten drüber gelacht hatt, ber König monsieur le dauphin Duc undt Duchesse de Bourgogne, duc de bery undt der gante hoff seindt zu mir fommen undt haben sich mitt mir Erfremet, die alte Dame allein ift nicht kommen, hatt mir auch nicht daß geringste sagen lagen, 2c.

## Briefe des Bergogs von Orleans.

a Saragoce ce 5 de Juin 1707.

Cilly est arives Madame et m'a rendu vostre lettre que j'attandois avec bien de l'impatiance, je ne suis point surpris de l'acceuil qu'on vous fit en vous disant (jl n'y estois pas) mais je suis bien touché de la façon dont vous aves entré pour moy dans tout cela Les marques de vostre amitié ne me sont pas nouvelles, mais Elle me sont toujours Esgalement sensibles, nous n'avons point icy de nouvelles, Mons. de Barwick arive incessament, mon artillerie vient tout doucement ou pour mieux dire ne vient point, ce qui retarde cruellement tout mes projets, jl ne me reste plus Madame qu'a vous assurer de mon Respect et de ma tendresse qui vous est deue par tout dendrois.

au Camp de nues ce 12 Juin 1707.

J'ay enfin receue Madame la lettre que vous m'aves fait l'honneur de m'escrire du 14 par silly, par vn quiproquo elle a estés a Madrit ce qui m'a fait d'abort quelque touleur, mais j'ay bien examines le cachet je m'y connois elle n'a point estés ouverte, celle du 21 est arivée aussi mais vn ordinaire plus tard qu'elle ne devoit, je n'en suis pas surpris car nos postes sont fort derangées au reste Madame je vous suplie de m'avertir quand vous me voudres faire le tour de montrer

mes lettres pour que je sois vn peu plus sur mes gardes que je ne le suis dans la Confiance que vostre bonté pour moy vous fera excusser bien des fariboles, ce n'est pas que la facon obligeante dont Madame l'Electrice vous parle sur moy et la part qu'elle y veust bien prendre ne me doive rassurer, mais les Louanges sont exessives, qu'elle m'effrayent d'autant, qu'il ne peust y avoir de bon dans mes lettres que ce qui part uniquement du Coeur c'est a dire les sentiemens que j'ay pour vous etc.

#### a Ballobar ce 2 de Juillet 1707.

Coche m'a randu hier vostre lettre Madame je ne suis point surpris de tout ce que vous me mandes de cette bonne dame, mon année finit comme Elle a comancée, et je trouve icy dans mon grand mulet anglois toutte la lenteur et loposition possible a tout ce que je pense de bon, jl n'y a pourtant qu'vn mois d'icy au 2 d'aoust et il est bien difficille, si Dieu ne s'en mesle ou le diable que ce qui ce passe a l'heure qu'il est n'influe sur ce temps la, les enemis ont enfin abbandonnés la Cinca ou on m'a fait perdre 15 jours auquels j'ay grand regret. Mequinança n'est pas encore pris vn saint s'impatianteroit et mal heureussement je ne le suis pas encore tout a fait, la poste va partir je remets Madame au premier Courier ou ordinaire a vous mander beaucoup de choses, et me contente icy, de vous remercier et de vous demander la continuation de vos bontes,

Damitt E. L. dießen brieff recht verstehen mogen so muß Ich sagen, daß vergangen Jahr wie mein sohn weg solte machte Ein astrologue hir zweh revolutionen von dieße zweh Jahr undt prophezeyte meinem sohn alles übels so Ihm begegnet ist, diß Jahr wo Er aber den 2 augusti In tretten wirdt solle glücklicher sein, derowegen umb mein sohn zu trösten, hatte Ich Ihm geschrieben, daß Er auff daß andere Jahr denken solle, den weillen daß böße so woll Eingetroffen, Müste man hoffen, daß daß gutte auch nicht sehsen würde, hirauff antworte Er mir was E. L. hir sehen.

## a Algoyre ce 30 Juillet 1707,

Je receus avant hier Madame vostre lettre du 17 Le mulet dont je vous ay parlé, n'est qu'vn mulet et point du tout soufflés, et c'est apresent mon moindre ambaras, son opiniatreté jointe a l'ignorance d'un Espagnol natif d'jtalie qui est son homme de Confiance; et n'est n'y sot n'y ignorant, avait pensé faire mourir de faim l'armée, et nous avoit mis jusqu'a present hors d'estat, d'entrer dans nos quartiers, mais a force de travail, j'ay remis cela vn peu en ordre nous allons y entrer et attaquer Monça, mais dans peu nous n'en serons pas mieux, si Dieu ne s'en mesle, et il ne me paroist pas que l'affair de provence me donne icy beaucoup de commodites pour l'argent et les vivres si cela tourne bien j'aures foy aux miracles et vous croires prophetesse, et c'est vn

acheminement a devenir vn saint, en attandant je tire comme on dit Le Diable par la queüe, mais a breby tondue dieu luy mesure le vent, car ce qui rebuteroit tout auttre ne fait que m'obstiner a travailler davantage, me voila aux proverbes comme Sancho quoy qu'il y ait long temps que j'ay quittes son pays mais il faut bien chercher a 'ce consoler de quelque façon, tout au moins ce chastouiller pour ce fair rire, j'arrive de balaguier dont j'ay fait racomoder le pont et ou je conte m'aller establir mardy que nous entrerons dans nos quartiers, et moy dans ma 34 année dieu veuille qu'elle soit diferente de l'auttre, elle ne Le sera certainement pas du moins sur les sentiements de Respect et de tendresse qui seront toutte ma vie Egalement graves pour vous dans mon Coeur.

## a Balaguier ce 12 aoust 1707.

Je ne sçay Madame si j'ay eue l'honneur de vous montrer vne lettre que bariere m'ecrivit peu avant que je partisse la pauvre fille confitte en devotion me conseilloit de faire comme gedeon je croi que l'on pense de mesme a la Cour, Car j'ay eue ordre hier de me dessaisir de douze bon bataillons et quelque Escadron pour Envoyer en provence, j'a d'abort manque de poudre et de canon j'ay negligé ces deux bagatelles, pour soumettre l'aragon on m'a ensuitte denié les ponts et le pain, je n'ay pas laisses de passer les rivières de prendre mequinença et monçon en dernier lieu, jl me vient apressent du Canon j'ay tant fait que j'ay des ponts et du pain pour que tout viene de la main de Dieu et que nulle gloire n'en soit donnes aux hommes on me les retranche nos affaires n'en jront pourtant pas plus mal, jusques a ce que la Com-. pagnie qui est devant nous augmente, au quel cas je croi que la nostre augmentera alleluya. je vous demande pardon de vous mander toutes ces folies mais il faut bien chercher a segayer pour ne pas sucomber ce qui me soutiendera plus que tout est l'amitié que vous me tesmoignes.

## a Balaguier ce 27 aoust 1707.

Vous estes Madame plus forte que moy en proverbe il faut ceder mais comme de Sancho dans mes lettres, je me suis fait gedeon, je vouderois soutenir le personage, et pour cela je vous envoy la relation tout au long d'une petite avanture qui s'est passée trois ou 4 Jours après le despart du Mylord, et qui tient du gedeon, par le peu de proportion de nostre perte a celle, des Ennemis, outtre qu'elle a caussé querelle dans leurs camps et qu'il y en a eu de tues entr'eux, cela pouroit estre vn presage de quelque chose de bon, de plus l'abondance revient et ceux qui avoit le plus mal fait, apresent que je suis seul font les chiens couchant pourveu que mon affaire aille, je me moque du

passé il ne me reste aujourdhuy qu'a vous demander la continuation de vos bontés.

## Camp de Lerida ce 12. 9br.

Je croy Madame que vous ne seres point fachée d'aprendre la prise de nostre chasteau le chevallier de maulevrier qui vous rendra cette lettre et que j'ay charges de vous assurer de mes Respects vous rendra Comte du detail mieux que je ne pourois faire sur tout apressent dans la haste qu'il a de partir et la quantité de details dont je suis chargés pour le Roy que pour l'armée qui n'est pas sans besoin de quartier d'hiver, permettes moy de remercier vos figures mais sur tout la part que vous aves pris a ceccy.

### Versaille sontag den 10 Julli 1707.

.... 2c. Ich admirire 3. L. (ber Cronprintzes von preüssen) gutt naturel Ihre alte bedinten nicht zu vergeßen undt bero clavesin meister beh sich kommen zu laßen umb Ihn glücklich zu machen, daß der König In preüssen jetzt auß complaisance die musiq hört wundert mich nicht, so ist die weldt beschaffen, alles waß wir von denen hören undt sehen so unß lieb sein, geselt, von andern kan man nichts lehden, daß sicht man täglich, 2c.

## marly ben 28. Julli 1707.

.... 2c. Villar sehlt nicht von verstandt undt hatt groß courage aber Er ist doch wie geschosen macht haasichte gesichter undt ist recht wie Ein sebendiger roman, außer daß Er Erschrecklich interessirt ist, Er hatt kein groß unrecht jalous von sein fraw zu sein, sie ist hübsch woll geschaffen hatt gutte minen undt ist sehr coquet hir stell sie sich doch ahn als wen sie Ihren Man lieb hett, aber Niemandt glaubts, 2c.

# Versaille, den 14 augusti 1707 umb halb 10 morgendts.

.... 2c. Ich bin persuadirt, daß Es ahn den frieden hindern wirdt, wen der König toullon versiehren solte, den Ich glaube, Er würde die Eüßerste gewahlt anhwenden, dieße statt wider zu bekommen, Es Muß dem König In schweden woll In Saxsen gesahlen, den Er bleibt lang dort, mich beücht Er soutenirt seinen Stanislas nicht genung, König augustus macht mich mitt seiner conduitte recht ungedustig, so Eine Dorheit hatt man noch nicht Erhört, Einer metres Ein hauß mitt demanten zu bawen Er gant

ruinirt ist, Es ist doch Ein glück vor den Churprintz daß Er dis hauß In Dresden baubt, den solte König august zu sterben kommen, kan Er daß gantze hauß mitt allen demanten zu sich Nehmen undt die met verlöff met verlöff hur wegjagen. Wen die generals gutt ordre halten kann Man Ihnen Ihr gelt daß sie ziehen nicht Mißgönnen 2c.

#### Versaille ben 11. 7br. 1707.

.... 2c. Daß liebt gegen tesse hatt glück gebracht den Er ist nicht geschwinder vor Barcelonne weg alß der hertzog von Savoye von toulon, Nein Es waren keine teütschen allein so si übel In provence gehaust, alle deß hertzogs troupen habens gethan In seinem veh sein, welches ahm meisten verswundert hatt, solle auch I nonen von den artigsten auff die schifft geschickt haben, damitt sie dortten auch Ihr theil davon haben mögten welches greillich ärgernuß geben hatt, 2c.

### Versaille den 30. october 1707.

.... 2c. Ich fürcht der König In schweden wirdt so lang friegen biß Er selber drauff geht, Er hatt dem schwedischen psaltgraff so zu Strasdurg ahn Sine psaltgräffin von seldentz geheüraht, so noch lutherisch ist, offrirt mitt seiner gemahlin nach schweden zu kommen, undt wider lutherisch (zu) werden, so wolle Er Ihn zum Erben Sinsetzen, waß drauß werden wirdt weiß Ich nicht, der graff Zodor Muß gespürt haben, daß der König In schweden die lustige leütte liebt, oder Er hatt den König In schweden vor Sinen wilden gehalten, so als wollen, daß man In der Qual singen undt pseyssen sollen, Es ist doch Etwaß, daß sein ahnschlag ahngangen undt Ihn die frenheit wider Erworden hatt, Ich kan nicht begreiffen, waß der König In preussen mitt neuchatel thun will, Er solte Es dem gutten margraffen von durlach geben, als Ein sehen, 2c.

#### Versaille ben 24 9br. 1707.

.... 2c. ob E. L. zwar gar geschafftig den 11. november wahren, so wahren sie Es doch nicht so sehr, als mein sohn, den E. L. werden auß meinem letzten schreiben Ersehen haben, wie daß das schlöß Lerida sich Ihm selbigen tag Ergeben hatt, She mein sohn nach Spanien vereist machten die so Ihn haßen Ein liedt auff Ihn auff die melodey de jocende welches all zimblich böß gestelt war, Ich wieß Es Ihm, Er lachte aber Nur undt sagte Elle n'est pas mal faitte et asses plaissante je leurs pardonne) so lautte daß Ecste liedt

gendre et neueu de ce grand Roy vous alles donc paroistre Encore vne seconde foy vous vous feres Cognoistre sans consulter dans l'advenir tout le monde publie que vous alles pour reunir l'Espagne a l'jttalie 2c.

#### Versaille den 1. Xbr. 1707.

.... 2c. Mein Mik Macht mich woll Etlich mahl Ein wenig gritlich aber Es geht über Niemandts auß, zu marly werde Ich suchen wider Meine vissitte beh der allmachtigen dame abzulegen, Mein humor stehet der damen nicht ahn, Ich din nicht flateux genung dazu, daß ist Eine Kunst die Mir zu schwer ist, undt die Man nicht auff dem heydelberger berg lernen kan, Man Muß dazu In franckreich oder jttallien gebohren sein, wie die Duchesse de Bourgogne dieße dame stehts Nöhtig wirdt haben also wirdt sie nicht sehsen solche zu flattiren 2c.

#### Versaille den 8. Xbr. 1707.

....2c. Man würde heßliche seütte sehen wen die peruquen solten verbotten werden, unßer junger König In Engeslandt hatt woll don sens undt vernunsst, aber gar keine vivacitet, Er ist woll Erzogen über die Maßen hösslich, aber allezeit reveux undt trawerig undt ungesundt, allezeit fehlt Etwaß, Er sacht aber selber über seine reverien undt distractionen undt wirdt gar nicht böß, wen man drüber sacht, Er ist von gar gutt naturel hatt Einen großen respect undt siebe zu 'der Königin seiner fraw Mutter undt Eine recht tendre siebe zu seiner fraw Schwester die doch von gant audern humor ist alß Er, 2c...

#### Versaille den 31 december 1707.

.... 2c. vilars ist gar nicht In ungnaden der König spricht offt mitt Ihm undt tractirt Ihn woll, Sengen undt brennen ist die mode nicht mehr, In gant jttallien hatt man ja nichts gebrent, marechal de Cattinat ist gar nicht jnteressirt Man war Ihm Etlich jahr besoldung schusdig, mons. de chamilliar, umb zu Erweißen, wie Er Nun seindt freündt were, wolte Ihm die sum auff Einmahl schiefen, Er hatt Es aber refussirt undt gesagt, Er hette genung zu leben, der Konig hette mehr gest als Er von Nöhten, hatt Es wider zurück geschick, 2c.

#### marly ben 6 may 1708.

.... 2c. J. M. (von England) hatt die Erlaubtnuß Erlangt, Eine Campagne zu thun alß volontaire Incognito J. M. werden 5 tag nach unßere printzen In die armée, auff die schottische sach will Ich nicht raisoniren, Es were aber viel hirauff zu sagen, so ich auß gutten ursachen verschwengen Muß.

Es regirt waß wunderliches in der lufft den Man hört undt ficht nichts alß verblendung lügen undt driegen 2c.

#### Versaille ben 3. Juni 1708.

... 2c. Es ist mir recht lendt, daß J. L. der cronprintz undt J. L. gemahlin so wenig ben E. L. geweßen sein, den Ich bin versichert, daß der abschibt wirdt hart ben E. L. gehalten haben, Es wundert mich nicht, daß der König in preüssen kranct von betrübnuß geweßen, nichts ist ungesunder, nichts ist gesahrlicher alß stickslüß, daß ist Sine schlime gewohnheit so der König In preussen da hatt, den daß kan Ihm auff Einen stutz den garauß machen, 2c.

## Versaille ben 9 Juni 1708. Ein virtel auff 11 morgenbts.

.... 2c. alleweill fompt man mir Eine Zeittung sagen, Nehmblich daß mons. dantin mad. de montespan Ihr rechter Shesicher sohn die charge von mansart hatt, so ihm  $\frac{m}{50}$  francken Sintrecht undt verthut der König über daß 10 millionen In dawen, hatt der surindendent Sin million vor sich undt hatt zweh oder 3 hundert chargen auß zu theillen, da Er gest von zigen kan, ist eine von den nücklichsten chargen vom hoff surintendant des Batimens zu sein, 2c.

## fontaine bleau ben 11. Julli 1708.

.... 2c. Ich Muß E. L. sagen, daß die gutten Zehttungen noch fortsahren, vergangen sambstag sagte ich E. L. wie daß mons. de gacé die gutte Zeittung gebracht, daß gent sich Ergeben, aber die cittadel noch sest hilt, Montag schiefte der conte de la motte den jungen fretteville her so page ben mad. la dauphine geweßen umb die gutte Zeittung zu bringen, daß saß schloß zu gent nicht alsein auch über ist, sondern auch, daß sich bruge Ergeben ohne bludt vergießen noch umbringen, daß schloß zu gand hatt doch 2 menschen gekost, aber auff Eine Sonderliche manir, Ein burger der nicht content war daß Man den franzosen gent übergab wie Man das thor von der cittadel offnet sieß Er die hoßen sallen undt wieß der sentinel den bloßen hindern, der wurdt boß Nahm Es vor Ein affront undt schoß dem dürger geraht In den Sindern, daß Er Manß todt, Ein freiündt vom bürger und Ihn zu rechen, schoß den soldatten todt, damitt war der Krieg zum Endt, 2c.

#### fontaine ben 21. Julli 1708.

Ehe ich auff E. L. gnädiges schreiben andtwortte vom 8 dießes monts mitt welchem Ich vor 2 tagen bin Erfrewet worden, nuß Ich E. L.

Erft part von meine überauf große freiide geben, daß gott der allmächtige Meinen Sohn fo gnädiglich auß aller gefahr Errett undt Er Run gott fene Ewig lob undt dand tortose Gingenohmen, fie haben fich big jum Endt Erschredlich gewehrt undt thaten noch zulett Einen auffall, ben 9ten In ber nacht wo 300 personnen umbkammen von Meines sohns leutten, Er war auch Im lauffgraben, Es ift Gin groß gliid, daß Er davon fommen, ben 10ten schlugen fie die chamade undt der gouverneur jo Ein graff von Effern ift, schickte meinem sohn ostagen undt Ein project von Capitullation welche meinem sohn nicht gefiel setzte berowegen selber Gine capitulation auff undt schickte die ostagen wider zurück Im fall der graff von Effern die capitulation nicht unterschreiben wolle, wolle Er gleich den fturm renen lagen, aber die In der statt wolten daß nicht wagen undt unterschrieben gleich alles, also haben die ungere gleich den 11. die pfortten besetzt, den 15 solte der gouverneur aufziehen, Es stehet In der capitulation daß Ein schloß In den bergen, so mitt 2taußendt man besetzt ist undt die communication vom Rönigreich aragon undt valance verhindert, undt allez heift, auch folle gelieffert werden, unger herr gott schickt die fachen wunderbarlich, ben Meinem fohn geschicht daß glud just den 11. wie alles jo gar unglücklich In flandern abgeloffen ift, Ich geftehe, daß Ich woll In Ewiger langer Zeit keine fo große freude Entpfunden, weillen E. L. alf gern meines fohns brieffe legen, ichide ich E. L. die copie von seinem letten, Es war Zeit, daß mein sohn dießen plat bekommen, den der secours ift dem graff Starenberg just den 9ten Julli ahnkommen, aber gott fen dank Es ift außgemacht, E. L. feindt meinem fohn undt mir so gnädig, daß ich gant versichert bin, daß sie sich mitt mir Ersfrewen werden über dießes glück Es kan E. L. auch wegen der parthie nicht bedrüben, den bero parthie ift Rur gar ju glüdlich In flandern geweßen, Gott gebe dießen winter Ginen gutten frieden, daß wurde mich Eben fo fehr Erfrewen, alf daß tortosse über ift, den Ich bin greulich Müde Meinen sohn Immer In fo großer gefahr zu wifen, 2c.

.... 2c. Es ist Eine große naredey von den gazetten zu sagen, daß unßer König franck, sein leben seindt J. M. nicht gesunder geweßen, alß Nun sie sehen ja gesundt auß undt jagen alle tag Entweder den hirsch oder schießen selthuner undt kassanen, 2c.

## fontaine bleau ben 1. augusti 1708.

.... 2c. Ich hatte woll leütten hören, Ich wüste aber nicht, In welchem dorff, Nun weiß Ich Es, daß man hir verlohren hatte wuste Ich woll, aber teine umbstände, den Man darff nicht davon reden undt die In der armée sein, dörffen nichts davon schreiben, Ich bin gewiß daß Es E. L. Erfrewet, daß dero Enckel sich so woll gehalten undt doch so glücklich davon ist kommen, wovor Ich mich mitt E. L. Erfrewe, 2c.

#### fontaine ble au den 11. augusti 1708.

eesen Erfrewet hatt, undt desto mehr, daß die printzen hir alß mons. le duc prince de conti undt mons. du maine undt comte de thoulousse hatten Es alse vor unmöglich gehalten, mons. le duc sagte gant spotsich zu mad. d'orleans berd dem König, mein sohn hette die belagerung übes ahngesangen, Er würde die statt nicht bekommen, waß aber das possirsichste ist, daß sie auß spott mons. dangeau zu mir geschickt morgeudts mir Ein compliment zu machen, daß tortosse über sehe undt Ich Einen expressen Courier bekommen, dendts aber kame der marquis de Lambert undt brachte die Zeittung, das Es In der that war were, Ich woste daß E. L. gesehen hetten, wie versboost mons. le duc undt der prince de Conti außgesehen, alß wen Man Ihnen daß sehen abgesprochen hette, daß hatt, Ich Muß Es gestehen meine freübe noch vermehrt undt daß der König auch fro geschinen zu sein, undt dismahl anderer seitte sehdt über meines sohns glück nicht getheist hatt, sondern sich tandre vor seinen neueu Erwießen, 2c.

## fontaine bleau ben 18 augusti 1708.

... 2c. Daß Muß ich gestehen, daß Mein sohn gott seh danck nicht von verstandt sehlt, Er hatt auch nicht übel studirt undt weiß Ein wenig mehr, alß die andere fürsten vom Königlichen hauß In die schwerste sachen hatt Er seine gröste lust, daß macht auch, daß Er offt die leichsten sachen zu viel negligirt. Lerida undt tortose hatt Er allein durch seine Ergene opiniatretet Erobert, den der gange Kriegsraht war dergegen, darnach hatt man Ihm alles sehlen laßen, da hatt Er durch jndustrie machen Müßen, daß Er undt seine armée nicht hungers gestorben sein, 2c.

#### Versaille ben 28. Sbr. 1708.

.... 2c. außer die maltotier undt gens d'affaire seindt wenig seütte hir, so sich Nun großen reichtum berühmen können, villar allein hatt sich In der pfaltz reich gemacht, der marechal de martin hatt Ihm Einmahl Ins gesicht gesagt, daß sein reichtum Nur gestollen gutt war, villar sagte Es war kein gestollen gutt, weillen Es Ihm der König geben martin andtwortete, Le roy ne sauroit vous donner cequi n'est pas a Luy et je ne vouderois pas avoir auttant a me reprocher, 2c.

## marly den 4. 9br. 1708.

.... c. E. (mein john) jdreibt mir Etwaß je mid hatt laden maden mitt dießen wortten (jay receue vne lettre de la reine douariere d'Espagne qui me charge comme son Cousin et comme cauallero d'entreprendre sa deffence, je ne say s'il faudera jetter le gand contre la Duchesse de gramont en tout cas je prie qu'on m'exente de la jouste).

marly ben 29. november umb 5 abendts 1708.

Beittung gott sob ahnkommen, daß mein sohn durch den chevallier d'hasfelt die statt undt daß schloß denia Einbekommen die unter statt haben sie mitt sturm, den degen In der saust Erobert undt wie sie den 16 daß schloß undt die ober statt stürmen wollen, haben sie sich a disgression ergeben undt seindt alle Kriegsgesangene geworden, Es wahren 950 Man In dem schloß, Englander frantzosche deserteurs undt portugaissen, nach dießer gutten Zeittung bin Ich auf die jagt, 2c.

#### Versaille den 16. Xbr. 1708.

. . . . 2c. ungere Königin In Spanien ift fo ungedultig geworden, daß Ihre fram Schwester fo trotig mitt mir lebt, daß fie meinem fohn Commission geben, Ihr braff von Ihrendtwegen zuzusprechen, sich wider mitt mir zu vergleichen, fie hatt ihr auch fo hart brauff geschrieben, daß ber Konig meinem fohn gefragt waß dan febe undt hatt apropirt, daß mein fohn ber Duchesse de Bourgogne zuspreche undt bagu gesetzt, bag wen fie mir Etwaß that, worüber Ich mich zu beschweren hette, woltens J. M. gar nicht apropiren, hirauff hatt die Duchesse de Bourgogne meinem sohn Commission geben mir ju fagen, wie fie nichts mehrers wünsche als woll mitt mir zu leben, Ich bin gleich nüber zu 3. L. undt habe zu Ihr gefagt, madame mon fils vient de me donner vne grande joye en massurant que d'ornavant vous voulles bien avoir plus de bonté pour moy que vous n'en aves eue je tacheres a ne jamais rien faire qui puisse vous desplaire, ce na jamais estés mon jntention et j'ay estés en cela plus malheureusse que Coupable, fie murbe roht wie fewer undt fehr descontenantirt undt fagte vous prenes ma timidité pour aversion, 3ch sagte, et pourquoy series vous timide avec moy, qui n'ay auttre jntention que de vous honnorer et aprouver, sie sagte ne parlons plus du passé j'espere que vous seres dornavant plus Contente, Sch sagte je la seres tousjours pourvue que vous ayes vn peu de bonté pour moy, hernach sprach sie von waß anderst, so ist Es abgegangen, aber fenderdem lebt fie doch höfflicher mitt mir alf fie gethan undt fpricht Etlichmahl mitt mir undt andtwort mir wen 3ch fie maß frag, aber genung hirvon.

Mons. de vandosme ift wider hir undt heutte zu mir kommen, Er ift

Erschredlich fett geworden, 2c.

#### Versaille den 23. Xbr. 1708.

.... 2c. Ich schiede E. L. hirben Neue sieder, so mir zu handen kommen, ohne daß Ich wißen kan von wem, sie seindt mir auff der post geschickt worsden, sie pretendiren In Ihrem liedt, daß mons. do wie polichinelle von marionetten herumbgesoffen sehe, alles ist mode In franckreich, Nun ist Es

mode sich zu furchten undt wegzulauffen undt geschlagen werden, wie Es vor dießem die mode war, den feindt zu jagen undt zu schlagen, daß Kinder obersten seindt kompt von dem kauffen undt verkauffen, zc.

#### Versaille ben 10. Januari 1709.

... 2c. freylich habe ich ursach vor die schönnen medaillen zu dancen, den E. L. können sich nicht Eindisten welch Ein groß amussement Es vor mich ist, bringe ganze tage mitt zu wie auch mitt meinen antiquen medaillen, vergangen Wontag habe ich mir noch von Königs Reue Jahr, hundert undt sunste von alle Keyßer von jullius Cezar ahn die auff heraclius da nichts ahn sehlt unter dießen seindt gar rare stücker so der König selber nicht hatt, Ich habe dießes alles sehr wollsens bekommen, 260 Kur vor daß gewicht habe jetzt 410 goltene medaillen behsamen, da habe ich mein spaß, die curiosen undt gesehrten über disputtiven zu hören, undt Ich mein spaß, die curiosen undt gesehrten über disputtiven zu hören, undt Ich mein spaß, die die historien von den revers verzehsen, daß divertirt smich recht, E. L. haben recht, die medaillen so Man zu hannover gemacht hatt sein unvergleichlich schönner alß die von Nürnderg Ich habe die medaillen von E. L. oncle undt patte In golt undt In Silber von Carlstein, 2c.

#### Versaille ben 17. Januari 1709.

....2c. auff freündtschaft darff noch kan ich nicht bauen von der jeune plante so übel Erzogen ist worden, daß Eintzige so ich von J. L. besgehre undt haben kan, ist daß wen sie mich außlacht, daß Es nicht Ins gesicht sepe, daß sie mir andtwort, wen Ich Ihr waß frage, daß sie nicht daß contrari sagt von waß Ich sage, daß sie hosslich ist, wen Ich zu Ihr komme, sonsten pretendire Ich gar nichts von Ihr, Es geht bisher noch gar woll ab, gestern kame sie her undt besuchte mich, den Ich habe so Einen starken husten das ich nicht außgehen kan, dießer husten ist mir von mons. le dauphins höfslichkeit kommen, den vergangen sontag war Eine grimmige Kalte man machte Ein abs

| ·                                    |      |    |   |     |    |     |     |
|--------------------------------------|------|----|---|-----|----|-----|-----|
| scheülich fewer In dem Camin wo wir  | Egen | 0  | 0 | 0 1 | ſο | iſt | deß |
| scheillich fewer In dem Camin wo wir | 1.   | 00 | 0 | 0 1 |    |     |     |

Königs taffel mons. le dauphin undt die Duchesse de Bourgogne sitzen ahn deß König rechte Handt der Duc de Bourgogne undt Beri ahm andern Endt ich beh die duchesse de Bourgogne undt mad. dorleans ahm andern Eck beh die printzen der König geraht vor dem Camin, asso sehen E. L. woll daß wen Niemandts vor mir stehet, Muß Ich daß große sewr geraht Im gessicht haben, die boßheit war desto großer, daß Er sich wermen konte, ohne mir zu schaden, aber sodaldt sich jemandts vor mir stellen wolte, wieß Ihn der dauphin mitt der handt weg zu gehen, daß gab mir gleich Kopsswehe undt husten undt schnupen, woran Ich noch sest din, auch so daß Ich heütte nicht In die Comedie gehen kan, 2c.

#### Versaille ben 20 Januari 1709.

Bourgogne Ersahren, daß alle reformirten Einen Ertzseindt versohren haben, Rehmblich deß Königs beichtvatter den pere de la chaisse Er war 85 jahr alt, daß wirdt braffe intriguen geben umb Einen In seinen platz zu setzen.

#### Versaille ben 27. Januari 1709.

wißenschafft daben, kan sich aber In nichts nicht zwingen, daß ist die hießige Erziehung, undt daben sindt sich noch Sine sauscheit, dales verdirbt, aber gutt Courage hatt Er, da sehlt Ihm gar nicht ahn, lest sich wie man sagt ofst durch seine bedinten regieren wen Er aber durch sich selber agirt soll Es woll abgehen, der welchen E. L. polichinelle heußen verdirbt die zu große gettesssürcht gant undt gar undt macht Ihn gant überzwerg gedencken 2c.

## Marly ben 7. Febr. 1709.

..., 2c. Umb sich bießes leben woll können zu Rutz zu machen, Müste Man sein Sygen Herr sein undt nicht von andere despendiren. Ich bin jetz In meiner bibel ahm Ersten buch Moßes den Ich habe Es mitt dem Neuen Ichr wider ahngefangen, sindt Es recht divertissant (Zeitverdreiblich sollte ich sagen), zu leßen 2c.

Mein sohn ist ganz Ein ander art, Er liebt den Krieg undt versteht die sach, Er liebt weder jagen, schießen noch spiellen, aber Er liebt alle frehe Künsten, undt über alles die Malerey undt gemähls, worauss Er sicht alle sie Mahler sagen sehr woll verstehet, Er liebt daß distilliren, Er liebt die conversation undt spricht nicht übel, Er hatt woll sudirt undt weiß viel, den Er hatt Ein gutt gedächtniß Er liebt die mussiq, undt liebt die weider, Ich wolte daß dis Ein wenig weniger were, den Er ruinirt sich undt seine Kinder Mitt, undt Es bringt ihn offt In gar zu liederliche geselsschafft, die Ihn von alles guts abhalten, also sehen E. L. daß Er gantz Eine andere art ist, da kompt Mein sohn alleweil berrein 2c.

.... 2c. Daß die frantsoßen sich wen sie reißen ben die herschafften ahnsgeben, ist auß hoch Muht, Meinen daß alles waß nicht Ihr König ist, Ihres gleichen ist 2c.

. . . . 2c. Mein sohn ist Nie unlustig, als wen Er nicht vor seine armée

bekommen fan, maß Ihm Nöhtig ift, wie offt geschicht.

Ich sage nicht, daß der König geheüraht sehe, aber gesetzt, daß Ers were, so würde wen der König den heüraht declariren wolte, kein mensch Ein wordt dagegen sagen, der dauphin ist Im selben ruff Mißheüraht zu sein, der Duc de bourgogne scheüet den König undt die Dame zu sehr den Mundt auff zu thun, dieße dame undt die Duchesse de bourgogne seindt Nur Eine Seele In zwei leiber, der Duc de dery weiß selber nicht wer Er ist, weiß nichts undt helt alles vor recht, also können E. L kecklich glauben, daß die printzen nichts verhindert haben, ahn dießer declaration, seitte die Weinen, daß sie sach woll wißen, versichern, daß Es biß jetz der verstorbene beichtsvatter le pere de la chaisse aufsgehalten hatt, waß weitter werden wirdt, sol die Zeit lehren 2c.

#### Versaille den 21. febr. 1709.

.... 2c. vorgestern kam Ein denischer raht zu mir, so Erst kürtslich ahnkommen, Ich fragte Ihn, wie sich sein König In jttallien divertirte, Er fagte nicht so woll alf Ers gehofft hette, Ich fragte weitter waß doch dag vor Ein geidren were, daß man In gant teutschlandt fagte daß der König von denemarck Die Königin abschaffen wolte undt Gine andere Rehmen, Er lachte undt fagte, Er wifte woll daß das geschren ginge, Man mache aber mehr werds von der fach alf In der that were, daß Es zwar leyder war were, daß Gine uneinigkeit zwischen dem König undt Königin ursach ahn der jttallienischen reiße were, allein daß der Rönig nie gedacht fich von der Rönigin zu schehden undt noch weniger Einen andern heuraht zu thun, aber daß die uneinigkeit so kommen were, daß der Rönig resolvirt gehabt hette dießen winter Ein Carnaval undt operaen zu haben, sich zu divertiren, die pfarer aber hetten der Königin persuadirt, daß wen fie dießes lenden würde, würde der König fie undt fich verdamen undt Er würde Ein leben führen wie König augustus hette sich also bem Rönig absolute widersetzt undt die pfarhern offendtlich dagegen predigen lagen, daß hette den Ronig verdroßen, der hette gefagt, weillen die Rönigin nicht will, daß Ich mich ben Ihr divertiren folle, so will Ich mich so weit von Ihr divertiren gehen, daß sie mich nicht drumb plagen wirdt, hette barauff die venitianische reiße resolvirt, undt Ins werd gestelt, dieße historie scheindt so naturlich, daß ich glaube daß Es war ift, dießer Man so mitt mir gesprochen scheindt Berstandt zu haben undt rett woll, undt viel beger teutsch alf mons. mayercroon, Ich weiß dießes seinen Nahmen noch nicht.

#### Versaille den 10 Mertz 1709.

.... 2c. Wie Ich sch sein for hatt die Königin In preussen verstandt, den sie folgt daß sprichwort (jl faut battre le fer pandant qu'il est chaud)

sie fengt Ihr sach klug ahn Ihre favoritten zu placiren, daß ging In frauctreich nicht ahn, den die favoritten würden sich gleich ahn dem König Ergeben undt Ihre Königin verrahten, 2c.

.... 2c. Mein fohn geht lieber In spanien ba ift Er allein Meister, In flandern würde Er zu viel gefunden haben.

# Versaille ben 23 mertz 1709.

.... 2c. Der Duc de Bretagne ist nicht schön aber recht artig Ich habe mein leben kein kindt von dem alter gesehen, so so viel verstandt hatt alß Er undt so woll sprechen kan, den Er ist Nur 27 mont alt undt kagt alles freh herauß, Ich bin sehr In seinen gnaden, wens aber noch Ein wenig wehren solte, wirdt Man Es schon hindern undt mitt Ihm machen wie mitt dem Duc de Berry 2c.

# Versaille ben 7. april 1709.

maubert hundert weiber de la halle Einen comissaire umbbracht haben, Man hatt sie alle gefangen genohmen undt Eingesetzt, Es sompt weillen daß brodt Nun thewer wirdt, mons. dargenson hatt man auch Eine dobelte wacht geben Müßen, den sie wollen Ihn auch umbbringen, Es ist Korn genung hir Im landt, aber die leütte seindt so jnteressirt daß sie Es nicht alß gar thewer verkaussen, undt daß macht die tewerung 2c.

# Marly den 18. April 1709.

. . . . 2c. Es geht mir wie E. L. Ich habe mein leben nichts auf ber offenbarung sanct Johannes begreiffen konnen, dießer beichtvatter ben Ich Run habe ift raisonable In alles außer die religion die hatt Er gar zu Ginfältig, undt hatt doch gutten verftandt, die aufferzucht Muß Es thun, Er ift gants anderst alf Meine zwen andere beichtsvatter mahren alf Nehmblich pere jordan und pere de St. pierre sie befandten maß bagatellen undt übel In diefer religion war, daß will bieger nicht thun, Er will Man folle alles admiriren undt daß fan ich nicht thun noch mir waß weiß machen lagen, auch fagt Er daß ich nicht doeille genung sepe, Ich habe Ihm aber blat herauß geftanden, daß ich zu alt bin, umb Ginfältige Gachen gu glauben, Er hette gern, bag Ich alle bagatellen von miraclen glauben folte, Es gefchabe Etwaß poffirliches den grun Donnerstag, welches mich woll von Berten lachen machte, wie Ich auß der Rirch tam undt Ich jum S. abendtmahl gangen war fprachen wir hernach von miraclen undt jemandts verzehlte, wie daß mons. le prince deß letztverftorbenen Berr vatter undt mad. la princesse palatine befehret p. Ranfe's Werfe XIII. 17

worden were, weillen fie vom holt vom Creits Christi Ins licht gehalten undt Es nicht gebrent, Ich fagte, bas ift fein miracle, ben Es ift Gin holy In Messopotamie, so nicht brent, pere Lingere sagte Ich wolte kein miracle glauben Ich andtwordte daß ich die prob zu händen hatte undt daß war war den paul Lucas hatte mir Gin groß ftud von dem holt verfaufft, fo gluendt roht wirdt undt nicht brent, Ich ftundt auff holte daß holtz gabe Es dem pere lingere ließ es Ihm woll examiniren bamitt Er nicht zwenfflen konte baß Es holt were, Er schnitt Ein ftud bavon undt warff bas überige Ins fewer daß murde gluendt roht wie Gin Engen undt brante nicht, wer verhont undt bedutelt mar, daß war mein gutter beichtsvatter, ben Sch fonte daß lachen nicht halten, Er Erholte fich boch wider undt fagte, Es ftunde Nirgendts gefcrieben, daß das holt vom S. creut nicht brenen folte, also theten die übel fo Es Ins femer theten, Ich fagte aber, daß wen Er die prob nicht vom holt gefeben, bette Ich groß unrecht gehabt, daß große miracle nicht zu glauben. Er Mufte boch Enbtlich felber lachen unbt gefteben, daß Er vom holt nicht geglaubt hette wen Er Es nicht gesehen, pere Cannet undt Er hetten fich woll zusammen geschickt, wen die fram von Rotzenhausen mich so mit meinem beichtsvatter disputtiren hört, fagt fie alf recht poffirlich, 3ch hoffe an gott, E. R. S. werden Ihren beichtsvatter Endtlich recht woll Erziehen, Es ift rar wen Mein fohn lang ben mir ift, ben Er schläfft Rie 3 nachte auf Paris undt In der Zeitt, daß Er ben hoff ift, hatt Er fo viel ben dent Ronig undt ministern ju thun, daß Er gar wenig Zeit hatt, ben mir ju fein, Mein sohn kan gott tob woll raisoniren Er weiß alle religionen auff Ein Endt, 3ch flattire mich, daß wen Er die gnade hette mitt E. L. ju fprechen, daß Er E. 2. nicht Miffahlen würde, den Er ift fein pedant, aber fein geben würde E. L. choquiren ben Er geht gar übel, ben Ropf budt Er, schlenbert Einen arm undt Gin Bein, aber wen Er will fan Er Es beger machen, wen Er bantt ift Er gant Gin ander menfch, ben alfiden helt Er fich ftrad 2c.

Versaille ben 27 april 1709. umb 9 abendts.

gelebt, Man Meint, daß die princes de Conti undt Ihre schwester die Duchesse du maine ihren herrn bruder Einen proces machen werden, den sie wollen Ihres herrn vettern testament umbstoßen, made la princesse hatt madlle danguin gewehrt sich zu Ihnen zu schlagen, Mein sohn hatt auch Ein art von proces mitt den princen du sang sie haben Eine regel undter Ihnen gemacht daß alle ungeheistahte princessinen du sang nach den geheistahten gehen solten, wollen also daß meine 3 Enckel hinter made du maine gehen solle, daß sindt mein sohn nicht billig, undt sagt, seine dochter weillen sie sowiel Raher ahn der eron sein solten denselben rang wie Ihr bruder haben so premier prince du sang ist, undt daß weillen sie noch vom Königlichen hanß sein, so solten sie solgen, wie Es Ihm Königlichen hanß brauchlich ist undt nicht der prince du sang regel solgen, Mons. le duc wendt hergegen Ein, daß weillen sie Nur prince du sang Müsten sie solgen waß ben Ihnen Bräuchslich, der König solle hirauss Eins conclussion geben, den jede parthey hatt

bem König seine meinung schrifftlich geben, waß brauß werden wirdt werde Ich E. L. berichten, 2c.

## marly ben 2. may 1709.

.... 2c. Die Königin anne hatt woll groß recht keinen andern herrn zu verlangen, wie Ich den verstorbenen beschreiben hören hatt diese Königin waß die conversation undt societet ahnlangt wenig ahn printz göergen verstohren, Eine dunckele Cammer solle gar ungesuudt sein, die Königin ist vielleicht nicht allezeit drinen. wie Man hir vom Duc de malbouroue spricht glaube daß Er undt printz Eugene Eher In hollandt kommen den frieden zu wehren alß Ihn zu besördern, auch sengt man ahn zu sagen, daß kein frieden wirdt, welches mir woll hertslich leydt solte sein, den Ich wünsche den frieden undt bin deß Kriegs recht Müde, 2c.

# Versaille ben 19. may 1709.

unßer König In spanien hatt allen seinen unterthanen durch den duc de medina coelli versichern laßen, daß Er beh Ihnen leben undt sterben wolle undt sie haben I. M. hingegen versichert, daß sie gutt undt bludt vor Ihm ahnwenden wollen, also wirdt dießer König nicht so leicht abzusetzen sein als Man meint, e.

#### Versaille den 23 Mai 1709.

.... 2c. Wolte gott ich könte E. L. auch sagen, daß hir keine hungers Noht ist, aber Es ist lender Nur zu wahr, ahn obst ist nicht gelegen, wen man Nur brodt undt Wein genung hatt, Es ist Nun daß weiß gott woll Eine Erbarmliche Zeitt 2c.

# Versaille den 6 Juni 1709 umb 3 uhr nachmittags.

.... 2c. waß freiklen hilgen ahn J. L. die Churprintzes verzehlt ist gar war Monsieur S. hette gern J. G. mein fraw Mutter her gehabt, aber Ich die weiß undt sehe wie Es hir ist, undt wie Mancherley chagrin J. G. S. sich würden über den halß geladen haben, Ich habe gemeint, Ich könte nicht beßer thun, alß J. G. solches zu widerrahten, mir haben sie Es doch nicht merden laßen, daß sie meinen trewen raht übel genohmen hetten, sie hetten hir Nur ungemach, chagrin undt jndigneteten außzustehen, daß were gewiß-

lich gar wahr geworden, undt drumb habe ich gedacht, daß Es Meine schulsbigkeit were J. G. davor zu warnen, den Man kan all sein leben nicht Incognito bleiben, undt bekandt hette Es ja überal gesehlt, hetten sie leütte gesehen, hetten sie nicht mitt Ihr gelebt wie sie thun solten, daß hette die Chursfürstin verdroßen, undt Niemandes zu sehen, da hette sie sich nicht resolviren können, alle bastert hir hetten vor sie gehen sollen, da hette ich alle tag Neie chagrin gehabt undt hette mich herumb behßen Müßen, daß Es Sin Ellendt geweßen were, sie undt Ich hetten Nur schimpss undt chagrin davon gehabt, drumb habe ich Es widerrahten, Ich habe woll gedacht, daß E. L. meiner Meinung hirin sein würden.

Ich dachte nicht, daß mons. de torcy so surchtsam were, vor angst ohnmächtig zu werden, Er ist Nun wider hir, wie E. L. auß meinem letzten schreiben werden Ersehen haben, my lord kausegen hatt gar gar übel Im frieden operirt, Es wirdt nichts drauß werden, Man wirdt sich biß auß den letzten bludtstropssen werden, undt alles ist so verbittert, daß Ich glaube, daß Es abscheilliche schlagten geben wirdt, da graust mir vor ahn zu gedenschen, hir lest sichs gar nicht zum frieden ahn, welches mir hertzlich leydt ist, Ich wolte daß unßere Königin zu St. Germain Einen gutten Wittumb hette, den waß sie hatt, das wenden J. M. gar woll ahn, geben viel arme Engländer die Nur von Ihren gnaden leben 2c.

# Marly, ben 13 Juni 1709.

.... ec. Es hat sich gar war befunden. Nehmblich, daß mons. de chamilliart abgesetzt und mons. voisin der Conseiller destat undt Intendant von St. Cire war In seinen plat ift fommen, dieger aber Muß bem chamilliart 8 mahl hundert taußendt lievre geben, undt der König gibt mons. chamilliart m thaller pension sein leben lang undt folte seine fram Ihn überleben, wirdt fie die helffte von der pension behalten, der fohn befompt  $\frac{\mathrm{m}}{12}$  livre pension undt faufft die survivance von mons. de Cavois charge de grande marechal des Logis, mons. de chamilliart hatt sein unglud mitt großer standhafftigkeit ahngenohmen undt gesagt, wie 3hm die Ducs de chevreusse undt de beauvillier von def Königs wegen sein unglud ahngefündet, daß Er felber woll Entpfunden, daß die last von dießer charge Ihm zu schwer were, daß Er Es dem König offt gesagt hette, daß Er sein bestes gethan hette, undt von herten wünschte, daß Es fein nachfolger beger alf Er machen folte, hernach hatt Er seine Rutsch hollen lagen, undt ift nach L'estang wo Er Ein ichon hauß hatt, allernegst bem parq von St. Clou gefahren, von dar hatt Er Einen Courier ahn den Duc de la feuillade nach meudon, aber feinen ahn seinen zwehten Dochterman ben Duc de Lorge, den Er meinte, bag ber Erfte Ihn lieb hette, den Er hatte all fein leben, fein beftes vor Ihn gethan, mitt bem andern aber offt ftrendt wegen feiner Dochter gehabt, der arme gutte man aber hatt sich In biegem wie In viel andern fachen betrogen gefunden, den der Duc de la feuillade ahn ftatt ju Ihm ju fommen, bliebe ju meu-

dom ag mitt mgr. zu nacht, schlieff ruhig zu meudom undt vexirte den ganten abendt über seines ichwigersvatter unglück andern Tags ging Er nach versaille batt ben König sein Cossement zu behalten können, nachmittage fuhr Er Erft zu seinem schwigervatter, der Duc de lorge aber, den man keinen Courier geschickt, bem seine fram Nur geschrieben hatte, fuhr gleich a Lestang fagt ju feiner framen, Ihr habt allezeit übel mitt mir gelebt undt mir Ewern Batter haß auff ben half gezogen, auch fo daß Er mich verracht, ben ben leutten aufgeschriehen undt in seiner gröften faveur fein Guts gethan, Ich werff Guch dieges hirmitt vor, dag lette mahl vor, den hinfuro wirdt Es Nur ben Gud fteben, gludlich ju fein, den macht Guch Ewers Batter unglud In Guch gehen undt resolviren hinfüro woll mitt mir zu leben, so werde Ich auch woll mitt Guch leben, undt Ich fomme Ewern Batter alles offriren, meine heuger gutt gelt, alles waß In meinem Bermögen ift, barauff ging Er jum chamilliart undt fagt ju Ihm mons. umb Guch zu Erweißen, daß ich nicht fo Ein bog gemüht habe alf Ihr gemeindt, fomme Ich undt offrire Guch mein hauß undt alles waß Ich vermag, wolt Ihr, daß Ich ben Guch bleiben foll, so werde ichs thun, wolt ihr, daß ich nicht da sein soll, so werde Ich auch thun wie Gin gehorsamer sohn, könnt Ihr mir Nur sagen, waß Ihr wolt, den Nun Ihr Im unglud fendt, vergege ich allen Zweytracht fo unter ung geweßen ift, Ewer tochter wirdt fich auch Rie zu beschwehren haben, daß 3ch übel mitt Ihr leben werde wen fie Rur woll mitt mir leben will. E. L. fonnen woll gebenden wie daß ben gutten mons. de chamilliart, ber gar Gin gutter Chrlicher Man ift, dieges ju herten gangen, Er wirdt fich In bieges Dochtermans hauß retiriren, Er folle auch gefagt haben, daß Gintige baß Ihn In feinem unglud betrübe, were die gnade nicht mehr zu haben, ben Ronig zu feben, bem Er fo viel Dandbarkeit schuldig were, undt vor welchem Er Gine rechte affection hette, die Engendtliche ursache seines unglück meiß ich nicht, Ich will E. L. doch verzehlen, maß man Im publiq bavon fagt, Man verzehlts unterschiedtlich Etliche fagen, Er könne nicht rechenschafft geben von 23 millionen fo unter seinen handen gewegen, fo Er aber nicht genohmen. fondern interessirten leutten folle geben haben, die auf forcht, daß Es außfommen möge, Ihm fein unglud ahngesponnen, undt Ihre creatur In feinen platz gesetzt, undt Nur zu hütten haben, daß mons. de chamilliart nicht selber mitt dem König spricht, den sie woll versichert, daß sonst Niemandte gehertzt genung ift, dem Rönig die fach zu fagen, andere aber fagen folgende ursach, Rehmblich daß wie der papst gemeint, daß Er mitt dem Renger Rrieg haben würde, hatt Er burch feinen nuntius dem König maffen fordern lagen, welches J. M. blat abgeschlagen, mitt andtwort, daß nicht waffen genung vor Dero troupen In den Zeugheugern und arsenal wehren, fo baldt der nuntzius aber wider zu paris In fein hauß were, tam Gin unbefandter Menich undt begehrte den nuntzius zu sprechen, Er ließ sich (sic!) vor sich kommen, ber fagte, monsieur Ich weiß, daß Guich der König maffen abgeschlagen allein, wen ihr Made de chamilliart undt Ihren dochtern Ginen Zettel unterschreiben wolt, daß Ihnen der papst  $\frac{m}{20}$  livres geben will, werdet Ihr so viel waffen bekommen alf Ihr wolt undt Nöthig habt, diß ift geschehen undt der papst hatt die waffen bekommen, undt Es dem marechal de thessé gesagt, der nontzius hatt Es auch dem marechal de bouffler gesagt, die habens bende

ahn made de maintenon verzehlt, umb Es dem König zu sagen, welches sie gethan, worauss dieße disgrace solle Ersolgt sein, Ich habe E. L. dieße bezgebenheit mitt allen umbständen verzehlt, weillen ich weiß, daß E. L. so warshasste geschichten gern hören drumb habe ich E. L. dieße mitt allen umbstänzden verzehlt, mir ist mons. de chamilliars unglück lehdt, den Er hatt allezeit woll undt hosslich mitt mir gelebt, undt allen gesallen gethan so beh Ihm gestanden sein, unahngesehen daß Ich nicht In kaveur war, davor bin Ich Ihm obligirt 2c.

#### Versaille den 11. Julli 1709.

... 2c. daß sprichwort ist woll war, so fagt, daß Es beger ben Lewen undt Drachen zu wohnen ist, als ben Einem bosen weib, die princes des ursin so gesehen, daß Mein sohn sich In spanien beliebt gemacht, ist jalous von Ihm geworden, undt hatt Ihm Einen schlimen possen ahngemacht, Ein Ebelman von Mein fohn, fo fein ayde de Camps geweßen, undt vergangen Sahr mitt Ginem pferdt gefallen undt Gin bein gebrochen, fühlt noch große ichmerten ahn bem bein, hatt, berowegen hatt Er mein fohn gebetten, Ihm zu Erlauben, nach barege zu reißen, daß Baadt zu brauchen, Er ift durch spanien hin, wie daß die princes des vrsin Erfahren, hatt fie Ihn als criminel destat burch ben König In spanien gefangen Nehmen lagen, umb Mein fohn vertächtig zu machen, alf wen Er gegen den König In spanien revoltiren wolte, ben mein fohn doch fo trem undt woll undt Rütlich vor Ihm gebint hatt, da sehen E. L. wie boghafft undt falich dig weib ift, In der Zeit daß fie meinen fohn biegen possen tuht, schreibt fie mir Ginen großen brieff undt gibt mir mehr alf protestationen von Ihrer freindtschafft alf Nie, vielleicht hette ich dieße historie der post nicht vertramen follen, Ich bin zu voll von dießer bogheit, Ich fans E. L. nicht verschwengen, ben Ebelman den fie arestiren undt gefangen führen lagen, heist flotte Ich habe Ihn ahn monsieur S. undt ahn mein fohn geben, Er ift bei die große madmoisselle geweßen, da habe ich Ihn kenen lehrnen, fie hatt Ihn estimirt, Er ift auch Gin Man ber verftandt hatt, undt Gin rechter Chrlicher Cavalier, Man hatt Ihn nach madrit geführt, fie wirdt Ihr lob nicht ben Ihm finden, den die spanier haben Meinem sohn alf Ihr lendt geklagt über dieß boge weib, wie fie alles gelt auß spanien zicht, die mogen Ihm woll wider auffs Reue brieff mitt Rlagten ahn mein fohn geben haben, aber gegen den König In spanien wirdt Man woll nichts finden, In spanien aber gegen die princes des ursin zu reden, ift Ein crime de Leze Mageste, E. L. können leicht gedenden, wie woll mein fohn Mitt biefer dame gufrieben ift, diefe fach wirdt Ginen abscheülichen Esclat geben, welches mich recht verdrieft undt betrübt, Mein gott wie Mibe bin ich lautter verdrießliche fachen gu hören 2c.

# Versaille den 22 August 1709.

.... 2c. Wie ich Eben In Paris burch bie pfort St. honnoré fuhr fahr ich alle leutte lauffen undt gant verstebert auffehen, Etlich fagten ah

mon Dieu, alle fenster wahren voll seitte, Etliche wahren aufs die Dächer geksettert, unten sahe man alle boutiquen zumachen, undt die thüren von den Heißern verschließen, palais Royal selber war zu Ich konte nicht begreißen, waß daß bedeüt, wie Ich aber In den Inern hoff kame undt außstiege, kamme Sine bürgers fraw so ich nicht kene undt sagt zu mir, saves vous madame qu'il y a une revolte dans paris qui dure despuis 4 heure du matin, Ich Meinte die fraw were Närisch worden undt sing ahn zu sachen, sie sagte aber, je ne suis pas folle madame ce que je vous dis est tres vray et si vray qu'il y a deja 40 personne de tues. Ich fragte vou meinen seitten, obs war were, sie sagten Es were Nur gar zu war, deswegen hetten sie die thore vom palais Royal zugemacht, Ich fragte die ursach von der revolte, die war, daß Wan ahn dem wall undt porte St. martin arbehdt undt jedem arbehtter 2 sols undt Ein seib brodt gibt, Es wahren  $\frac{m}{2}$  so arbehtten selbigen morgen

aber wahren, ohne daß Man sichs versehen hatte m tommen, die forderten brodt undt gelt mitt ungestüme undt wie mans nicht hatte undt Gin weib fehr insolent war, Nahme man fie undt fette fie alancan, da ging der lermen ahn undt ahustatt 4 taußendt famen gleich noch 6 taußendt da zu undt rißen daß weib vom Carcan loß, Es hatte sich viel abgedankte laquaien dazu geschlagen, die riffen man Mufte plündern, lieffen zu beders heußer, welche fie plünderten, Man rieff die soldats de garden umb auff die Canaille zu schie= fien, fie merdten aber, daß Man Es Nur gethan umb fie zu Erschrecken. Es war kein blen In den musquetten da riffen attaquen les jl n'ont point de plomb also mahren die soldatten obligirt, Etliche Niederzuschießen, daß wehrte so von 4 morgendts bis umb 12 da suhren ungefehr der marechal de bouffler undt Duc de gramont durch den ort wo die revolte war undt die stein flogen, sie stiegen auß Ihrer Rutsch sprachen bem peuple zu undt wurffen gelt auß undt versprachen dem König zu fagen, wie man Ihnen brodt undt gelt versprochen undt nicht geben hette da wurde gleich der auffruhr gestilt, fie warffen gleich Ihre hütte In die lufft undt rieffen vive le Roy et du pain, Es seindt doch gutte leutte die parisser sich sogleich wider zu besanfftigen, geftern feindt fie alle auff den marck gangen undt gar friedlich geweßen, aber fo fehr fie Ihren Ronig undt Roniglich hauß lieben, fo fehr hagen fie mad de maintenon, Ich wolte Ein augenblick lufft Nehmen, weillen Es warm war In meinen Cabinetten fo Riederich undt klein fein, aber Ich mar kaum bar. fo famme Gin großer Zulauff vom peuple, die gaben mir viel fegen, fie fingen aber alle ahn so abscheulich von der damen zu reden, daß Ich gezwungen wurde, wider herrein zu geben, undt die fenster zu zu machen, keiner von meinen (Leutten) dorffte fich mehr feben lagen, den fobaldt fie abm fenfter fammen fingen sie wider ahn zu sprechen, sagten blat herauß, sie mögten sie haben umb fie ju gerreißen, oder alf Gine Bers verbrenen 2c.

# Versaille den 19. 7br. 1709.

Heitte fehlen mir dren paquet von E. L. gnädigen schreiben, Ich hette fie doch hoch von Nöhten umb mir daß hertz wider zu Erquicken,

daß Einer gantz abgematt hatt von alle betrübte sachen, so Man Continuirsich hört, Eine schrehet umb Ihren sohn, die ander umb Ihren bochterman, dießer umb seinen vatter jene umb Ihren neueu undt alles Lamantirt umb brodt, welches Nun 8 sol daß pfundt kost, vielle sterben vor hunger, daß alles gibt seine ahngenehme jdée umb Einen sustieff zu schreiben, wie E. Leicht gedencken können, Es ist nichts Erbärmlicher In der weldt als waß Man Nun hört undt sicht, Es seindt auch Leütte hir hertzlich betrübt sein, ob sie zwar Niemandts In der schlagt versohren haben, 2c.

... 2c. Sckelton sagt, daß sich die Brandenbourgische undt Lünebourgische troupen über die Maßen woll gehalten haben, aber daß abscheillich viel geblieben sein, daß ist zu Erbarmen, wen so manche Shrliche leütte Ins graß behßen Müßen, auff behden sehtten, Es ist deß graff Breüner Ehgene schuldt, daß Er Im obern Elsaß umbkommen ist, Man hatt Ihm mehr alß 10 mahl Quartir ahngebotten, Er hatt Es aber nicht ahnnehmen wollen, sondern alß gescholten undt umb sich gehauen undt gestochen wie Ein unsinicher mensch, bis man Ihm den garauß geben, welches ich nicht raisonabel (findt), den Es ist ja Einem Ehrlichen Man keine schandt sich gesangen zu geben, wen Er übersmant ist, undt sich nicht mehr wehren kan, daß ist ja beser alß Ein gewißer todt, mercy ist doch verwundt worden, ob Er sich zwar woll retirirt hatt, 2c.

... 2c. mad. la duchesse de bourgogne sender zwen Jahren piquirt sich vor Sine große passion vor Ihren herrn, sie hatt, Ich weiß Engendtlich nicht warumb, Ginen abscheillichen haß vor mons. de vandosme, wen sie Ihn sicht threhet sie den Kopff und Endert von farb, 2c.

#### Versaille den 22: 7br. 1709.

#### Versaille den 28 7br. 1709.

.... 2c. weillen biefes Eine sichere gelegenheit ift undt nicht burch bie post geht, will Ich E. L. Etlich lieber schiefen, so ich glaube, daß fie noch nicht

haben, daß letzte finde Ich recht artig, Es ift recht war, daß alles Noht umb dießer damen willen Lendt, aber waß Ich recht possirlich In dießer sachen findt ift, daß dieß weib, damitt der Konig alles gutt heift, Ihm part von Ihrem gewinft giebt, undt ber Duchesse de Bourgogne auch, berowegen left man In alles gewehren left, unterdegen bekompt fein mensch fein gelt, wir werden Nur mitt assignationen bezält, daß ift Nur papir undt da muß man nach lauffen also daß maß man zum exemple heutte bekommen solte, daß wirdt durch die assignation auff 3. 4 oder woll 5 mont aufgestelt, undt den hatt man noch Mühe folches zu bekommen , fo Gine Ellende Zeit wie Es Nun ift, ift nicht aufzusprechen, die hungerenoht ift fo Erschrecklich, daß Man ahn allen Enden leutte recht von hunger Niederfahlen undt fterben ficht, überall ift Rlag undt jammer von den gröften big auff dem fleinften, daß ift bitter langweillig undt sonsten hört undt sicht Man nichts anderst, der gante hoff ist voller intriguen, Stliche umb sich ben der machtigen damen In guaden zu setzen, andere ben mons. le dauphin, andere ben bem Duc de Bourgogne, den ber Duc de Bourgogne undt sein herr vatter haben Einander gar nicht lieb, der sohn verracht den herrn vatter ift ambissieux undt will regiren, der dauphin lest fich gant von seiner bastard schwester made la duchesse regiren, die princes de Conti hatt sich mitt made la duchesse vereinigt, umb mons. le dauphin nicht gant zu verliehren, alle fein gegen Meinem fohn, fürchten alf Er mogte ben bem Konig In gnaden fommen, undt machen, daß fein Elfte bochter ben Duc de Bery befomt, ben wolt bie duchesse gern bor Ihre dochter haben, drumb zicht fie den Duc de bery auch ahn fich, die Duchesse de Bourgogne aber, so auch gern mons. le dauphin sowoll alf ben Rönig regiren wolte, ift jalous von made la duchesse, berowegen hatt (fie) freundtschafft mitt ungere made dorleans gemacht, umb die Duchesse zu contrecariren, daß ift Ein pofirlich spielwerd burch Ginander undt fonte ich wie daß liedt sagen si on ne mouroit pas de faim jl en fauderoit mourir de rire, die alte hetzt alle die unter Einander, umb besto beffer zu regieren, Ich bin von feiner intrigue Ich gehemeinen geraden weg fort, undt (lage fie) machen, wie Es Ihnen gefelt, Ich lebe fo hofflich alf ich fan, mitt allen, undt trawe auff feines, den fie haffen mich all, absonderlich aber die Duchesse de Bourgogne Ich glaube undt Es scheindt fo, daß wer mich ahm wenigsten haft, daß ift unger König undt die mich ahm meiften haft, daß ist die maintenon, von meinem fohn fage Ich nichts, ben Ich habe E. L. ichon vergangen bonnerftag von Ihm geschrieben, der Konig hatt recht inclination vor Ihm, fonte Er über fich bringen, fich Ein wenig ju zwingen undt ben dem Ronig zu bleiben, Er würde befer In gnaden alf alle deg Ronigs Rinder felber, aber Er fan fich nicht zwingen Gine Gintige woche hir zu bleiben, undt ftedt alf ben fchlimmer Compagnie, welches mich recht verbrieft, Ich wolte, daß Es mir Erlaubt were Ihn E. L. zu schicken, den Ich bin versichert, daß E. L. Ihn corigiren murden, 2c.

marly den 29 7br. 1709.

.... 2c biß auff ben 25 hatt fich Villars so woll befunden als möglich geweßen, ben 26. aber hatt man unter seiner wunden Ginen Sack mitt mat-

terie gefunden, welches gar gefährlich soll sein, undt von 4 balbire so Ihn verbinden, seindt nicht zweh von Einer Meinung drumb hatt der König seinen Leibselbtscherer marechal In flandern geschickt, umb zu sehen, waß In der sach zu thun ist, villar ist In sorgen, den vor lenger als 5 Jahren hatt man Ihm alles prophezeyet alles waß Ihm widersahren ist, wie daß Er gar reich würde werden, alle digneteten bekommen, marechal de france Duc et pair werden, daß Er aber In dießem Iahr Eine schlagt verliehren würde, verwundt werden undt sterben, daß ligt Im In Kopff undt ängstigt Ihn sehr, Es were schadt, daß so Ein braffer Man sterben solte, 2c.

#### Versaille ben 13. 8br. 1709.

... 2c. Berenice ist Eine von racine Commedien so mir ahm wenigsten geselt, den Ich kan nicht lenden, daß Berenice den titus noch lieb hatt, wen sie sicht, daß Er Ihrer Müde ist undt sie mitt seinem rival fort schickt, alles geheüll so sie hirüber hatt, macht mich ungedultig, sie solte den König von Comagen hüdsch genohmen haben undt Titus verracht haben, Ich habe dieße Commedie offt gesehen, aber Nie gewust, daß unßer König undt made Colone daß sujet davon wahren, den dieße Commedie ist Erst lange Jahren hernach gemacht worden, 2c.

#### Versaille den 17. 8bre 1709.

.... 2c. Der marechal de bouffler wirdt das boulver nicht jnventiren noch Eresien machen, Es seindt schlawere alß (Er), aber Er hatt Ein gutt gemühte undt Ein rechter Ehrlicher warer Man, dem Man glauben kan, der alles guts thut, so In seiner macht stehet undt gutt hert hatt, sürcht sich nicht beh hoff, sagt dem König die warheit undt ist kein schmeichler drumb halte ich viel auff Ihn,

Die frantsoffen seindt wie die Lammer fie gehen wie man fie führt undt wie fie vertrawen auff ihre generals haben, aber die officirer seindt meift

brave seütte.

Rönigs von schweden historie sein, aber waß woll drin stündt ist wie der untrewe minister dem König In schweden persuadirt hatt, den Czaar zu detroniren, weillen Er von Einer Königin bestochen worden, so den Krieg vortsetzen wollen, Der Czaar hatt große undt schönne Qualiteten macht sich sehr Estimiren, Es were Zeit, daß der König In schweden aussissiste zu kriegen, den daß macht Ihn unter unß gerett gar zu Brutal undt rüster, Er solte die pendites von Czaar sehrnen 20.... Ich sürchte sehr Es Muttert sich deh dem Zarowitzsch undt wen daß were würde die arme printzes von wolssendüttlich werden, Es ist gutt daß der eronprintz den suß verstaugt hatt, den daß wirdt I. L. hindern In der Ehronprintz den suß gleich In Ehß kalt waßer gethan hette were der suß gleich wider gutt worden, In dem opera geschichts den tautzern

vift die helssen sich mitt dieses remedium haben hinter dem theater Züber undt Ehf undt waßer, 2c.

Marly den 7. 9br 1709.

.... 2c. In dienem augenblick fahren der König undt der Comte d'acco In Ginem magen von denen fo die ichwenter ziehen, ben meinem fenfter vorben, daß laut doch nicht fo gar jncognito, den fie feindt allein Im magen undt alles maß vom hoff ift geht Nebenher zu fuß, wie 3ch Gben dieß wordt aufgeschrieben hatte ift man mir fagen tommen, daß Chur Bayern Im Salon ift, bin geschwindt hingangen um 3. L. zu sehen, habe fie auch gesprochen, fan E. L. leicht ungere conversation fagen, den sie war nicht lang Er fagte gleich vous voyes madame encore vn de vos parants jncognito, 3ch andtwortete jl est vray Monsieur que j'ay deja eue lhonneur de voir mons. L'Electeur de Cologne vostre frere ici, et j'ay fort souhaittes davoir lhonneur de vous voir, et de vous Cognoistre aussi, Car vne personne a qui je vient d'escrire vous aime tant, et ma dit tant de louange sur vostre chapittre qu'elle ma donnée cette Envie, Er fagte hernach, Ich glaube wir werden beger thun fortzufahren frangosch zu reden, den mich beücht man hörts nicht gern bir, Ich andtwortete, Es ift leicht, wir mögen Rur frantofch reden, so sagt Er auff frantzösch si je parlois plus allement avec vous vous ne m'entenderies pas, Sch sagte jay estés trop accoustumée a parler a made la Dauphine pour ne vous pas entendre, vous parloit Elle allement, tousjour fagte ich, Er fagte mais a qui ay je lobligation de vous avoir dit du bien de moy, Ich sagte aves vous de la peine a le deviner Er sachte undt fagte, je devine apressent qui c'est c'est vne princesse d'un grand Esprit et bien du meritte il est vrav que nous avons fait vne grande amitié ensemble et Elle ma fait lhonneur de me dire qu'avant que de m'avoir cogneu Elle ce sentoit quelque rancune contre la maison de Baviere mais qu'apressent tout estoit effacé cela ma fait grand plaisir Elle avoit sa fille avec Elle qui aimoit auttant la mussique que moy nous nous misme a faire vne mussique ensemble jusques apres cela lenuyoit et Elle dissoit si vous vous esties Espousses, vous ne feries que des ressignols, hernach hatt der König ung interompirt undt Er hatt hernach mitt dem duc de Bourgogne gesprochen undt ber marechal d'arco hatt mitt mir gesprochen, hernach bin ich wider herein, E. L. dießes alles zu verzelen, Er hatt Im salon mitt mons Le dauphin, Duc de Bourgogne, duc de Berry undt mad. la duchesse de Bourgogne gesprochen aber Er wirdt Niemandts besuchen, findte daß Er seine sach hubsch ahufangt undt taugendtmahl beger alg fein herr bruder Chur Coln, der marechal d'arco fragte mich maß Ich bagu fagte undt wie 3ch fünde daß mans machte, 3ch fagte, woll, undt 3ch bin schwer In fo fachen zu contentiren, Er lachte von herten undt fagte, fie wehren alle glüdlich, daß Ich mitt Ihnen zu frieden were, hernach bin Ich wider herrein gangen. dießen brieff zu schließen, welches Ich hirmitt thue, sage Nur noch, daß 3. L. unfer Churfürst von Bayern mir auch woll gefehlt, ob Er zwar nicht schön ift, Er hatt gutte minen undt Eine artige taille, Ich glaube wir würden leicht fundtichaft maden, wen wir Ginander wider feben folten, Er jammert mich ber gutte herr, den Er sicht recht trawerig auß, ist doch gar content von dem König, wie J. L. mir auch noch gesagt haben, Es ist auch woll war daß wen unßer König jemandt gnädig tractiren will, macht sich Niemandts In der welbt ahngenehmer alß unßer König, den J. M. haben so ungezwungene maniren, Eine so große politesse undt so ahngenehme maniren Im reden undt In der stim, das Man sie gleich lieb besomtt, 2c.

#### Versaille den 5. Januari 1710.

... 2c. Ich Muß E. L. Etwaß verzehlen, so mich zwar jammert, Ich wolte aber nicht, daß Es nicht geschehen were. Nehmblich daß mein sohn mitt fein braun ichatgen Endtlich von fich felber gebrochen hatt, undt fie nicht mehr feben wirdt, Es toft Ihm themer, den Er hatt fie noch lieb, aber Er hatt die gröfte urfach von der weldt mitt Ihr zu brechen, den Erftlich fo war fie abscheülich interessirt, Er kont Ihr Nie genung geben, zum andern so tractirt fie Ihn wie Ginen sclaven schuldt Ihn auß mitt ben frobsten worttern bie feinem hundtsbuben zukommen, fie ftieg Ihn mitt fugen undt Mufte fo soumis fein, daß Er alles auff den geringften wund verlagen Mufte undt tommen auffwartten, Er dorffte nichts thun ohne ihr urlaub, wen Er jemandte von feinen leutten waß versprochen undt Er nicht durch Ihren Canal gangen, zwang fie meinen sohn Es von Ihren creaturen zu geben, sie war In allem fehr insolent, Ihr sohn Müste fostlicher In allem gehalten werden, alf ber Duc de chartre, oder Mein fohn wurde aufgemacht, fie brachte Ihn In die schlimbfte Compagnien von der welt von lautter huren undt buben met verloff, Er börffte sonst mitt Niemandts umbgeben, gant paris war scandalisirt brüber, Mein sohn war über dieß dolle leben gantz mitt dem König brouillirt, also umb def Ronigs anabt wider ju Erlangen hatt Er gebrochen undt wirdt fie nicht mehr jeben, Ich finde daß Mein sohn Mehr zu loben ift, die macht über fich felber gehabt zu haben alf wen Er Gine ichlagt gewohnen hette, den man gibt feine schlagt allein undt die andern können so woll part ahn den gewinft von Giner ichlagt haben alf ber general, aber seine Eigene passionen ju bämpffen, da hatt Man allein die Ehre von undt ift schwerer alf alles maß Man auch In der weldt thun mag, also ob mein sohn mich zwar jamert, den Ich sehe, daß Er Innerlich lendt, so Erfreudt mich doch zu sehen, wie Er meister über fich felber ift, Er hatt and feine parthie hirin woll genohmen, ben die fach hatt den Rönig zu fehr geärgert auff die lange hette mein fohn noch Gin größern chagrin haben fonnen, jum exempel wen die fo Meinem fohn nicht gutt fein, ben König getriben hetten, bag menschgen mitt Gin lettre de cachet meg zu schiden, welches Ein rechter affront vor meinem fohn gemefen were, undt Ihn vielleicht naredeven hetten thun machen, begen Er fich fein leben würde zu gerewen gehabt haben, vor fich undt die feinigen, die ja Rur blog von des Königs gnaden leben Mügen, Man fan meinem fohn Singen, wie Im opera von Rollandt stehet

Sortes pour jamais en ce jour des liens honteux de l'amour 2c.

#### Versaille den 19. Januari 1710.

... . 2c. E. L. werden woll gehört haben, wie devot ber Duc de Bourgogne ift, daß Er feine andere dame alf feine gemahlin ahnsehen will, diege umb 3. 2. Ein wenig zu plagen, fagte zu mad. de la vrilliere Ginsmahle fic folte fich In Ihrem plat In Ihr bett legen, felben abendt ftelte fich die duchesse de bourgogne gar schläfferig, der Duc de bourgogne Erfrewet, daß fie Einmahl früh undt vor 3hm zu bett geben wolte, zog sich geschwindt auß, umb auch nach bett zu gehen, wie Er In die Cammer fompt frag Er ou est madame, fie andtwordt alf wen fie Im bett wer me voicy, Er gefchwindt dem bett zu wirfft ben nachtsrock weg undt springt geschwindt Ins bett, Er lag aber nicht sobaldt da fam die Duchesse de Bourgogne vors bett auff seiner sendt undt stelt fich bog abn sagte commant, est il possible que vous qui faittes le devot je vous trouve Couché entre deux drap avec vne des plus jolis dames de ces pais cy, Er sagte que voulles vous dire, si sagte reguardes qui est couché aupres de vous, da fam der Born Er Nahm Le moine ben den axeln undt warff fie auß dem bett, fie hatte nicht der Beit fich zu Erhollen undt Ihre pantoffeln vor bem bett zu Nehmen, den Er wolte fie recht In Eruft mitt seinen pantoffeln schlagen, fie Muste ohne Ihre pantoffeln davon Lauffen, Er konte fie nicht Ertapen, rieff Ihr allerhandt invective nach villaine effrontée mahren die geringste, Man wolte Ihm zusprechen, sie konten aber alle nicht vor lachen, Endtlich verging boch ber Born, vor Etlichen tagen wolte die marechalle de veuffre den Duc de bourgogne mitt gewalt füßen, Er wehrte fich lang, wie Er nicht weitter fonte, ftedte Er Ihr Gine große fted-Radel Im Ropff fo ftard, daß fie die Cammer undt daß bett davon hatt huten Muß, so arg hatts joseph Nie gemacht, Er lieff Nur davon undt ließ den Mantel aber Er follug noch ftach nicht umb fich, folde Reufchheit hatt man noch nicht Erlebt, 2c.

#### Versaille den 6 februari 1710.

# Versaille Sontag ben 9 Mertz 1710 umb halb 11 morgendts.

.... 2c. Es ist mir seydt daß E. L. über nichts unartiges mehr lachen wollen, den daß Erhelt den humor sustig undt lustig sein, Erhelt die gesundts heit undt daß seben Ich woll persuadirt, daß mein Einschlaffen In der Commedie nicht das Einzige ist, womitt man mich außlacht, aber dieß mahl

war Es waß Ich gesagt.

Es ift fein wunder, das der duc de Bery wie Ein Rindt ift, Er spricht mitt keine raisonable Leütte, ist tag undt nach In der duchesse de Bourgogne Rammer wo Er ben damen vor Cammer Dinner bint, Gine left Ihn Ein bifch hollen, die ander Ihre arbendt die 3te gibt Ihm Gin andere Commission Er stehet oder fitt auff Ein flein tabouret undterdeffen, daß alle junge damen Endtwetter In chaisse a bras In Escharpen liegen, oder auff Ein lit de Respos (Lotterbett folte Ich fagen) fein leben ficht man Ihn nicht, weber mitt generals personnen ober gelehrten sprechen, Er thut nichts alf Im balhauß spiellen en vollant ichiegen, woll Egen undt brinten, ben damen auffwartten wie ichon gefagt ober landtefnecht ober papillon fpiellen, daß ift sein gantes Leben, wie fan Er ba waß von lehrnen, made la Duchesse gicht Ihn fehr ahn, Ich glaube fie wolte Ihm gern Gine von ihren Dochtern ahnhenden, Ich wolte nicht ichwehren, daß Es nicht geschehen folte, Er weiß felber so wenig wer Er ift, daß wen Er jemandts findt so mitt respect mitt Ihm umbgeht, ift Er gant verstebert undt weiß fich nicht brin ju finden, meint ichir man fpot mitt Ihm 2c.

# Versaille den 19 mars 1710 umb 8 Uhr abendts.

....2c. wen Es war ist wie Man meint, daß printz Eugen den frieden hindert, gonne Ich Ihm daß schönne pressent vom König In preussen gant undt gar nicht, Ich habe gehört, daß der hertzog von Savoyen selber Ein aug auff Maylandt hatt, Ich hoffe Er wirdts seinem Cadet nicht laßen liberal mag printz Eugenius woll sein, Er ist aber nicht danckbar, den Er hatt dem König hir große obligation undt Erkendt Es gar schlegt, Der Duc de marlbouroug machts wie Ich sehe wie le Seigneur harpagon In der Commedie von molliere, Es ist ja sehder Nur zu sicher daß Es Krig bleisben wirdt 2c.

# Versaille ben 3. April 1710.

.... 2c. solten E. L. woll glauben daß die Meß distinctionen Im rang macht, zum exemple Niemandts alß les petitte fille de france dorffen cler de chapelle haben so die Meß-beantwortten undt Eine sacel halten von dem sanctus der preface ahn biß zum (domine non sum dignus) die princesse du sang dorffen keine saceln noch aparten cler de chapelle haben, laßen

Ihre Meß durch pagen beantwortten zu Endt der Meß bringt der prifter le corporal zu füßen, daß geht nicht weitter alß les Enfant de france wie auch Einen Kelch mitt waßer undt wein zu drincken. daß kompt unß auch allein zu, undt geht nicht au prince du sang, also sehen E. L. daß hir In alles ceremonien ist, so woll alß devotion, undt hir ist In alle geistlichen sachen alles zeit auch Ein weltlich absehen, also solte die sach unßerm herr gott nicht so woll gesahlen alß zu wünschen were, so sindt man doch Etwaß weldtliches wo zu Es gutt ist, also nicht alles verlohren wie E. L. sehen 2c.

# Versaille ben 12. april 1710.

war, der Comtesse de Soisson zu rahten laßen, durch zu gehen, den Es seine rechte gnade vom König war, der Comtesse de Soisson zu rahten laßen, durch zu gehen, den Es seine, daß sie unschuldig war, wie Ich Es allezeit geglaubt, oder daß sie In der that schuldig war, allein Es ist gewiß, daß made de montespan undt Louvois Zeugen hatten, so wo sie geblieben were, Ihr den Kopff vor die süße hette schlagen machen, den sie wolten aksirmiren daß sie Ihren herrn vergifft hette, also sehen E. woll, daß In dießem fall printz Eugenius unrecht hatt, sich siber den König zu beschwehren, zu dem so hatt der König mad. la Comtesse so lang sie In franckreich geweßen sehr viell gegen die geringste pressenten wahren mahren mahren sie sollen, offt 4 undt 5 taußendt dazu hatt Er auch dem comte de Soisson Ihrem sohn undt printz Eugene herr bruder viel genade gethan undt vielt siem konten sowielen Soisson Ihrem sohn undt printz Eugene herr bruder viel genade gethan undt

Soisson Threm sohn undt printz Eugene herr bruder viel genade gethan undt mitt seiner gantzen famillien Erhalten, also wen printz Eugene rechte reflectionen wolte machen, würde Er woll sehen, daß Er undanchar ist 2c.

# Versaille ben 27. april 1710.

....2c. unßer König In spanien ist sehr von seinen unterthanen geliebt, sie werden Ihn nicht verlaßen biß auff die extremitet, von König seinem groß herr vatter hatt Er keine hülff alles ist auff seiner undt seiner Eygenen unterthanen Eygenen Kosten, Man hatt warlich groß unrecht zu glauben, daß der König den frieden nicht will Ich sag unßer König undt nicht der In spanien 2c.

# marly den 8 may 1710.

.... 2c. Es ist Nur gar zu war daß sich daß regiement de garde In der letzten schlagt übel gehalten, alle offecirer seindt die Meisten Junge lapen von Les gens de robe von paris die haben Ihr leben keinen toden Man gesehen, Es seindt lautter chargen so gekaufst werden, wen sie den In den Krieg kommen wirdt Ihnen bang, laussen davon, wen daß die Soldatten sehen, machen sie Es Eben so, welches leicht zu begreifsen ist, alle Jahr werden sie Nagel Neil geklendt 2c.

Marly den 5 Juni 1710.

.... 2c. Montage Nahm ber König medecin wie Ich ju Ihm fam fagte Er vous me paroisié bien gaye hier madame Ich andtwortete Monsieur j'avois bien raison de l'estre car mon fils venoit de me parler de la part de V. M. Der König sagte, je suis ravis d'avoir fait quelque chose qui vous soit agreable Madame et j'espere que ce mariage nous unira encore davantage 3th fagte rien ne peust plus m'attacher n'y mon fils a V. M. que nous le sommes de tout tamps mais assurement s'il pouvoit estre possible qu'il y eust de l'ogmantation, ce mariage le feroit, il nous comble d'honneur et de joye, ber König sagte vostre joye m'en fait beaucoup mais n'en parles pas encore de 2 ou 3 jours barnach sprach Man von andern fachen ben Meine damen fammen In die Cammer, abendte wie Ich nach ber promenade nach 7 Uhren In meinen fenster ahn die Königinen In spanien undt made de savoye schriebe kamme auff Einmahl die Duchesse de Bourgogne undt Ihr herr In mein Cammer gesprungen mitt allen Ihren damen undt rieffen madame nous vous amenons monsieur le duc de Bery car le Roy vient de declarer tout haut qu'il Espoussera Madmoisselle. Le Roy va vous le dire et mgr. aussi nous les avons devancés, 3th fagte ju made la Duchesse de Bourgogne alheur qu'il m'est permis de parler, je vous assureres Madame que j'ores vne recognoissance etternelle de touttes les soins et peines que vous vous estes donnée pour cette affaire je say aussi sagte 3th zum duc de Bourgogne que vous l'aves tousjours desirés dont je vous rends mille graces zum duc de Bery sagte 3d venes que je vous ambrasse car vous voila plus que jamais comme dissoit Madame la dauphine sie hatt Ihn alf mein bery geheißen le bery de Madame daß weiß Er woll, Ich habe Ihn von herten ambrassirt Er fagte je n'ay point auttre chose a vous demander Madame que de resprendre pour moy la mesme amitié et bontes que vous avies pour moy pandant toutte mon Enfance et de recomancer a me donner vos bons advis, Sch lachte undt fagte je croi qu'il veaut mieux que je vous demadne pardon de vous avoir estés si souvent importune mais je ne l'ay pas fait pour mon plaisir, et si Madame la dauphine ne me l'avoit ordonnés en mourant, je m'en serois bien gardee vous estes trop grand pour qu'on vous donne des advis, aussi je ne vous en jmportuneres point, je me Contenteres de faire mille voeux pour vous, et made, la Duchesse de bery, je vous ores dans mon Coeur je vous aimeres tendrement mais je suis trop vielle pour vous voir souvent Car je ne vous puis estre bonne a rien, soyes heureux gay et Content et je jouires de vostre Contentement, Raum hatte Ich Dieges aufgerett fo fam ber König undt monsieur le dauphin, bag ging auch woll ab, Mein sohn undt made d'orleans die nicht gemeint hatten, daß die fach sobaldt folte declarirt werden, wahren nach St. Clou gefahren Ihre freiide zu bergen, ben fie ift unaufsprechlich, Ich schickte gleich Ginen laquayen nach St. Clou undt machte mein Compliment schrifftlich abn Madll. E. g. tonnen woll gebenden, daß Mein Cammer baldt voll war von alle flein undt groß fo In Marly ift, daß hörte nicht auff big jum nacht Gen, gleich andern tags ging Ich zu made de maintenon sie zu banken, den sie hatt sich In dießem

fiud recht woll gehalten sie war recht lustig den tag unßer conversation laugirte nicht, man sagt, daß sie content ist geweßen von alles waß Ich Ihr gesagt habe 2c.

#### Versaille ben 8. Juni 1710.

haben noch gar hohen undt gutte Minen undt wen sie reden seindt sie noch ahngenehm, die almächtige dame undt pupil haben woll vor unß gearbeydt, wie E. L. auß meinem letzten schreiben werden Ersehen haben, drumb sage Ich nichts mehr, harling ist gantz getröst, dießes mahl ist unßer Neiles Einmahl waß gutts geweßen, (gegen den sprichwort) so sagt alle tag waß Neiles selten waß guts 2c.

#### Versaille den 19. Juni 1710.

.... 2c. hir wirdt nichts gestrafft, den hette man den jnsolenten chevallier de bouillon auch nicht straffen sollen, wie Er Im offendlichen opera gefagt, Ich were verliebt von Ihm, zu allem gliid wufte Man woll, daß Er mir In allem Miffelt, aber seine impertinentz war nicht besto Minder, Man hatt Ihm nichts davor gethan, ob ich mich zwar offendtlich über Ihm beschwert habe, hette Man ahn Eine ministers fram gethan wie ahn die hertogin bon hannover undt mich, hette Man die bursch gestrafft, waß Man aber ung thut ift Nur bagatelle weillen wir nicht in faveur sein, auß beg cardinals de bouillon brieff icheindt Es In ber that, alg wen Er ben hirntaften Gin wenig verruckt hette, 3ch hoffe bas Er Enbtlich von lautter hoffardt gar jum Nahren werben wirdt, ichon ift Ehr gar nicht mehr undt ichilcht mehr alf Rie, ber Konig hatt Ihn nicht nach rom wollen wegen feiner continuirlichen intriguen, ben Es ift fein intriganter Mensch In der welt alf diefer Cardinal Er solle Ein noch Rarifchern brieff ahn mons. de vandosme geschrieben haben, alf ahm Ronig, mons. de vandosme undt feine gemahlin haben sich gar nicht gekendt Rur von wentem gesehen undt Rie gesprochen, ber letztverftorbene mons. le duc hatt die Ersten gedanden davon gehatt undt feiner fram Mutter bavon gesprochen, die weillen sie sabe, daß Ihre fram bochter gern geheuraht were undt fie feine begere parthie finden fundte gab Ihr consens brinen, fie proponirten die sach ahn mons. Le prince, der sagte seine gemahlin undt sohn hetten Ein Complot gegen Ihn gemacht, schlug also die fach blat ab undt verbatt feiner bochter Ihr leben bran ju gebenden, fie hatt auch Rimer bran . gedacht bif ihr herr vatter gestorben undt her bruder, da ist Ihr die lust von heurahten wider ahnkommen, Ihre fram Mutter hatt fich nicht drein miichen wollen, fie hatt gesagt, fie seve alt genung umb zu thun waß sie will fo hatt fich dießer heuraht geschloßen 2c.

#### Versaille den 29. Juni 1710.

.... 2c. alle die so daß Bawen lieben, haben das daß sie gern Endern undt wider ahnsangen, unßer König hir ist auch so, Es ist kein ort In verv. Nanke's Werke XIII. saillen so nicht 10 mahl ist geendert worden undt offt geschicht, daß Es nicht

beger wirdt.

Chur Bayern folgt nicht allezeit den besten raht sonsten hetten J. L. nicht so zweh oder 3 dolle reißen her gethan, wen Man den von Cöln sicht, kan Man sich nicht verwundern, waß Er gethan, Er ist die unschuldt selber, solte Es frieden werden kan ja Chur Coln seine Sintrachten wider genießen undt Chur Bayern sein Hertzogdum wider bekommen 2c.

# Versaille ben 17. augusti 1710.

.... 2c. Deß Duc de Berry apanage ist noch nicht reglirt, chargen besitzen Les enfant de france nicht, aber sie bekommen große pensionen Ihr hauß zu unterhalten undt Ihre gemahlinen auch a part vor der hauß, daß ist nicht Im apanage gerechnet.

unter ung gerett, Ich vor Mein theil wolte lieber Gin reicher regirender reichsgraff sein mitt seiner frebheit alg Gin Enfant, den wir seindt In der that nichts anderst als gecrontte sclaven, Ich were Erstickt wen Ich bießes

nicht gesagt hette, ze.

jo könte Er ja nicht weniger (thun) alß deß Königs besehl nachzukommen, aber ofsenbtlich Im schein deß Königs besehl gegen den Erhbischoff von Cambray zu volziehen undt heimblich dagegen zu thun ist nicht Erlaubt, undt Es ist dem König so zu sage Ein akkront, daß sein Eygener premier ausmonier undt ambassadeur mitt Im umbgeht wie mitt Einem Kindt, da hatt ja der König ursach böß über zu sein, den war Er so sehr mons. de Cambray freündt, konte Er den König woll bitten, keine besehl gegen seinen freündt zu geden, aber den König der sein herr ist, In alles zu betriegen, daß seis sich ungestrasst thun, der Duc de Bouillon hatt nie nichts als schoen von seinem bruder den Cardinal gehabt, Er hatt Ihn abscheilich betrogen, weillen Er seinen zwehten bruder den Comte dauvergne sieder hatte, 2c.

# marly ben 21. augusti 1710.

.... 2c. apropo von Krieg mons. de vandosme Nahm gestern absschiedt von mir, geht nach spanien die armée dort zu comandiren unter unserm König In spanien, Ich weiß aber nicht, wie Er Es machen wirdt, den Er hindt ahn beyden stigen, worauss Er saum tretten sau vom potagram seine gemachtin wirdt sehr betrikt sein, den sie solle Ihn recht lieb haben, Ich glaube, daß daß compliment so Er Ihr gemacht, wie Er sie hatt heitrahten wollen, sie charmirt hatt, Ich sinde Es recht artig, Er sagte zu Ihr, mad en en sie pas gallant, je ne vous feres pas de grand Compliment, tout ceque je vous dires seullement, c'est que puis que (vous) voulles bien que j'aye l'honneur de vous Espousser que je ne vous Contraindres jamais en rien, vous seres tousjours vostre maistresse absolue et la miene, Ich sinde

dieß Compliment recht touchant Churprint undt Churprintes thun woll sich lustig zu machen, Ich glaube aber, daß E. L. geselschafft Nie Nichts versberben kan, 2c.

# Marly ben 7. September 1710.

Rönig undt Ihr Herr Batter haben wollen, aber sonsten ist J. L. simpatie vor mich nicht sonberlich groß, umb E. L. die gründliche warheit zu sagen, nichts ist hir Estimirt als waß In faveur ist, die Duchesse de Bery hatt Verstandt daß ist gewiß, aber Ich bin zu sincere undt kan nicht soben waß mir nicht gesehlt undt weniger ahn die so Ich liebe undt mir zu gehören, alß ahn andere undt daß geselt nicht allezeit, Ich bin aber zu alt umb slateux zu werden können, Man Muß mich haben wie Ich bin, din von herzer fro daß sie duchesse de bery ist, undt wünsch Ich alles glück aber ausst Ich erziehen, daß ist alles waß Ich E. L. auss diesen kur Sin ernet Ich nicht, so dourgois wirdt man sie nicht Erziehen, daß ist alles waß Ich E. auss diesen text durch die post sagen kan, E. L. wißen Nur Eine action so In Spanien vorgangen, Es seindt aber 3 gesschen, davon die tritte die schlimbse vor unserm König In Spanien ist, die Zwehte war gutt vor Ihm undt daß ist, waß E. L. In die frantzösche Zeittung gesehen haben.

Daß der papst sich des Cardinal de bouillons ahn Nehmen will, Nimpt mich kein wunder, were unßer König Im glück würde Er alles appropiren waß Er dem Cardinal thut, weill aber der Kehßer glücklich ist, Muß unßer König ben dem papst mitt dem Cardinal de bouillon unrecht haben 2c.

#### Versaille ben 14. 7br. 1710.

.... 2c. mons. de vandosme hatt verstandt undt weiß woll zu reden Er ist noch Sin wenig ahm sieder sest zu Bayonne, Ich slüccht Er wirdt Sin general ohne armée sein, den die letzte schlagt In spanien ist abscheillich gewessen, 2c.

# marly ben 15. 8br. 1710.

.... 2c. unfer König In spanien ift ber beste herr von ber welbt, aber Man kan nicht mehr verstandt haben alß seine Königin hatt, Ich wolte, daß sie glücklicher wehren alß sie sein, 2c.

#### Versaille den 19 October 1710.

.... 2c. Der König kan nichts weniger lehben als wen man seine minister attaquirt, daß strafft Er Eben so hart, als wens ahn seiner Eigenen person geschehen were, drumb konnen langallere undt La hautan nicht wider zu gnaden kommen, 2c.

#### Versaille ben 27. 9br. 1710.

.., .2c. Man solte Es aufsichreiben, daß E. L. In 80 Jahren complet noch die starke haben, mitt dero Enckel dem cronprintz Einen teiltschen dantz u dantzen, daß könte Ich E. L. nicht nachthun, wie hatt der cronprintz so gar recht nicht gern frantzösch zu dantzen, daß ist langweillig zu thun undt zu sehen, beh dem Churprintz ist der Maußdreck unter dem pfesser gemischt, beh dem cronprintz ist alles pur also kein wunder, daß sie different sein 2c.

#### Versaille ben 4. December.

.... 2c. wie König Carl zu madrit war ging milord stanop zu Einem alten grand d'Espagne so just hundert Jahr alt ist undt vor dießem gar gutter freündt von stanop geweßen, dießer alte hatt noch gant seinen versstandt, stanop sagte zu Ihm worumb Er nicht nach hoff ging, Er andtworte, Ich habe König philip den Sten vor Meinen König Erkandt, Ich werde mein teben Nur Einen gott, Ein gesetz undt Einen König haben, wie Ich gelebt, so werde Ich auch sterben, habt Ihr Etwaß vor Euern dinst zu sagen, so will Ich Euch als meinen alten freündt von hertzen dinnen, wolt Ihr mir aber Nur von Ewerm König Carl sprechen, so bitt Ich Eüch Nembt die Mühe nicht mehr zu mir zu kommen, den Ich werde Nie Endern, kein grand hatt König Carl gehusbigt als napolitanner, die Meisten Castillianer seindt König philip gar trewe geblieben, 2c.

### Versaille den 21. Xbr. 1710.

metger undt nicht zu (sehen), wie der große Conde hatte (gesagt), daß seine Encklen chien de boulogne Endtsich werden würden, Made de nemour hatt alse Ihre portraitten woll getvossen, so sie In Ihrem buch gemacht hatte, alse die Ich Rur Narisch ahn, Er konte gar gutt teitsch, wie Er mich sahe sangelli habe ich gekent, Er war gar kein Narr, stehlte sich Nur Narisch ahn, Er konte gar gutt teitsch, wie Er mich sahe sagte Er, Ich weiß undt man hatt mir gesagt, daß E. K. d. die Naren sürchten, sie sörchten mich nicht, Ich bin kein Nar, Ich stelle mich Nur so ahn, aber sie verrahten mich nicht, Ich wuse Es Ihm Dand mich so gewarnt zu haben, mons. fragte mich worumb Ich nicht bang vor dießen Naren were, Ich sagte, weill Er teitsch kan, daß überige wolte Ich nicht sagen, Ich log doch nicht, den weillen Er mir In teitsch zu sprach, sürchtete Ich Ihn nicht, ze.

# Marly ben 11. Januari 1711.

.... 2c. Der Duc de Bery ist recht verliebt von seiner gemahlin die woll gantz undt gar nicht schön ift, daß macht mich forchten, daß Es nicht dawern wirdt, Ich fürcht sehr sie wirdt sich nicht glücklich machen 2c.

.... 2c. Man hatt ungern König so von aller grandeur abgewendt, daß Er nicht mehr dran gedenctt 2c.

....2c. Le Dauphin ist In der that nicht ignorent undt hatt viel gelernt, allein Er will Nie von nichts reden, thut seinen Eüßersten sleiß alles zu vergeßen, waß Er gelehrnt (car tel est son bon plaisir) keine andere ursach kan man deßwegen sinden, der Duc de bourgogne weiß viel undt hatt woll studirt. Wie der König In Spanien ist weiß In nicht, aber unßer duc de bery hatt nichts gelehrnt, ist sehr ignorent undt wirdt Es woll all sein leben bleiben. Ich weiß nicht, od Es König Carls schuldt ist oder nicht, daß Man so übel beh madrit undt tolede gehaust hatt aber, Es bringt! Ihm kein glück 2c.

# Marly ben 15. Januari 1711.

.... 2c. Durch alles übel so Königs Carl Armée In Spanien widerschren sehen E. L. daß Ich nicht unrecht gehabt habe, E. L. zu sagen, daß unßer König philip geliebt, der ander aber In Spanien gehast ist, der graffstarenberg so auff seiner sehtte gesiegt hatte, Meinte Etsiche stunden, daß Er die schlagt gewunen hette, schickte Ein Courier ahn König Carl zu sagen, daß Er die schlacht gewohnen hette aber Ein par stundt hernach sahe Er den seinder slügel undt Corp de bataille geschlagen wehren, Muste alß fort undt durchgehen, man versolgt Ihn noch Man meindt aber nicht, daß Man In Ertapen kan, werellen ist In allen sachen 2c.

#### Versaille den 29 Januari 1711.

Rönigin undt prince des asturies hirin Erweist unßer König In Spanien daß Er verstandt hatt, Indem Er die Königin undt pr: des ursins gewehren lest, den Er spürt woll, daß sie behden mehr verstandt haben alß Er, unter unß gerett, unßere 3 printzen seindt bitter übel Erzogen worden undt In solcher förchte, daß sie gantz Erwacksen noch wie Kinder wahren, Man hatt sie Mit Riemandts umbgehen (laßen) alß Mitt den jungen damen von der Duchesse de bourgogne, so sie ohne Einigen respect Nur wie Cammer Knecht tractirt haben, mitt keinen Man hatt Man sie reden laßen, von dem sie waß lehrnen könten, sie allezeit In förchten undt soumission Erzogen, daß sie also nur gehorchen wißen undt nicht befehlen können, aber von hertz sehlt Er nicht, solte Man Ihn sagen bleibt da undt solte Ihn vor hundert stück stellen, würde Er wie Eine Mauer halten, hergegen die woran Er gewont ist, wen sie Ihm sagen gehet weg, würde Er auch gleich weg gehen, Er traut sich selber nicht, waß Man Ihm sagt daß thut Er undt mehr nicht, 2c.

#### marly ben 5 februari 1711.

.... 2c. Nirgendts ist conversation, zu meudon sprechen sie unter Einander, aber monseigneur spricht gar wenig, so woll als der König, Ich glaube der König zehlt seine wörtter undt will die Zahl Nie überschreitten, zu St. Clou ist keine conversation mehr, Mein sohn geht nicht mehr hin, alle damen seindt In solchen ängsten Stwaß zu sagen, so hir Mißsahlen könte, undt hindern können, daß sie nicht nach marly gehen, daß wenig so von waß anderst reden alß von Kleyder undt spiel, welches mir idimblich langwehlig vorstompt, 2c.

#### Versaille ben 19 mertz 1711.

- .... 2c. Ich glaube, daß Eine von den grösten Sünden von der weldt ist, den peupel zu opressiren, daß kan Nie glück bringen, dem König Nie zu sagen, In welchem standt seine affairen sein, und dadurch alles drunter undt drüber zu gehen laßen, da könt man von sagen wie In der comedie vom Empereur dans la lune, auch der pretext ist Eben daselbe, daß Es schadtlich vor die gesundtheit ist, wen man sehr ahn die leutte gewohnt ist, kan man sie ungern Mißen, daß begreisse ich gar woll, 2c.
- .... 2c. In teütschlandt wuste Man Nur In general, daß der printz Carl friderich In franckreich vergeben worden, aber Man wuste nicht wie oder wan, daß habe ich Erst hir Ersahren daß Es die brinvillie geweßen, Ein solch Munster hatt man Nie Erseht, wie dieße war, sie hatt wie Ein art von confession auffgeschrieben mitt Ihrer Ehgenen handt, solle so abscheüsich geweßen (sein), daß die justitz Es hatt verbrennen laßen, damitt Es Niemandts sehen möge, sie war nicht heßlich weiß wie schnee, gar Eine schönne glatte hautt undt Ein modest Sansstmittig gesichtgen undt gar klein von person, 2c.

#### Versaille ben 22. mertz 1711.

.... 2c. Die vielle belle so ich gesehen wahren, Eine war die princesse de Guimenée deß chevallier de Rohan mütter so gekopfft worden, die zwehte vielle belle so Sch gekant habe, war mad. de la Basiniere, wir haben noch Eine 70 jahrige fran hir so keine 40 scheindt, Es ist mad. du frenoy von welcher mons. de Louvoy so versiebt geweßen, 2c.

# Versaille den 26. mertz 1711.

.... 2c. made du maine hatt sich gar jung geheüraht, Einen complaisante Herrn bekommen, beh welchen sie sich nicht zu zwingen hatt, sie hatt allezeit Ihre Engene Quinten gefolgt, ohne divertissementen kan sie nicht leben, undt Es Muß als wider waß anderst sein, mons. le prince made du maine Herr vatter machte groß werk von kaveur Meinte Er würde durch

mons. undt made du maine gant, franckreich regiren, der mons. Le prince den Man hir den großen Condé heist, der war Eben so lache undt ahn die faveur attachirt alß sein sohn, hette Er nicht gehen konnen, were Er geskrochen, 2c.

## Versaille den 4. april 1711.

.... 2c. printz Eugene kan den Nahmen von groß vizir mitt recht führen, den er hatt viel Türckische tugenden, Ich wolte daß Er so viel zu wien zu thun bekame, daß Er nicht In die armee könt, den Ich kans Ihm nicht verzehen, daß sein jntention ist versaillen abzubrenen, Ich wolte, daß Ihm der Kehßer die Commission aufstrüg, mediateur zwischen dem Turquischen Keißer König In schweden undt Czaar zu sein, 2c.

# Versaille den Mitwog 8. april 1711.

.... 2c. E. L. devotion halte Ich vor beger als des papst seine, den E. L. seindt demütig vor unsern lieben herrgott undt betten Ihn ahn ohne stok, noch interesse, admiriren Ihn undt der papst denckt wenig dran, sonst were Er gerechter als Er ist, nichts ist gemeiner jetzt, als die geschwunde todtsfälle, vor mich kompt Es mir Eben nicht so gar abscheillich vor, Ich gestehe Ich habe mehr scheil vor alle ceremonien so man mitt den sterbenden hir macht, als vor dem todt selber, 2c.

# Versaille ben 12. april 1711.

.... 2c. Ich habe E. L. vergangenen Donnerstag geschrieben, wie starck monsieur Le dauphin daß sieber bekommen, freytag besuchte Ich I. E. Er kam Eben Im redoublement, war doch gar ruhig undt sabeste gar nicht, sein puls war reglirt, sprach doch undt war sehr ruhig, der König war In seiner Cammer hatt sich mitt mons. le dauphin Eingespert, made la Duchesse undt die printzes de Conti bleiben auch zu meudon alse andere hatt man hergeschickt mitt verbott nicht zu monsieur Dauphin zu kommen aber woll Im gartten den König zu sehen, gestern umb 4 morgendts seindt monseigneur die Kinderblattern ansgeschlagen, solse sie sehr starck haben, Einer seiner Cammerdinner hatt sie schon von I. L. geerbt, diß her geht Es wie Es gehen solse, daß sieber Nimbt ab undt die blattern fangen ahn weiß zu werden, hoffen also, daß Es woll absauchsen wirdt, ganz paris, meudon, versaille alse ist voll von dießer heßlichen Kranckseit, sterben aber wenig dran, Man hört undt sicht nichts als trawerige undt langweillige sachen von seitste so sterben, betrübt oder Inforgen sein oder von Krancken, Es ist mir bang vor unßerm Duc de Bery Er ist so betrübt undt In sorgen der wor seinem herrn vatter daß Er bitter übel außsicht, 2c.

# Marly ben 16 April 1711.

. . . . 2c. Ich Muß E. L. fagen In welcher großer betrübtnuß gant franckreich undt wir alle hir fein durch den gant unvermuthenen todtsfall von Monsieur Le Dauphin, Ich habe E. L. schon vergangenen sontag gesagt, wie daß 3. 2. die Rinderblattern hetten, daß fie aber woll außschlügen undt Man die gutte hoffnung hette daß 3. 2. gant salvirt mehren, diefe hoffnung Erhilte sich big binftag morgenbts. Da ber peuple von Paris fo Monsieur Le dauphin auß der Magen geliebt haben, harangere ju Ihm schickte die ambrassirten Ihn undt fagten sie wolten te Deum singen lagen, mgr. andtwordtete jl n'est pas encore temps attandes que je sois tout a fait gueris selbigen tag fuhr Ich nach meudon mich mitt dem König zu Erfrewen, daß monsieur Le dauphin so woll war Ich kamme umb 5 abendts ahn, weillen Ich wußte, daß der König Im Raht war spatirte Ich umb gartten biß der raht auß war, da ging Ich jum König welcher mich ganz gnädig Entpfung, war recht von guttem humor, wurff mir vor, daß 3ch fo über die Rinterblattern geflagt hette undt dag Monsieur Le dauphin feine schmerten litte, Ich sagte Es wurde noch kommen undt daß die Rinderblatter nohtwendigerweiß geschwehren Müsten, undt webe thun umb 6 wie Ich Eben wider weg fahren wolte, kamme man sagen, bag monsieur Le dauphin inquietuden hette undt bag Ihm der Ropff gar bid murbe, jederman meinte Es were die supuration undt hilten Es vor Ein gutt Zeichen, wie Ich wider nach versaille kam, kamme der gantz Englische hoff zu Mir, fuhren umb 8 wider nach St. Germain, umb 9 famme wider Zeittung daß alles woll ging, umb 10 aber ichrieb Man daß monsieur Le dauphin ahnfing inquiet zu werden undt daß Ihm daß gesicht so verschwollen were daß Man Ihn nicht tenen konte undt daß die Rinderblattern ftard auff den augen kammen, dießes allarmirte noch nicht, Ich ag wie ordinarie umb 10 umb 11 zog ich mich auß undt blautterte noch mitt der marechalle de clerembeau, wolte hernach betten undt nach beit gehen, vmb 12 mar ich gants verwundert, die marechalle wider zu tommen sehen gant verbagert die fagte mons. Le dauphin lege auff ben todt, ber Ronig fahre In dem augenblick durch versaille nach marly die Duchesse de Bourgogne hette Ihre Rutschen hollen lagen den Rönig zu folgen, Gin augenblick hernach fagte man, daß Es gar auß were undt monsieur Le dauphin verschieden were, E. L. können leicht gedenden, welch Einen abscheülichen schrecken dieges verursachte Ich ließe Meine Rutichen auch hollen zog mich geschwindt wider ahn, Ich lieff gleich Rüber zur Duchesse de Bourgogne, wo Ich Ein Ellendt spectacle fandt, der Duc undt die Duchesse de Bourgogne mahren verbagert bleich wie der todt undt sagten kein Eintig wordt der Duc de Bery undt Duchesse de Bery lagen auff bem boden hatten die Ellenbogen auff Gin lit de Respos undt schrien daß Man fie 3 Rammern weit hörte, Mein sohn undt Made d'orleans weinten heimblich undt thaten waß sie konten den Duc undt die Duchesse de Berry ju ju sprechen alle Damen auff den boben umb die Duchesse de Bourgogne herumb undt weineten, Ich begleitte den Duc de Bery undt seine gemahlin In Ihr apartement undt fie gingen nach bett, hörten aber nicht auff zu schrenen, die Duchesse de Bourgogne sagte mir

Im weg gehen daß der König verbotten hette, das wir die nacht nach marly folten, fondern Rur andern morgen, Es war halb 3 wie Ich wider In Mein Cammer tam undt mich Ins bett legte. Ich fchlieff aber Rur von 5 bis 6 umd 7 ftundt ich wider auff zog mich ahn undt fuhr umb halb 9 her das wetter war nicht wie wir andern, den Es war das schönfte wetter von der weldt, wie Ich her fame war Es noch alles zu ben dem König, Ich ging zu made de Maintenon die verzehlte mir wie alles zugangen, fagte, daß Man umb 10 noch hoffnung gehabt hette, aber umb halb 11 hette fich alles gum tobt gewendt, so daß Man gleich Lextreme onction hollen lagen, undt der König war ahm confect wie Mans Ihm sagen kam, E. L. konen leicht gedenden wie der König Erschrocken, Er wolte gleich Ins Dauphin Cammer geben, Man hilte 3. M. aber ab undt fagte daß Er Ihn Rur fterben murde, darauff ließ ber König gleich seine Autschen hollen Che Er mitt made de maintenon made la Duchesse undt printzes de Conti In die Rutsch stieg war der arme Monsieur le dauphin verschieden, gleich nach seinem todt ist Er ped schwartz worden, worauf man gefehen, daß daß fleckfieber sich zu den blattern geschlagen, alles war Im Ropff blieben, Er hatte ichir feine blattern ahm leib aber die Rag ganty voll, ift Engendtlich Erftidt, ift gleich fo unerhört stindend worden, daß Man obligirt seinen corper gleich ohne Ceremonien nach St. denis ju führen, den König habe Ich gestern umb 11 gefeben, Er ift In Giner betrübtnuß die Gin ftein Erbarmen mogt undt al-Ebenwoll ift Er gar nicht gritlich baben sondern fpricht mitt jederman gang fanfftMütig gibt alle betrübte ordre mitt Giner großen ftandthafftigkeit aber alle augenblick fommen Ihm die threnen In den augen, undt feuffit Innerlich, Es ift mir todt bang, Er wirdt felber franck werden, den Er ficht fehr übel auft. Er jammert mich woll von grundt Meiner Seelen, die fo gemeint mir großen schaden zu thun, monsieur Le dauphin von mir zu wenden, haben mir vielleicht jett daß leben Errett, ben wehren wir noch zusamen geweßen, wie vor Monsieur S. todt, hette Ich vielleicht vom schrecken undt trawerigfeit gar frand werden fonen, fterben, oder gar untroftbar werden, undt Run Nehme ich daß unglud mitt gedult, undt bin Rur In forgen bor den Konig, monsieur Le dauphin jammert mich zwar, allein, Ich fan nicht so betrübt über jemandts fein, so mich gar nicht lieb hatte undt mich gant verlagen, alg über jemandte fo allezeit mein freundt geblieben, alleweill verzehlt man mir, wie Es mitt bem Reuen dauphin (geweßenen Duc de Bourgogne) folle gehalten werden, Er folle den tittel Monseigneur nicht gant furt führen wie sein Berr Batter gethan, sondern wan man mitt Ihm fpricht folle Man Nur Monsieur undt wan man von Ihm spricht Monsieur Le Dauphin sagen. schreibt Man Ihm aber solle man Monseigneur In den brieff feten, Es ift aber auch woll Ginmahl Zeit das Ich auff E. L. gnädiges schreiben komme, Ich wollte daß Ich offt waß pofirliches finden konte E. L. materie zu geben, ben König In preussen zu entreteniren, die Kunft viel In wenig wortten zu sagen, habe ich gar nicht drum mache Ich auch so lange brieffe, die marechalle de la motte fonte feine zwen wordte nach Einander fagen undt schriebe gar woll, Ich glaube daß kompt, weillen, daß wen man schreibt hatt man die Zeit nachzudenden maß man fagen will Es alfo beger feten, da man fich offt zu viel Enlt undt daß die fo verstandt haben undt doch übel schreiben, zu viel fewer haben, alle Ihre gedanden auff Ginmahl sagen wollen, wo durch der stiehl zu schwer zu verstehen wirdt 2c.

## Marly ben 18 april 1711.

.... 2c. gant paris undt die provintzen seindt verzwehffelt drüber, Es war woll Ein abscheülich gifft, daß dießen armen umbs leben gebracht hatt, ben Man hatt mir gestern verzehlt, daß wie Er verschieden, hette man Einen schwarzen rauch auß seinem Mundt sahren sehen, wovon sein gantz gesicht pech schwarz geworden, undt geblieben ist 2c.

.... 2c. wie viel jntriguen undt projet hatt man nicht gemacht auff, wen monsieur Le Dauphin König sein solte, made la Duchesse solle der Duchesse de Bourgogne getrewet haben, Ihr den heüraht von mein Enckel der Duchesse de Bery woll Einzudrenden Nun hatt der made la Duchesse ihre regirung Ein Endt undt außer daß sie abendts Ins Königs cadinet geht, hatt sie nicht mehr avantage alß Ich die mich In keine cadalle gemischt, daß sernt mich mehr alß Nie unßern herr gott walten zu laßen, undt mich umb nichts zu bekümmern, undt alse jntriguen undt Cadalen zu sliehen, wie Ich disser gethan 2c.

## Marly den 9 May 1711.

. . . . 2c. E. L. haben woll groß recht zu fagen, daß ber Rönig urfach hatt, Monsieur le dauphin ju regrettiren, vor bem König war Er perfect, fein sohn hatt Die größern respect undt gehorsam bor seinem Berrn vatter gehabt undt findtliche liebe alf dieger, daß Muß Man Ihm nachfagen, daß war auch fein gröftes Lob, fonte Ich gelegenheit finden mitt bem Ronig ju reben, würde Ich nicht unterlagen E. L. befehl zu volziehen undt 3. M. ju bezeiigen, wie fehr E. L. Ihn beklagen, allein ahn taffel ift Es ichwer, ben 3. M. reden kein Gintig wordt undt Niemandts fpricht lautt undt ahn keinem andern ortt sehe Ich J. M. Man benimbt mir die occassion mehr als Nie, Ich bins nicht allein die man boge officien ben dem Konig leift. Mein Dochter undt Ihr herr geschicht Es Eben so arg, den gestern wie 3. M. mir daß lendt kammen klagen beschwerten fie fich liber bende, Ich fagte daß dero benben sentiementen mir bewust wehren, daß man Ihnen unrecht thete, wie noch ahn andere mehr, undt daß Ich S. M. bette nur burch fich felbsten zu judiciren, undt nicht durch andere, aber so ift Es hir Man glaubt alles maß Man von den leutten fagt undt gibt Ihnen Nie gelegenheit, fich ju justificiren.

Monsieur Le dauphin S. hatt sich nie so woll gedunckt zu sein, als die Dockter gesagt haben, den Er sagte zu made la duchesse wie sie nir sehderdem verzehlt voicy vne terible maladie pour vn homme de 50 an je ne croi pas que je m'en tire dien made la Duchesse tröst sich noch gar nicht noch die printzes de Conti auch nicht, madll. choin gar betrübt sein, der König gibt Ihr Eine pension von  $\frac{m}{12}$  franquen und sie bleibt zu paris

In Ihr hauß ber dauphin hatt Eine bastard bochter von der commediantin die hatt Er nicht Erkandt, Er ift itzunder Gin mensch von 17 oder 18 Jahren fcon wie Ein Engel von geficht undt von leib, die will verzagen, Er left fie madll. de fleury heißen weillen Ein borf im parq de meudon ift, so fo heift, waß auß dießer werden wirdt mag gott wißen, Es ift feine große absonderliche freundtschafft zwischen den Itigen dauphin undt mir, aber Er lebt gar hofflich mitt mir, daß ist alles waß Ich von 3. 2. begehre, feine gemahlin ift auch höfflicher alf fie geweßen, wen Es Rur fo bleibt bin ich auch woll zufrieden Mitt, Ich Muß Ihr bieß Zeiignuß geben fender bef ducs de bery beplager hatt fie fich fehr zu Ihrem avantage geEndert undt lebt Nun woll mitt Ihrem herrn, der gutte herr ift nicht fogheflich alf übel geschaffen, Er hindt undt ift budelicht, aber daß gesicht ift nicht gar hefilich, Er hatt schönne augen wo verstandt In ift, auch sonft nicht gar übel gebildt, hatt gar schönne haar wie Gine perücke, bigot ift Er Gin wenig ju viel daß ift gewiß aber Er predig doch nicht, alle unger 3 printzen seindt alle 3 recht verliebt von Ihren gemahlinen, aber Nun made la dauphin höfflicher gegen mir ift, habe ich nicht zu förchten, bag Mons. Le dauphin mich prusquiren mag, maß hilfft mirs, daß der König nicht gegen mir geEndert ift, da Er doch Rie mitt mir reden darff 2c.

## marly ben 31. may 1711.

.... 2c. Der Churfürst von Bayren glaube Ich Meint Er sehe kein pfalkgrass mehr, sondern Ein franköscher printz geworden, den Er distingirt die printzessen du sang mehr als mich, vorgestern, Ich will sagen vergangen Donnerstag, als Er die printzes de Conti nicht Im salon sahe, schickte Er gleich Einen Sdelman zu Ihr, ließ fragen ob sie sich übel besünde daß sie nicht herunder kommen, Dinstag war Er hir sahe mich Nirgendts schickte aber nicht zu mir, undt wie Er mich auss ber jagt sahe war Er gantz ambarassirt, wie Ein Kindt, darnach sicht Er aber gar nicht auß, sondern Er sicht auss allerwenigste so Alt undt heßlich als Ich, Es geht mir wie made de siene, die sagt alß quand je suis contente des gens je les trouve si beau, mais quand je n'ay pas lieu de l'estre, je l'ay trouve tres laids, so geht mirs auch, der Churfürst ist mir abscheülich vorkommen, 2c.

# marly ben 10. Juni 1711.

.... 2c. Zwischen die jessuwitter undt jansenisten ist Ein Ewiger Krieg, aber die jessuwitter haben den König vor sich, seindt also die stärcksten, plagen die andern Erschrecklich, Man kan sein cour nicht beßer machen alß gegen sie zu sein, aber mich jammern alle Ehrliche lesitte wen sie unglücklich sein, ob Ich zwar mehr fresindt unter den jessuwitter habe alß unter den jansenisten so Muß man den letzten doch dießes nachsagen, sie leben woll undt ehristlich undt meritiren Ihr unglück nicht, auch sinde Ich Es ärgerlich daß lesitte von Einer Religion undt glauben so gegen Einander sein, sich haßen undt versolgen, 2c.

## marly ben 14. Juni 1711.

.... zc. Die Keyßerin amelie hatt hir alß passirt vor Eine person so sehr woll schreibt, sie jammert mich woll von hertzen, deß Keyßers fraw Mutter aber hatt unßern König Einen dollen brieff geschrieben, so der König nicht ahngenohmen, Indem sie Ihm part von deß Keyßers todt gibt setzt sie drin, daß Ihr sohn König Carl zum Keyßerthum Erwehlt seh worden undt setzt drin, König Carl König In spanien vergist keins von allen spanischen Konigsreichen wie auch jndien, daß Nimbt Man hir vor Eine jnsulte, mich deücht, weillen die Keyßerin die hosstlicheit hatt haben wollen, dem König mitt Ehgener handt zu berichten Ihres Elsten sohns todt undt Ihres zwehten sohns Eingang zum Keyßerthum, hette sie Nur schlegthin sagen sollen, Ihr sohn König Carl were zum Keyßer Erwehlt, ohne die Legende von allen titteln daher zu setzen, welches hir sehr jnsultant ist, 2c.

## marly ben 18 Juni 1711.

.... 2c. Ich weiß woll warumb daß hauß ostereich seine verwantten so lieb hatt, Es ist weillen sie feine bastard haben, also sehlt alle lieb auff die legitimen, undt leydt keine thehlung, wo aber bastard vorhanden, sucht man Nur dern Erhöhungen, undt hast die so sich natürlicher vor die Bastert gehen Müßen, daß die alte Kenßerin alle tag Ihres sohns gemahlin geht sie zu trösten, das ist soblich ahn I. R. M. 2c.

# marly ben 28. Juni 1711.

.... 2c. E. undt Ich seindt von den friedtfärtigen sowoll als l'abbé de St. pierre so vor dießem Mein premier aumonier geweßen, der macht gantze project umb Swige frieden zu machen können, will Sin gantz buch davon schreiben, Ich schiede E. L. hirbeh sein Erstes cayes, Ich zwehsste aber daß Er daß buch gantz außschreibt, den Man hatt Ihn schon mitt außgelacht, 2c.

# Marly den 5 July 1711.

.... 2c. Ich weiß nicht waß vor Eine rage Man hatt die jansenisten zu verfolgen, viel wackere undt Ehrliche leütte findt dadurch In unglück gesahlen. Man hatt Mons. de Cambray nicht accussirt Ein jansenist zu sein, sondern Ein spietist. Ich die warheit zu sagen habe Ihn allezeit vor Einen Ehrlichen verständigen Man gehalten, Er ist heßlich von person hatt Nur die hautt auff den Knochen undt gar holle augen aber Er ist gar ahnsenehm In Conversation, Eine große vivacitet sehr höfflich undt polie auch sustig, sacht undt schwetzt gern ohne kaçon mir hatt Er woll gefahlen, Man hört kein wordt mehr von made guion, die habe ich Nie geschen, solle sehr ahngenehm sein wie andere mir gesagt haben, beh hoff meint man nicht, daß

des bischoff von Cambray glauben ursach seh, daß Er nicht nach hoff kompt, sundern weillen Er den König In dem glauben bestedigt, daß Man ohne Sünde Sinen unbilligen heüraht verhehlen könte, welches nicht alle Menschen solle gesahlen haben undt Man deswegen die historie von mad guion solle zum pretext genohmen haben, undt Ihn durch keu mons. de meaux poussiren laßen 2c.

# marly ben 20. Juli 1710 (rect. 1711).

.... 2c. Ich habe ask horen sagen, daß mylords marlbourougs gemahlin sehr jnsolent gegen die Königin anne sein solle, hatt woll gethan sie
weg zu gehen laßen, waß gehts dem mylord Sunderland daß die Königin
woll oder übel durch made masson bedint ist, Es ist Ein gefährlicher Kerl
der Sunderlandt, undt wen Man Ihn sicht, sicht Er so modest undt still auß
daß Man nicht meinen solte, daß Er 3 zehlen könte, Er ist lang hir ambassadeur In franctreich geweßen, war Ein großer spiller de la bassette undt
hatt mitt monsieur S. allezeit zu St. Clou gespist undt zu paris auch wo
Ich Ihn offt gesehen, 2c.

# fontaine bleau den 12. augusti 1711.

.... 2c. Ich versichere E. L. daß Man mons. le dauphin nicht ohne ursach rümbt, I. L. seindt rühmenswehrt, mad' la dauphine sengt ahn undt macht sich durch Ihre höfslichkeit beh jederman beliebt, vergangen Montag habe Ich beh Ihnen zu gast geßen, Man kan nicht hofslicher sein alß sie behde wahren, haben mir selber vorgelegt, Es waren Ein gant dutzendt Duchessen so da saßen, sie sprachen mitt allen, Suma Man kan nicht höfslicher sein, alß J. L. behde sein, 2c.

#### fontaine bleau den 2. 7br. 1711.

.... 2c. Es wirdt Ein rechter trost vor dem König In preüssen sein, seines cronprintzens gemahlin schwanger zu wißen, den daß wirdt hossen machen, daß der verlust baldt wider wirdt Ersetzt werden, die cronprintzes solte der armen Königin Ein wenig lehrnen dem König In preüssen zu gesfahlen, den sie jammert mich, so gar nicht beh Ihrem König In gnaden zu sein. Ich sürcht die pest wirdt Endslich gar auch nach paris kommen, den die plattern undt flecksieder regieren stärcker dort alß Rie, aber waß zu verwundern, ist daß made scudery so Nun 88 Jahr alt ist, beser davon kommen ist, alß alle junge Leütte, so alle dran gestorben sein, undt dieße alte fraw hatt sich In der schwehren Kranckheit salvirt, daß hatt mir recht woll gesallen, 2c.

.... 2c. made la dauphine wirdt offt gritsich undt ungedustig über bes Duc de bery Lieb vor seine gemahlin, sie sagt Er were zu kade dießer ist gar nicht devot, helt nichts von betten thuts so wenig als Ihm möglich

ist, aber Man hatt Ihn alß gar kurt gehalten, Er hatt Nun Eine fraw da Er mitt machen kan undt darsf waß Er will, daß charmirt Ihn undt meindt, daß nichts In der weldt so schön ist, von gesicht noch von taillen ist sie Es gant undt gar nicht, hatt Einen kurten dicken leib, lange ärm kurte hlissten geht übel undt ist de mauvaisse grace In allem waß sie thut, grimassirt abscheilich, hatt ein slenerisch gesicht von den blattern verdorben undt rotte augen Inwendig hell blau Ein gar roth gesicht, sicht viel alter auß alß Ihre jahren In der hat sein, aber waß sie perfect schon hatt ist der halß handt undt arm die hatt sie sehr weiß woll geschaffen undt hatt auch artig siß undt schenkel, Ich kan nicht begreiffen warumb sie so gar übel undt wackelich geht, mitt dießem allen meint Ihr Man undt vatter, daß helena Nie so schon geweßen als die Duchesse de Bery, 2c.

#### fontaine bleau ben 11. 7br. 1711.

.... 2c. Ich finde Es Ein recht gliick, daß E. L. In Ihrer Einsambkeit so große lust Im arbeitten Nehmen können, aber mich deücht, daß alle die, so daß arbehtten so sehr lieben, daß sie nacht undt tag nichts anderst thun, so baldt Es sertig ist, fragen sie kein haar mehr darnach. made de Chasteautier machts Eben so, Ich vor Mein theil sehr lieber schönne tapetten de hautte lisse so schönne historien repressentieren als alle die von samet undt galennen oder arbehdt sein, aber wen Eine handtarbehdt von Einer solchen handt kompt als E. L. Ihre undt dero jnvention ist über alse zu Estimiren undt In Shren zu halten, Ich judicire vielmehr daß E. L. Einen vniversellen verstandt haben undt sich auff alles verstehen, als daß sie keinen verstandt haben.

Daß Ein Man viel verstandt haben kan undt doch Ein rechter Narr baben sein, nimbt mich gar nicht wunder, Ich habe mehr dergleichen hir gesehen, 2c.

#### Versaille ben 30 7br. 1711.

.... 2c. der Chevallier de St. Georges ist ja der rechte Erb In Engelstandt, also kein wunder, daß noch viel leütte vor Ihm sein, Weill E. L. In Ihrem standt vergnügt sein, wünsch Ihr alter gant und gar nicht, sie ist zwar Sin wenig mager worden, aber sicht doch all sein auß, Ich habe sie In 6 monat nicht bey Nahem gesehen, Ich habe 8 mahl zu Ihr geschickt wie wir zu marly wahren, so baldt Ich aber hingeschickt, ist sie weg. Ich san sie ja nicht wider Ihren wüllen sehen, daß Contresait da der König mitt Siner eron nackendt auf Sinem Küßen sitzt ist noch hir mitt dem blauen ordre umb den halß, Es stehet Nur ben dem papst, die jnquisition adzuschaffen, also sang Er Es nicht thut, ist Er nicht zu loben, unsere Konigin In spanien ist Sben so hertslich von Ihrem Konige geliebt, als wen sie so schön were, alß Königs Carls gemahlin, wen der verstandt kommen soll, Muß Er stühe oder nicht, Er kan woll beßer regirt werden, mitt dem alter, aber Er Muß, die Enderung habe ich nicht

gern, warumb solle Serenité Electoralle beger sein als Altesse Electoralle, Florance Ihr sohn wirdt gar nicht übel Erzogen, alle die Ihn sehen, sagen wunder wie woll daß Kindt Erzogen ist, beher als meines sohns rechte Kinder, 2c.

# Marly den 14 8br 1711.

. . . . 2c. Bergangenen Dinstag ging Ich die allmächtige dame zu besuchen, fie fagte mir Ich folte meine Damen In die andere Cammer schicken, fie finge fo Ernftlich ahn, daß mir daß hertz brüber ahnfing zu klopfen Ich meinte Ich wurde Meine lextion bekommen, Ich Machte Gin furt examen fandt doch nichts, fie fagte mir, daß der König abn mein fohn undt feine gemahlin, die conduitte von Ihrer Dochter ahnbefohlen undt mir nicht, weillen 3. M. festiglich geglaubt, daß Ich Es wie Es billig ift, von mir felbst thun würde, weillen 3. M. aber vernohmen hetten, daß Ich Ihr, fender fie die commission ahn S. Batter undt fram Mutter geben, gar nichts mehr fage, fo hetten fie Ihr made de maintenon befohlen, mir von 3. M. wegen auff= zutragen, hinfuro bas junge mensch zu predigen, barnach hatt fie mir Alle pundten gesagt, worauff Ich predigen solle, Ich sagte, ob zwar daß predigen Eine verdrießliche fache ift, so nehm Ich boch die commission, umb 3. M. In dieß zu Erweißen, daß Ich Ihnen allezeit gehorchen wolle, In waß fie mir befehlen mögen, aber Ich batte J. M. fie mögten der Duchesse de Bery fagen lagen, die commission fo fie mir auffErlegt, damitt Es ihr befto mehr impression geben würde, daß hatt der König gethan, abendt ift Batter, Mutter undt Dochter zu mir kommen, Ich habe gleich ahngefangen, mein liebes Kindt ift wift felber woll, daß Ich Guch fender Ewern heuraht Nur Einmahl geprediget habe, mein jntention ift auch geweßen, Es Nimmer mehr zu thun, allein Ich habe heutte Gine ordre Entpfangen vom Konig, dem Ich, wie Ihr woll benden font, nicht widerstehen tan, Guch aufzulegen, warumb Er Guch vergangen Montag nicht mitt fich In fein Calesch auff die jagt geführt hatt undt daß die ursach ift, daß alle Ewere Conduitte bem König miffehlt, habe Ihr hernach alles Stück vor Stück vorgetragen, daben gesetzt, daß wen sie begehre perfect unglücklich zu werden solle sie Nur fortfahren, wofern fie aber gludlich wolle werden, Muß fie Erft ahnfangen fich von jederman fo beliebt zu machen, alf Ihr Guch bigher habt haffen machen, wen den durch jederman der König Erfahren wirdt, wie fehr Ihr Euch In allem werdet Corigirt haben, wirdt Er gar gewiß feine gnade wieder ju Guch wenden, also Nembt Rur Gin' gutt hertz betracht alles maß zu Ewern beften binnen fan undt folgte, jo werdet Ihr Gud undt ung gludlich machen, Ich habe noch viel mehr gesagt, so zu lang zu verzehlen sein folte, fie hatt bitterlich geweindt undt fehr versprochen fich zu Endern 2c.

## Versaille ben 15 9br 1711.

....2c. Man tracktirt mich beger als vor dießem daß ift gewiß, allein Man will mich noch In kein particulier haben, also habe ich mich noch

nicht zu berühmen', daß Man meine gesellschafft ahngenehm findt. Mein pupil jo Man mir auffgetragen, helt fich Nun gott lob beg undt Profitirt von Meinen predigen, gott gebe Rur daß Es bawern Mag, Batter undt Mutter fagten nichts murden gant attendrit In meiner predig, die Dochter weinte bitterlich, gabe Ihr fein Einzig bog wordt, contrarie Ich bejammerte fie fehr, daß fie fo übel Erzogen febe worden undt mitt all Ihrem gutten Berftandt Ihre schuldigkeit nicht gelehrnt hette, noch waß Ihre schuldigkeitten Erforderten, welche unger herr gott boch Gingefett hette, umb ung gludlich In bieger undt jener weldt ju machen, daß Es mir lendt were, daß man mir die Commission geben hette fie zu filhen, daß Ich fie aber vor fo raisonnable hilte daß Ich nicht zwenffelte, daß wen man Ihr Erweißen wurde waß Einer großen fürstin wie fie Run fege zufomme, waß fie zu flieben undt zu folgen hette, maß fie bem König, Ihrem Berrn, wie auch Batter Mutter bem Dauphin undt Dauphine ichulbig were undt ahn fich felber, so würde fie ganty von Conduitte Endern, undt suchen fich von jederman beliebt gu machen, worinen Ihr glud bestehe, daß Ich Ihr nichts von ungerm herr gott fage, daß bieges mir ju boch were, daß Ich nicht Burdig genung bavon reden fonte, überlage berowegen folches Ihrem beichtsvatter fage aber Nur daß nichts hefilicher ftehet, wen Man von Ihrem alter ift, fich zwingen ju wollen, feine gottheit zu glauben, daß bieges nicht allein gottes Born unbt ftraff Müße nach fich ziehen, sondern auch aller menschen Verachtung, Indem ung christen befohlen were gott von gantem gemuhte gu lieben undt feinen Regsten alg fich felbst, daß fie biejenigen fo fie In diege boge maximin unterrichten Ihre große feinde wehren Indem fie fie fuchten In diefer undt jener weldt unglücklich zu machen, aber Ich die fie Rur alf Mein Rindt undt Endel betracht wünsche nichts mehr In diefer weldt alf fie volltommen glud= lich zu feben, daß Ich mein Engen glück In meinem alter barauff bawete, fie berowegen batte nicht zu glauben, daß maß Ich Ihr zu Ihrem beften fagte auß bogen humor undt Grittlichkeit famme, fondern Rur weill der König mir Es befohlen undt Ihr herr Batter blindt ahn Ihr were fagte Ich In lachen undt die fram Mutter zu faul fich die Mühe zu geben, Ihr allemahl zu fagen wen fie Gine sotisse begehe, Es feb Im ju viellen brinden Im Ropff aufffeten bem König zu proten Ihren herrn übel zu tractiren undt ichlimme personage zu spiellen machen, übel mitt made la dauphine zu leben', jederman vor den Ropff zu ftogen unhöfflich fein, undt mag bergleichen mehr fein mag, welches Ich hoffte fie alles Endern würde, Mein harangue war noch lenger, aber 3ch forchte fo febr, E. L. ichon lange weile gemacht zu haben. waß Ich ichon gefagt, daß Ich auffhore, Mein sohn verdirbt offt, waß Ich lang gutt gemacht habe 2c.

# Versaille ben 22 9br 1711.

.... 2c. Die herrn von der accademie seindt langsam In Ihrem operation mitt aller Ihrer vivacitet Man hatt Ihnen lang vorgeworffen, daß isch Ihren lief ben dictionair gemacht 20 Jahr auff dem dustaden Q geblieben sein, aber In französch lautt Es viel possiticher, Rehmlich daß messieur de l'accademie pour faire Leurs dictionaire Estoit demeures 20 an sur le

Q. Ich plage mich gar nicht mitt dem so Ich nicht verstehe, Ich thue mein bestes gott zu lieben, Ihn auff meine weiß zu dinnen undt meinen Negsten so viel guts zu thun als ben mir stehet Ehrlich undt woll nach Meinem standt zu leben, In waß mir möglich ist In gottes willen zu Ergeben, undt Ihn In alles walten zu laßen, weitter weiß noch begreiff ich nichts, Ihmer lustig sein ist schwer, wen man keine lustige Geselschafft hatt, aber Man kan woll durch viel amussementen sich hindern trawerig zu sein, undt daß thue Ich auch 2c.

#### Versaille den 5. Xbr. 1711.

.... 2c Man sagt, daß die Catholischen noch ahn Etsichen ortten die bibel nicht leßen dörffen, aber zu paris ist Es gantz Ersaubet, wie Ich In franckreich bin kommen war Es noch die mode die bibel nicht zu leßen, hersnach aber kam Es auff Einmahl, wie Es zugangen habe Ich Niemahlen Erfahren können, 2c.

.... 2c. Man sengt schon ahn hir die Konigin In Engessandt zu sagen ahn die pasport ligt Es nicht mehr, vivacitet ist artig In conversation aber zu dem lebenssauff muß vernunfft daben sein, 2c.

# Versaille den 10. Xbr. 1711.

.... 2c. wen die übersetzte teütsche Commedien abgeschrieben wehren, wolte Ich E. L. demütigst bitten Mir Einige davon zuzukommen laßen, den Ich habe allezeit ahn J. G. dem Chürfürsten mein herr vatter S. sagen hören, daß die spanische commedien weit über die frantösche gingen, aber daß die Englische über alles gingen, sie ließen auch Eine übersetzen, so mein bruder mitt den pagen undt studenten gespilt, so recht schön war, Nehmblich deß Sejanus untergang, daß macht mich Noch curieusser die zu sehen, so E. Loben, Ich habe woll gedacht, daß Langallerie sein buch nicht gemacht hette, gesehrt ist Er gar nicht, aber den Krieg verstehet Er gar woll, Er hette woll gethan Nie kein buch zu machen, den daß Er gemacht undt drucken laßen gegen mons. de chamissiart hatt Ihm den halß gebrochen, Es war auch Eine große thorheit, die warheit zu bekennen, 2c.

# Sontag den 3. Januari (1712) umb 6 abendts.

.... 2c. Catholische so woll als reformirten sagen, daß die straff gottes aufs die sandt ist vor die Qual so Man so viel Shrliche seitte ahngethan hatt so woll reformirten als Catholischen, allemahl wen Ich Sin pasport sordere sragt Man ob Es vor keine reformirte sehe, den In dem sall würde Man Es nicht geben, hirauß sehen E. L. daß Es gantz unnohtig were vor mad de neuville zu solicittiren, solche gütter seindt gleich confisquirt,

Meine alte bekandten vergeße Ich mein leben nicht undt die gant bulauische kamille habe ich lieb gehabt, Lenorgen fiquen undt 4 von Ihre brüder wahren alle meine gutte freündt, Ich habe Lenörgen sohn hir gesehen, Er gleicht seiner Mutter, die pisdrack Muß Eine posirkiche fraw sein, 2c.

### Versaille den 14 Januari 1712.

. . . . 2e. Mein gott wie feindt die opiniatrische Kinder widerlich undt verdrießlich fach, nach dem Ich den ganten morgen vergangenen Dinftag ahngewandt, der hertogin von Bery Ihre Lection zu machen, wie sie bem König umb Verzehung auch daß sie Endtlich zu mir il fauderoit que j'eusse bien peu de memoire si je ne pouvoit retenir ce que vous me dittes Madame Mein sohn sprach Ihr auch gegen gewohnheit recht woll zu, also daß zu hoffen war, daß alles woll ablauffen würde undt der König content von Ihr fein Montags hatte Ihr fram Mutter ben König ichon gebetten, baß Er Ihr doch wider Erlauben wolte Ihn wider zu feben, den Er hatte Ihr durch mich befehlen lagen, fie folle nicht vor 3. M. Erscheinen big auff went= tern befehl, Mein sohn badt auch vor fie, aber ber König andtwortet Ihnen Er wolle hirin nichts thun Er hette mich den consultirt, wie Ich 3. M. abendts In sein Cabinet folgte sahe ich, daß der König gant ambarassirt wurde sagte Ich In sachen que V. M. ne s'embarasse pas de me voir dans ce Cabinet malgré vous et j'en sortires dais que j'ores eue L'honneur de vous parler et ce que j'ay a dire sera Court mais je vous prie Monsieur de ne vous jamais ambarasser de moy je n'entreprendres jamais rien qui vous puisse estre desagreable, La raison qui m'ameine (sic) icy sans que V. M. m'ait ordones de la suivre dans son Cabinet, c'est que mon fils et Made. d'orleans m'ont dit tout deux que vous ne voulles permettre a made La Duchesse de Bery de paroistre devant vous Monsieur, et de demander pardon a V. M. de Luy avoir desplue que je ne joigne ma priere a la Leurs et voila seullement ce que je viens de faire, Der König andtworte nichts auff die Erste poncten, aber Er fagte auff ben letten, quov madame vous me Conseilles de revoir deja made de Bery, Ich jagte In lachen de Conseil jl ne m'apartient jamais de vous en donner Conseil Mais bien de suplier V. M. de donner cette Consolation a Made la Duchesse de Bery, Car je vous assure qu'elle est très mortifiée la tape qu'on luy a donnee est bonne et rude Car Elle avoit vne grande passion pour cette fille, der sagte mitt großer politesse vos Conseil sont bon ayant bon Esprit comme vous aves et je reveres demain au soir made de bery, vous Luy pouvoir dire ou mander il magte Eine große reverentz Nahm die thur In die handt undt sagte je ne respond pas Comme je devroit afin de ne retenir plus longtemps V. M. de La Compagnie qui L'attant, ginge bamitt fort, Dinstag abendts ging die Duchesse de Bery zu mad. de maintenon bern sagte sie kein wordt, ob ich Ihr zwar espresse besohlen, ben diefer ahnzufangen undt zu sagen, sie hette den König begehrt In Ihrer Cammer zu sehen, weillen fie hoffte fie wurde die gutte vor fie haben, Ihr zu helffen den König zu befänfttigen, ahnstatt

dießes zu sagen, spricht sie kein wordt, dem König auch nicht, fengt Nur Endtlich ahn zu weinen, der König sagte, je vois dien qu'il faut que ce sois moy qui rompe les glaces alles ging wie mir der König selber gnädigst gesagt, recht kaltsinig her, wie Es seicht zu gedencken 2c.

#### Versaille ben 4 Febr. 1712.

.... 2c. Daß die Königin In Engeslandt den duc de marlbouroug undt seine fraw hast ist sein wunder sie seinet gar zu jnsolent gegen I. M. geweßen, aber mich desicht doch daß die Königin dem marlbouroug vergeben solte, weisen Er seine schuldigkeit Nur gar zu woll In der armée gethan, sowoll In Bataillen alß belägerungen undt mich desicht daß Triomphirende Eher Danckgaungen alß straff verdinnen, Es sehe den, daß die Königin wie Man hir sagt, Ihn überweißen könte, daß Er sie vom thron stoßen undt sich zum protector machen wie Cromwel In dem sall hette die Königin recht Ihn beh dem halß zu krigen undt sest zu sehen, den man sagt hir daß Er schon In arest genohmen ist, Ich glaube nicht, daß die harlay dießen hir verwandt sein, den Ich habe nie gehört, daß von Ihrem geschlecht In andere sänder gangen sehe, Es seindt wenig seitte In franckreich so auff die angen (Ahnen?) sehen, aber auff gest sehen sie alse 2c.

## Marly den 14 Februari 1712.

Nöhten geweßen, 3 stundt undt Eine halbe man kan ja nicht weniger sein, insonderheit da Es so Ein glücklich Endt genohmen, frehlich kan man auff nichts dawen, wer hette nicht auff made la dauphine glück gedawet Nun ist alles dahin. Mein gott wie betrübt wirdt die gutte Herzogin von savoyen sein, sie jammert nicht woll von Herzen, Ich darff nicht ahn I. L. betrübtluß gedencken, monsieur le Dauphin ist herzsich betrübt, aber Er ist jung Er kan sich wieder verheürahten undt seinen schaben Ersetzen, aber made de savoye Berlust ist auff Ewig, wie auch unßers König seiner, den Man hatt sie gantz nach seinem sin Erzogen, sie war alle sein Trost undt Bergnügen, widt von so Einem lustigen humor, daß sie allezeit Etwaß sinden konte Ihn wider lustig zu machen, so unlustig Er auch sein mögt, hundert nachl des tags lieff sie auß undt Ein, undt bracht Ihm allezeit waß possirichs vor, also ahn allen ortten sehlt sie dem König, kein wunder daß I. M. so hertslich betrübt sein 2c.

## Marly den 18 Februari 1712.

Ich bachte E. L. heütte von nichts traweriges zu schreiben als von ber betrilbten ceremonie so ich gestern habe zu versaillen thun Müßen, abe bag unglück überheusst unß noch auffs Neite den der gutte mons. Le dauphin ist seiner gemahlin gesolgt undt diehen morgen umb halb 9 verschieden,

E. 2. fonnen leicht gebenden In welche Erschreckliche betrübtnuß wir alle hir fein, beg Königes feine ift fo groß, daß Es mich vor 3. M. gefundtheit gittern macht, Es ift Ein abscheillicher Berluft vor daß gant Ronigreich, ben Es war Ein tugendtfamer gerechter herr, verftändig, frandreich fonte feinen großeren verluft thun, alles maß hir ift verliehrt dran, Es touchirt mich recht von grundt ber (feelen), Ich habe auch negft gott feinen troft alf E. 2., weillen ber Rönig huften undt schnupen hatt, hatt man Ihn nicht geweckt, hatt aber dieße abscheuliche Zeittung gleich Erfahren, wir seindt alle zu Ihm wie wir gewust bag Er Es weiß, nichts war Erbarnlicher zu sehen, ber König verliehrt viel ahn dießem herren, den seyder seines herr Batter todt hatt Ihn der König In alle raht kommen lagen, undt die minister arbeytten mitt J. L. Er soulagirten ben König wo Er fonte, war barmhertig gab viel allmoßen, hatt alle die juwellen von feiner fram Mutter verkaufft undt ahn arme verwundte offecir geben, alles guts hatt Er gethan fo In feinem vermögen geftanden, undt fein leben Niemandte nichts bog gethan, Ich glaube nicht, daß Erlebt ift worden, waß Man hir sehen wirdt, Nehmblich Man undt fram In Einem Wagen nach St. denis zu führen, Ich bin noch fo voller schreden, daß Ich mich nicht Erhollen fan, Ich weiß schir nicht waß Ich fage. E. L. die fo Gin gutt gemüht haben, werden gewiß Mitlenden Mitt ung hir haben, den die trawerigfeit so hir regirt ist nicht zu beschreiben, Ich glaube ichir wir werden, alles waß hir ift Eins nach dem andern weg fterben 2c.

## Marly ben 20 Februari 1712.

Es ist zwar heutte kein posttag, aber wen mein bert In ängsten undt trawerig ift, wie Run fo weiß Ich keinen begern troft zu ichopffen alf Mein Hertslieb ma tante mein Ellendt zu flagen, Es ist nicht genung daß Ich warhafftig recht von Berten betrübt bin, fiber ben todt von made La dauphine undt monsieur Le dauphin, von welchen Ich seyder 2 Jahren her rechte urfach hatte content undt zufrieden zu fein, Es Muß mir noch waß zu ftogen, bag mich noch schmertlicher ift, undt die Seele durch bringt, boge gemuther haben durch ganty paris aufgebrendt, Mein fohn habe den dauphin undt dauphine vergifft, Ich die mich auff seine unschuldt wolte brenen lagen, habe Es Erft vor naredey gehalten, undt nicht gedacht daß Es möglich sein konte, daß Man Gine folche fach Ernftlich fagen fonte, allein Man hatt dem Ronig die fach so Ernstlich vorgetragen, der doch gleich Meinem sohn davon mitt gutte gesprochen, undt versichert daß Er Es nicht glaubt, jedoch so hatt Er meinem Sohn fich felbst gerahten, seinen chimisten, ben armen undt gelehrten humberg In die bastille zu schicken, damitt dießer meinen sohn rechtfertigen Moge, wie mir dieges zu herten geht, konnen E. L. leicht gedenden, Ich bin recht auß mir felber, Etliche fagen dieße bogheit febe auß fpanien ber bericht worden, wen daß were so Misste die princesse des vrsin gar Ein teuffel fein, undt Ihre rache gegen Meinen armen fohn weidt führen, feine vexirerey gegen dießer Dame fost Ihm thewer, Mich beucht Es ift mir schon Ein wenig leichter daß Ich E. L. Meinen schmerten geklagt habe 2c.

#### Sontag den 21 Februari umb 10 morgendts.

Ich Muß E. L. ben außgang von der gesterigen sach verzehlen, wie Mein sohn seinen humberg hatt In die Bastille geschickt umb examinirt zu werden, hatt der König verbotten, daß Man Ihn In die Bastille Rehmen solle, Erstlich weillen I. M. die sach nicht allein von Meinem sohn nicht glauben, sondern auch durch alse Docktoren so behder Körper offnung geweßen bezeigen, daß weder bei Einem noch andern gar keine apararentz von gisst gesunden, sondern made la Dauphine sehe von den Köttlen undt mons. Le dauphin von der böße susst und terkibtnuß gestorben, daß können alse Docktoren attestiren, welches Ein genungsamer beweiß ist, daß Niemandts undt noch viel weniger Mein sohn ahn Ihrem todt schuldig ist, damitt hosse ich ob gott will wirdt dieße boßheit Ein End Rehmen, aber Wie ich dieße nacht nicht gewust, daß humberg nicht In die Bastille ist aufsgenohmen worden, also habe ich die gantze nacht kein aug zugethan 2c.

... . 2c. Man fann humberg nicht kennen, ohne ihn zu estimiren durch den netten geist, so Er hatt, gar nicht ambrouilirt wie die gar gelehrten ordinarie sein, auch nicht gravitetisch sondern allezeit luftig, alles was Er weiß auch die schwerste Rünfte seindt ben ihm, wie Gine badinery als wenn Er mitt spilte undt pogen treibt, lacht fich alf felber auf, ich bin gewiß Er würde E. L. gefallen, Er hatt Gine fanffte Stimme undt fpricht fehr langfam, aber Er explicirt fich recht woll, wissenschaften das fompt meinem fohn recht zu, undt felt In fein naturel, aber wenn Er le drolle agiren will, mogte man fich brüber fibergeben, fo übel ftehet Es ihm ahn, undt die junge Leutte, feine Dochter felbft lacht ihn drüber auf, aber das hilfft alles nichts, Mein sohn ift Gben wie die Märger von den feen die man zur Rintauff bitt, Gine wünscht bem Rindt, bag Es woll geschaffen mag werden, die andere, daß Es Eloquend mag fein, die britte daß Es alle Runfte lernen mag, die 4. daß Er die exercitzien lernen mag, fechten rentten, dantzen die 5t. municht ihm die Rriegskunft woll zu lehren die 6. mehr Bert gu haben alf Ein anderer, die 7bente fee aber hatte man vergegen zur Rindtauff zu ladten, die fagt, ich fann bem Rindt nicht nehmen waß meine Schwestern ihm geben haben aber ich will ihm all mein Leben so widerstehen, daß Alles waß man ihm guts geben ihm zu nichts dienen foll, ich will ihm fo Ginen heflichen gang geben, daß man meinen follt Er werde hintendt undt buckelicht, ich will ihm fo Ginen schwarten bart über ben andern Tax waren laffen undt ihm daben revirende grimassen geben, die ihn gant verstellen sollen, ich will ihn alle exercitzien verleyen, ich will In ihm Eine lange Beille feten, fo ihm alle feine Runfte verlenden folle, mussig mahlen reißen, ich will ihm die Lieb der Ginfambfeitt geben undt Abichem bor ehrliche Leutte geben 2c.

#### Versaille ben 5 mertz 1712.

.... 2c. Der König jammert mich von hertzen Er zwingt fich unb gutte Minen zu machen undt Man ficht boch bag Er Innerlich leptt, gott

Erhalte unß den König sonsten wirdt Es doll herrgehen, Man fürcht schon, daß mein sohn part ahn der zukunfftigen regirung Wögte haben, drumb will sie Ihn zu paris undt ben hoff odieux machen, undt machen daß geschreh von Gifft wie Ich E. L. schon geschrieben, Es stirbt Niemandts ben hoff daß sie Ihm die schuldt nicht geben, mons. de Seignelay so geschwindt gestorben, solle Er auch vergifft haben, Suma Es ist keine boßheit, so man nicht gegen Ihn außtrecht zc.

#### Versaille ben 10 mertz 1712.

Ich zwehffle nicht, daß E. L. selber Erschrecken werden, zu legen wie daß unglück hir continuirt, die Docktor haben wieder denselben fehler begangen, wie ahn made La dauphine, ben wie ber fleine dauphin ichon gants rodt von den rodtlen war undt schwitt, haben fie Ihn zur aber gelagen, hernach LEmetique geben undt In der operation ift daß arme Kindt verschieden, undt waß woll weift, daß die Docttoren biegen Dauphin auch umbs leben gebracht haben, ift daß fein brüdergen Gben diefelbe Rrankfeit hatt, undt weillen die 9 Docttoren mitt dem Elsten occupirt mahren haben sich deß Büngsten magt mitt Ihrem printzen Gingesperdt undt haben Ihm Gin wenig wein mitt biscuit geben, geftern weillen daß Rindt daß fieber ftard hatte, haben sie ihm auch zur aber lagen wollen, aber made de vantatour undt des printzens sougouvernante made de villefort haben sich den Docktoren ftard widersetzt undt Es durchauß nicht lenden wollen, haben Ihn Nur hübsch warm (gehalten), dießer ift Gott lob durch der Docktoren schandt salvirt, were gewiß auch gestorben, wen Man die Doctoren hette gewehren lagen, Ich Muß E. L. auch noch klagen die abscheüliche bogheit von den Leutten bir, ob mein sohn zwar weder von weittem noch von Nahe noch keiner von seinen leutten jemahlen zu dießem Kindt kommen, fagt Man doch jetzt offendtlich, Er hette den jungen Dauphin aud vergeben, lage aber den Jüngsten noch leben auß forcht, daß der König In Spanien wider herkommen möchte, weillen der Rönig In Spanien Meinen John haft, gestern haben glaubwürdige leutte gehort, daß ah qu'on laisse mourir aussi Le petit Duc danjou, afin que Le Royaume de demeure pas apres le Roy en minorité, folche insolentien hört man In feinem landt alf hir 2c.

#### Versaille den 13. mertz 1712.

.... 2c, Ich bin gewiß, daß mehr alß hundert hehligen canonisirt sein, so Es weniger verdint haben, alß unßer 2ter dauphin S. (den In 11 monat haben wir 3 dauphins hir versohren) so Etwas abscheitliches ist, von 49. 26 undt 5 Jahren. Ich glaube nicht, daß man dieß exemple mehr In den historien sindt, monsieur Le dauphin ist gar gewiß auß lehdt gestorben, Er liebte seine gemahlin merhört, daß sieber kam I. L. ahn auß betrübtnuß, Etsiche tage war Es nicht reglirt darnach so wurde Es 4 tägig, Man ließ I. S. zu ader, nach dem todt von Seiner gemahlin schlugen Ihm wie sinen ahn der stirn herrauß, Er ging doch mitt herumb, legte sich

Erst Wontag abenbts zu bett, Es schlugen Ihm viel violette sleden auß mitt Erhabenen finen anderst als die röttsen ordinarie sein, Man gab Ihm cordiaux undt machte Ihn schwitzen, aber Es wolte nicht recht herrauß Mittwoch nachts wie alse Menschen schlafsen gangen war, ließ Er Ein altar In seine Cammer zurichten, Entpfing mitt großer devotion das H. abendtmahl undt Ein par stundt hernach die setzte öhlung gleich drauss extravagirten I. L., woldt aufssiehen aufs die Zagt undt In Krieg war furieux, kent Niemandts mehr umb 8 wurde Er Immer schwächer undt und 9 gab Er den geist aufs, umd 11 hatt Man Ihn In seiner Cammer expossirt diß vmb 3 nachmittags da hatt Man Ihm Ein bett In Einer Autssch gemacht undt so nach versaille gesührt, andern morgendts nach dem die 24 stundt versloßen hatt man den gutten herrn geöffnet undt gantz versault gesunden, daß hertz welck undt blatt, daher Man gesudicirt, daß Er anß seydt gestorben 2c.

#### Versaille den 17. mertz 1712.

machen, daß arme (Thier) kam gestern In die tribune von der Capel sucht seinen herrn wo Er Ihn daß letzte mahl hatte knien sehen, sahe alle menschen gant betrübt ahn, alß wen Er unß alle fragen (wollte), wo sein herr hinstommen were, daß hatt mich recht gesammert. Es frewet mich anß zwey ursachen In daß allerhehlichste zu gehen, Erstlich man hört den König Nie sprechen alß dar, undt Ich Sch den König respectire undt liebe Es war mir schwerzlich Ihn mein seben nicht alß durch audientzen zu sprechen können, zum andern so schiene Es Eine rechte ungnadt sein, allein von den ganzen Königlichen hauß außgeschloßen zu sein, außer die zwen ursachen, habe ich seine so mich wünschen machte In dem Cadinet, Ich din auch fro, daß E. L sehen, daß sie sieh betrogen wie sie gemeindt, daß der gnade vor mich undt mein attachement vor dießelbe ursach war daß Ich in and fro, daß E. diehen, das warumb Wan mir aber Nun Ersaubt hinein zu gehen weiß Ich warlich, den wie Man Mirs vor dießem abgeschlagen hatte, habe Ich nicht mehr davon gesprochen, auch glaube Ich nicht, daß die unglück drau schulbt sein, Es sehe daß Wan mir will glauben machen, daß Made La dauphine alsein dran schulbt geweßen seve.

## Versaille sambstag den 19. mertz 1712.

paris so sehr gehast, Er hatt sein seben Niemandts nicht zu seydts gethan, undt Monsieur E. sein herr vatter undt Ich seindt gar Nie zu paris gehast geweßen undt Ich bins noch nicht, gott sob Ich glaube die warheit zu sagen, daß der ahnsang von dießem spiel ist, daß viel von meines schns domestiquen jalous von homberg wahren, weillen Wein sohn viel von Ihm helt und Es auch ursach, den Es ist Ein wackerer gesehrter ahngenehmer Man der adzeit sustig ist undt von recht gutt geselschaft, die domestiquen haben Nur gemeindt humberg zu schaden wen sie außbrackten, daß humberg mit

gifft umbgeht, aber die politiquen fo Meinen-fohn fürchten undt In andere Leutte interesse sein, wie auch die so fürchten, daß mein sohn In den raht tonte fommen undt wen Iche fagen darff mehr Berftandt undt wißenschafft alf andere, hatt Man Ihm dieß stückelgen ahngethan, den Ich habe alles genau examinirt, der König glaubt die fach gar gewiß nicht, noch diejenigen jo Es aufbrentten, aber man brendt Es In dem peupel auf, meinen armen john audieux zu machen, Ich hoffe doch, da Man Nun ficht, wie woll ber Ronig die fach genohmen wirdt behutsamer geben, wen G. L. die leutte bir fenen folten, würden fie fich nicht verwundern, daß diege lugen mich betrübt hatt, wen Caballen hir maß unterfangen glückt Es leicht, bir feindt die glauben nicht fren wie In teutschlandt gefangnuß undt exil folgen darauff, Es ift meines sohn engene schuldt, daß sein Kindt so verwendt undt kopisch ift, Er hatt fie verzogen, Ich glaube nicht, daß der hoff Ihre maniren folgen wirdt, den sie ist nirgendts In faveur, daß ift deg König manir nicht, den hoff zu entreteniren außer die von Rindtheit ahn ben 3. M. geweßen wie mons. le grand undt marechall de villeroy, undt bergleichen, wen Man mir nicht Erlaubt hette In die Cabinetten zu gehen, hette ich den Ronig Mein leben nicht mehr reden hören alf durch audientzen, wen der Rönig nicht schießen noch nach marly fahrt ift Er den ganzen nachmittag ben made de maintenon, Er grbendt bort mitt ben ministern alle abendts abendts blaudere Ich auff mein left Ins gelach hinein, Etlichmahl mache ich ben Rönig doch schmunteln 3. M. Etlichmahl über waß ich vorbring.

hir ift Es nicht wie In hollandt, Es ift Niemandt Erlaubt von stahts- sachen reden alf die minister, Es reden woll mehr bavon, Es wirdt aber

übel auffgenohmen 2c.

## Versaille gründonnerstag den 24. mertz 1712.

.... 2c. Im allerhehlligen spricht man viel von gescheinen sachen, aber kein wordt von dem gegenwertigen noch vom Krieg noch frieden, anch nicht von den 3 dauphins undt die dauphine umb den König nicht dran zu ges Mahnen, so baldt Er davon ahnsengt sprech ich geschwindt von waß anders, undt thue als wen ichs Nicht gehört hette, wolte gott Es wehren kein schweserere punckten In den friden als die die Königin vor Königin In Engellandt vor rechtmäßige Königin zu Erkenen undt die sie zu Erben wehrtt hatt, unßer König In Engslandt jammert mich doch, Er meritirt glücklicher zu werden, als I. M. sein, Es ist Ein wolgezogener höfslicher herr, Ich glaub daß wen die Königin In Engellandt zwar nicht begehrt hette, daß Man I. L. den Chursürsten von braunschweig vor Chursürst hir Erkenen solte, were Es doch geschehen 2c.

Versaille den oftertag 27. mertz 1712 umb 10 uhr morgendts.

.... 2c. Die Docttoren gestehen woll daß sie Mons. undt Made la dauphine übel tractirt haben, Indem sie gestehen, daß sie die Kranksheit nicht

gekandt haben, vor dießem war Mein sohn von jederman geliebt, sehder der spanischen sach hast Ihn gant paris undt seindt nicht froher als wen sie waß gegen Ihn sagen können, die sach ist nicht wie Mans außgebreydt, aber wens gleich were, sehe ich nicht waß den parissern die sach ahngeht, aber so list Man hir. E. L. können woll gedencken daß Es mir nicht ahngenehm ist zu wißen, daß Man aksichen Ins palais Royal ahngeschlagen voicy ou se kont Les lotteries et ou on trouve le plus sin poison, Les lotteries ist umb zu sagen, daß mein sohn mitt seiner Dochter wie sott sebt, digot degehrt man nicht, daß Wein sohn sehe, aber man sindt nicht gutt wen Er gotskäfteren spricht, alß wen kein gott were undt hiran hatt man Eben nicht unrecht, Ich habs Ihm hundertmahl gesagt aber Er glaubt mir nicht. Wein Gesicht fengt mir ahn sehr zu vergehen, seignelay todt hatt man meinem sohn auch die schuldt geben, weillen Er Ein mondt vorher mitt ihm geßen hatte, nachdem sie mitt Einander Im balhaus gespilt hatte 2c.

## Marly ben 8. april 1712.

. . . . 2c. Wehllen der herr Hagenberg E. L. mein brieff In Engenen handen geben wirdt, alf will Ich E. L. durch Ihm fagen, wo Mein fohns ungliid herfompt mons. du maine, made la Duchesse undt mons. le duc dantin so die ambieutieuste creaturen sein so seben, undt seben, daß der König inclination vor Mein sohn hatt, suchen nichts mehr In ber weldt alf Ihn zu schanden zu bringen, so lange monseigneur gelebt, haben fie Nur ben diefem undt dem Duc de Bourgogne gearbendt, welches ben dem Ersten gelungen, ben dem zwehten aber, der gerechter war alf fein herr vatter, ift Es nicht ahngangen, sender Ein Sahr ber undt sender monseigneurs todt haben fie ahngefangen, die alte maintenon In Ihre caballe gezogen, die hatt dem Ronig vorgetragen, daß Mein fohn ben letten dauphin undt dauphin undt die dauphine vergifft hatt, fie haben gemeint, daß würde den Konig gleich fo fehr Erfdreden, daß Er ohn geexaminirt Deinen fohn von hoff meg ichiden würde, welches Ich darauf weiß, daß wie die Docktoren kammen undt dem König verzehlten, wie fie alles genan examinirt hatte undt daß gar gewiß bieße zwey personnen feinen gifft bekommen hetten, threfte fich ber König zu ber maintenon undt fagte (he bien madame he bien ne vous avois je pas dit que ce que vous m'aves dit de mon neuveu estoit faux) Man hatt zu paris von dantins leutten gesehen, jo diß aufgebrendt haben ben bem peupel, dadurch feben E. L. daß wir gar recht gejudicirt haben, daß alte weib mögte gern Ihre aufferzucht auff ben thron feben, haft ung alle, aber Sch werde mich nichts davon merden lagen 2c.

## marly ben 14. april 1712.

.... 2c. Dem König In denemarck seine gallenterey steht Im bitter übel ahn, dazu ist Er gar nicht geschaffen, Es hatt kein art mitt Ihm, Ich kan ohne lachen nicht drau gedenken, Ich sehe von hir auß wie Er gesichter macht undt ist bleich wie der todt, daß Man meinen solte Er würde ohnmachtig

werben undt In die gichter fallen alg verliebt fein, barauff tompt dag hießige

sprichwordt woll La mort n'a pas faim,

Der König tractirt mein sohn woll, daß macht mich hoffen, daß die stigen keine jmpressionen ben J. M. gott sob gethan haben, von sich selber ist mein sohn kein jvrogne, aber Er hantirt offt gar schlimme geselschafft undt meint Es sehe artig Le bon drolle mitt Ihnen zu agiren undt seusst sich sienen undt wen Er Einmahl voll ist, weiß Er In der weldt nicht mehr waß Er sagt noch thut, Ich habe Ihm taußendtmahl gebetten, mitt dießen volseüffer kein comerce zu haben, aber je mehr Ichs verbotten je mehr hatt Er Es gethan, drumb habe ich die parthie genohmen Ihm gar nichts mehr das von zu sagen als Nun da habe ich Nur gesagt, hettet Ihr Meinen gutten raht nicht so verracht, undt gesolgt, werdt Ihr Nun nicht In den ambaras wo Ihr Nun ist, Er gestehts doch, aber Es ist Ein wenig zu spät, hette Es vorher betrachten sollen, 2c.

#### Versaille den 1. may 1712.

. . . . 2c. Die ursach aber sagt anthoine (hamilton) nicht von seinem exil, die war aber dieße, unger König war damahl fehr gallant undt verliebt von Eine von der Rouigin freullen jo Man madl de la motte hieß, deß conte de la motte schwester undt niepce burch Ihren Man von der marechalle de la motte, der Comte de gramont war auch damahle verliebt von fie. wie Er aber merdte, das die dame Ihn verrachte fuchte Er die urfach undt fandt daß Es der Rönig war, fo paft Er Ginmahl auff undt Erfuhr, daß der Rönig Ein rende vous hatte, daß freillen hatte fich gestelt, alf wen fie bie migraine hette, umb gants allein ju fein, der Comte de gramont nicht faul geht vor die Cammer wo der schlüßel In fact, Machte die thur a double tour fein fest zu undt geht fort, wie der Ronig tam fonte Er nicht In die Cammer, noch die dame auffmachen, der König informirte fich wer In ber Beit ba geweßen, daß fam auff ben Comte de Gramont, ben exilirte iber Rönig gleich, da ging Er In Engelandt undt In der Zeit feindt alle die avanturen vorgangen, die E. L. Im 2. buch finden werden, Im Ersten ift seine galanterey vom Savoyschen hoff, so baldt Ich den 3. Tome werde bekommen tonnen, werdt 3ch Ihn auch gleich abschreiben lagen undt E. L. schicken, 2c.

## Versaille den 8. may 1712.

.... 2c. Es frewet mich recht, daß daß manuscript von Anthoine hamilton E. L. so divertirt, Ich habe Es woll gedacht, drumb habe ichs E. L. offrirt, aber wen E. L. den Comte de gramont undt die Comtesse gekendt hetten wie wir hir, wiirde Es E. L. noch mehr divertirt haben, den behde caractere ist perfect woll drinen getroffen, matta habe ich auch gekendt undt le petit germein, den gutten König jacob mahlt Er auch nicht übel, aber oncle rupert tractirt Er zu übel In Meinem sin, 2c.

#### Versaille ben 12. de may 1712.

thun undt Ihm sagen, Er hatt Eine schlime sach ahn, Waß E. L. vor Ihn thun undt Ihm sagen, Er hatt Eine schlime sach ahn sich, Nehmblich woll zu wißen wen Er unrecht hatt, Es selber zu gestehen, denen recht zu geben so Ihn drüber beruffen, aber Er corigirt sich nicht zu corigiren, daß macht Einem offt alle gedult verliehren, 2c.

.... 2c. Von gesicht noch von taille gleicht unßer junger König seinem herr vatter gantz undt gar nicht, den Er ist Braun undt König jacob war weiß undt blundt, dießer ist auch Ein Kopff lenger, hatt viel Eine schönnere tallie undt von gesicht gleicht Er mehr ahn sein oncle König Carl wie Er noch jung war, Ich weiß nicht, ob die Kinderblattern den König geendert haben, 2c.

#### Versaille den 21. May 1712.

. . . . ob daß alte weib zwar ungere arafte feindin ift, wünsche Ich Ihr doch deß Rönigs wegen Gin langes leben, den alles würde noch 10 Mahl ärger fein, wen der Konig Run fterben folte, Er hatte daß weib fo Er= schredlich lieb, daß Er Ihr gewiß nachsterben wurde, wünsche also daß fie noch lange Sahren leben mag, Ich bitte E. &. andtwortten mir nicht auff diegen brieff, waß mons. Le duc de Bery ahnbelangt, so were Er Eben nicht so gar Einfeltig, wen man Ihn nicht so gar ingnorent Ertogen hette, aber Er weiß nichts In ber welt, taum wer Er felber ift, undt ift baben fehr opinatre, aber recht verliebt von fein gemahlin welche Es aber lender. nicht von Ihm ift, undt Ich fürdit, daß ob fie fich zwar beger helt, alf fie noch gethan, daß sie doch coquet sein wirdt, die pente ist zu groß dazu, undt bon chien chasse de rasse Ihre fram Mutter, mitt aller Ihrer gravitet ist doch Nie ohne affairen, aber Man Muß die rechte warheit fagen fie gouvernirt fich woll baben undt fie wirdt Die feinen Esclat machen, gant paris meint daß fie Gine vestalin fene, aber Ich, die die fach Raber jehe weiß woll waß dran ift, fie lebt woll mitt mir, undt 3ch hutte mich auch Ihr den geringsten chagrin zu vernrfachen undt rahte meinem fohn alf woll mitt Ihr zu leben, den wogu folte Gin Esclat Rugen, der Ronig würde vor fein dochter fein undt mein fohn Mufte fie mitt dem Esclat behalten, ift also beger sich nichts merden zu lagen undt woll mitt Einander gu leben, daß wirdt fie obligiren meinen fohn allezeit ben bem Ronig gu binnen undt vor Ihm zu fprechen, In diegem punckten folgt mein fohn meinem raht undt befindt fich woll daben, Im übrigen fo ift Mons. Le Duc du maine undt made la Duchesse seindt die ambitieuste creaturen von der welt, die suchen alles moglichste hervor In faveur zu kommen undt weillen der Duc dantin gar fehr In faveur ift, seindt die zwen alg allert dem dantin Ihren halbbruder Ginander abzuspannen lieben fich also gar nicht, made dorleans undt made La Duchesse haßen sich auch wie den teuffel. ben made la Duchesse wolte daß mons, de Bery Eine von Ihren bochtern heurahten solte undt kan Ihrer schwester nicht verzehen, daß Ihre dochter ben vorzug gehabt hatt, undt Ihnnber sucht sie made dorleans Ihren liebsten bruder abzuwenden, welches wider Eine Neue jalousie gibt, so ist der junerliche hoff Nun bestelt 20

## marly ben 19. Juni 1712.

.... 2c. frehlich ist der Junge pelnitz zu paris undt kompt offt zu mir, Ich kabe E. L. schon geschrieben wie sein Er mir vorkompt, den alle andere, wen sie geantwortet haben, bleiben still stehen mitt Einer großen reverentz undt sagen weitter nichts mehrs, aber der junge pelnitz ist nicht so, Er ist von gutter conversation undt spricht so viel man will undt woll, Ich habe Ihn noch gar nicht aufsichnenden hören, unser herrgott Muß der Konigin anne hertz regirt haben, daß J. M. Nun so sehr vor den frieden sein, hatt unser herrgott Es beschloßen, so mag auch printz Eugene avec sa mine de pheve drüber bärsten, so wirdt Es doch frieden werden, 2c.

#### fontaine bleau den 20 Julli 1712.

.... 2c. waß bie (medaillen) von heydelberg ahnbelangt so ber König In preüssen hatt kan Ich E. Leicht außlegen, In meines Brudern S. testament stundt, daß der Chursürst von Brandenburg executteur von seinem testament sein solte undt daß Man Ihm Entweder die tapitzerey von jullius Cezar geben oder alle medaillen, Ich, wie E. L. woll denken können hette gern die medaillen gehabt, aber monsieur der gar nichts von die medaillen verstundt sagte je vous baisse les mains les medaille ne seroit que pour vostre divertissement et je ne m'en soucie pas, mais j'ay besoin de tapisserie et je veux celle de Julle cezar, je suis le maistre de la Comunauté c'est a moy de choisir et je le veux, da Muste Ich wolf schwengen undt alles geschehen saßen, asso seindt alle Meines herr vatters (Medaillen) nach Berlin sommen, 2c.

#### fontainebleau den 23 Julli 1712.

.... 2c. wir seindt 8 tag lang zimlich Sinsam hir geweßen, Nun sengt ber hoff ahn sich Sin wenig mehr zu süllen, Ich habe made de vandosme recht raisonable gesunden, den sie thut Eben als wen sie Sinen gutten freündt verlohren hette, daß sie recht betrübt, aber sie weindt nicht sehr, noch thut (sie) nicht verzwenfselt, spricht von alles recht raisonable, Ich sürchte aber, daß sie keine gar reiche witwe bleiben wirdt, den Ihr Man hatt Erschrecklich viel schulden, undt sein gant hertzogtum selt der Chron zu, undt darausstan man nichts ziehen undt alles überige macht schmahle bisen, Insonderheit wen man schulden drauss bezahlen solle, 2c.

### fontaine bleau den 3. augusti 1712.

#### Versaille den 19 7br. (1712.)

fagen, Nur das sagen, daß Er sehr regretirt ist worden, Er war Ein Ehrlicher auffrichtiger Man, der alle seitte so viel gedinnet hatt, alß In seinem versmögen gestanden, Es ist woll war daß wenig beh unß armen menschen stehet zu thun was wir gern wolten, jedoch so ist die Tugendt Eine solche schönne sach daß sie woll zu Estimiren ist wo sie sich sindt den sie ist Nützlich vor sich selber undt vor andern, saster aber stellen überall unheil ahn, der todt ist nicht allein Ein unglück ohne hulfs Es ist auch Sin unglück ohne Ende, weillen Man Einander Nimmermehr wider sicht, 20.

#### Versaille den 1. october 1712.

.... 2c. ungere Duchesse de Bery ift doller undt ungezogener als Die, geftern wolte fie mir übers maul fahren, aber Ich fagte Ihr doch Meine Meinung recht, sie tam recht parirt war en grand habit mitt mehr alf 14 poincon von die schönsten demanten von der welt, alles war recht undt allein, fie hatte 12 Muschen Im gesicht welches Ihr bitter übel ftundt, wie sie vor mir fam sagte ich made vous voila à merveille mais il me semble que vous aves trop de mouches cela n'a pas Lair alles haut vous estes La premiere personne de ces pais cy cela demande vn peu plus de gravité que d'estre mouchetée comme Les Comedien sur Le theatre, fie rümbte das Maul undt sagte je say que vous n'aimes pas Les mouche et que vous les trouves mal mais Comme je Le trouve fort bien et je ne veux plaire qu'a moy 3th fagte c'est vn Ereur de vostre grande jeunesse Car plus tost que de plaire a vous mesme vous deves songer a plaire au Roy, O sagte sie Le Roy s'accoutume a tout et moy j'ay pris mon partis je ne metteres vn Peine de Rien, et ne me soucie de rien Sch lachte undt sagte avec ces sentiement on va Loin Escoutes quand je vous dis mon sentiement c'est pour vostre bien parceque j'y suis obligée comme vostre grande mere et parceque Le Roy me La ordonnes sans cela je n'en dirois mot ce taire est vn bon partie Car cela ne sert de rien et on ne m'empechera pas de faire ce que je veux, ich fagte tant pis pour vous mais Comme tout ce que je vous entend dire La, sont des abus et Ereurs de jeunesse j'espere que cela changera, ne vous souvenes vous pas avoir ouy dire a made la dauphine qu'on ne pensoit pas

tousjours de mesme et qu'elle estoit fachée de n'avoir pas estés plus tost raisonabel pour moy sagte sie je me trouve bien et ne changeres pas ich sagte cela ne suffit pas que vous soyes contente de vous il faut que tout Le monde Le puisse estre, baranss sien de la peine quelle que cela veust dire, je sagte vous donnera bien de la peine quelle que cela veust dire, je sagte vous m'entendes cela sussit mais si vous n'en m'entendies pas Lexperience vous rendra bien tost savante sur cela, banitt ging sie sort, auß dießem sehen E. L. welch Einen bossen humor wir da haben, Ich habe abendt zu Ihrem Batter gesagt alles waß vorgangen undt setze baben, Er solle seiner dochter sernen, wie sie mitt mir reden solste, daß Ich bießmahl gebult gehabt hette, daß ich aber nicht sicher were allezeit so gedustig zu sein, undt nicht ahn den König zu klagen, wie sie meine Warnungen auss unden ahnKimbt, Meinem sohn ist bang worden, hatt mich gebetten, nichts zu sagen, Er wolle sie braff silzen 2c.

#### Rembouillet den 5 october 1712.

.... 2c. In dießem will Ich E. L. von nichts alf von Rembouillet iprechen, vergangen Montag nach dem Egen umb 2 ftieg der Rönig In Rutsch nahm Mich zu sich, hinten faß made d'Orleans allein auff behben Estropontins In den schlagen war Mein sohn undt made de Brancas, den fie fonnen bende nicht gurudfahren, wie wir ben St. Cire famen, befahlen 3. M. langfam ju fahren, ben 250 freillen von St. Cire ftunden In dem Weg In 4 gassen aufgetheilt die gelbe, die blane die grüne undt rohte, made, de maintenon hilt In Einer Antsch gegenüber undt pressentirte fie bem König made. dangeau undt made de Quelus wahren a la teste, her= nach fuhren wir gar geschwindt, funden Ein relais a Ich habe den Nahmen vergegen, dar ligt E. L. auch nichts ahn, wir famen umb 8 bir ahn, diß hauf scheindt klein von außen, aber Inwendig Ich (ift) Es groß undt nicht auffzusprechen wie viel undt schönne lossementer drinen fein, recht gemäglich, bef König apartement bestehet In Einem langen faal wo 3. M. Egen, oben ift beg Rönigs Contrefait leibeslang zwischen zweben fenftern gegen über amifden aweben thuren ift feu mgr. auff beyden feutten deg Konigs feindt auff zwen thuren die zur rechten ift Gine Capelle die zur linden des Ronigs antichambre Neben mgr. feindt gemahlt ber Ronig In spanien undt die Königin, undt auff obgemelte thuren war der Duc undt Duchesse de Bourgogner S. bef Rönigs antichambre ift wie Eine kleine gallerie, die Tapizery ift fehr reich ber Renfer de la Chine undt die Renferin auff allerhandt manir auffs waßer In galleren In promenaden zu landt auff Einem trohn auff allerhandt ardt, deg Ronigs Camer ift gar groß undt ichonn, die Tapizereyen seindt Le palais de thetis, thetis left achille Ihren sohn fommen undt nimphen bringen die waffen, 2c.

marly den 10. 9br 1712.

... 20. Es wirdt gar fein hoff mehr gehalten, von 7 big 10 spilt man ben made la Duchesse de Bery, wer nicht spilt geht nicht hin, den

König sicht le pupliq von damen Nur abendts ahn tassel, aber die Mansseitte sehen ben Konig offt, Mittags, abendts In der Meß undt wen I. M. außsahren, sie sprechen aber mitt wenig sentten, also wen der König mir nicht Erlandt hette, In den Cadinet zu gehen, hette Ich I. M. Nie sprechen können, Uhrastmutter sein ist Sin schleckter spaß, Man hatt allezeit seine Kinder lieb, Deß König seben haben wir alle höher hir von Nohten alß E. L. gesdenden können, sonsten ging alles drunter undt drüber, den Nirgendts ist weder freündtschaft noch vertrawen, so Nahe man Sinander auch sein Mag, der Konig ist der so von seinem gantzen hauß noch daß beste gemlihte hatt, 2c.

#### Versaille ben 10. Xbr. 1712.

.... 2c. Ich rebe gar wenig mitt bem König J. M. laßen sich vom Comte de thoulousse seine jagten verzehlen wie auch wie Er seine heüßer undt walder zurichten lest spricht auch mitt den printzessinen von Ihren heüßern wo Ich den hir undt dar Ein par wordt zu sage, der König thut mir auch die gnade sich wegen Meiner gesundtheit zu informiren, wovon Ich rechenschafst gebe, Etlich mahl rede Ich auch so davon daß Ich J. M. lachen mache, 2c.

#### Versaille ben 12. Januari 1713.

.... 2c. Die Königin anne weiß In Ihrem gewißen woll, daß unßer Junger König Ihr herr bruder ift undt E. L. wißen, daß damahlen leitte E. L. selber auß Engeslandt geschrieben so gar nicht partialisch wahren, daß fein betrug vorgangen. Der Junge König gleicht auch zu sehr seinem gantzen geschlegt, umb daß Man zwehffeln konte, zu dem so ist seine fraw Mutter zu tugendsam, umb solchen betrug ahnzustellen, Es ist ja über 24 Jahr daß wir sie hir seben sehen wie Ein Engel, Ich bin persuadirt, daß daß gewißen der Kvnigin anna Simmahl vor Ihrem Endt auffgehen wirdt, undt sie Ihrem herrn bruder gerechtigkeit Erweißen wirdt, die Königin marie ist über die Maßen gesobt von alle die sie gekandt haben, mylord portlandt machte Ein recht miracle auß J. M. 2c.

#### marly ben 22 de Januari 1713.

.... 2c. Es seindt keine großere undt reichere herrn In gant franctreich alß der duc du maine undt sein herr bruder undt seine Kinder, Mein sohn undt sein sohn seined bettser dagegen, Ich wolte daß Mein sohn persuadirt were, daß seine dochter made de Bery woll versorgt ist undt von Ihm nichts mehr von Röhten hatt, den er ruinirt seine Kinder undt mich undt sein gantzes hanß Ihretwegen, wir bekommen nichts, aber der schatzmeister hatt ordre der Duchesse de Bery alß zu geben, waß sie von Ihm begehren wirdt, undt sie braucht sich Ihres herrn vattern gnaden gar woll, ist gar nicht beschambt zu sorden, 2c.

#### Versaille den 12. februari 1713.

.... 2c. Mons. Pelnitz ist noch nicht in dinsten hir, Ich zweysste daß Es ahngeht, Er hette gern gelt ben mir undt meinen seütten gesehnt, aber Ich habe behdes abgeschlagen, Ich habe selber kein gest Nun, undt solte Ich meinen seütten besehlen Ich gest zu sehnen Müsse Ich gutt davor sprechen undt gott weiß wie hoch Er Es bringen mögte, den Einem spieller ist gar nicht zu trawen, Er pretendirt nicht von Religion zu Endern, sondern In Ein regiment zu sein, so voller Lutherischen undt reformirten ist, mir ist Es frembt vorsommen, daß Er Krigsdinst sucht, da man so start dom frieden spricht, Ich habe Es Ihm selber vorgehalten, Er sagt aber, daß Er In so große unsgnaden beh dem cronprintzen ist, daß Er nicht denden dorffte ahn preussischen hoss zu bseiben, 2c.

#### Versaille den 9 mertz 1713.

preussen todt nicht drinen confirmiren, welches die minister hir vor so gar gewiß halten, wie Ich E. L. schon gesagt, Ich weiß dießem gutten Konig recht danck, daß Er wie I. schon gesagt, Ich weiß dießem gutten Konig recht danck, daß Er wie I. M. zu sterben gemeint, mitt so großer tendresse ahn E. L. gedacht, I. L. die cronprintzes Müßen nicht offt auff frankössch seinen, den sonsten würden sie beger dustadiren undt lortograffe sernen, Es seinet wenig Damen In frankreich so die ortograffe woll wißen, mich wundert, daß der König In preüssen nicht gleich vor schrecken gestorben ist, den inichts In der weldt kan mehr Erschrecken alß Eine solche begebenheit, Ich glaube daß dießes unglück der armen Königin zugestoßen weillen sie pietistisch hatt sein wollen, undt daß alle oposition so sie bekommen Ihre religion zu exerciren Ihr den Kopss gethret hatt undt gar Närisch gemacht hatt, Nichts ist ungesunder In der weldt alß schrecken. 2c.

#### Versaille ben 12 mertz 1713.

. . . . 2c. Der cronprintz hatt Einen trost, den Er ist Nun regierendter Herr, aber seiner gemalin wirdt der gutte König überall Mißen, weillen Er J. L. so lieb gehabt. 2c.

#### Versaille den 19 mertz 1713.

.... 2c. Der König hatt mir (bie) gnabt gethan zu sagen, daß Er die trauer nicht Nehmen könne, alß verwanter weillen Er Ihm nicht verwandt were, noch alß König weillen Er Ihn In seinen seben nicht davor Erkandt hette. I. M. fragten mich hernach ob Es war were, daß seine Narisch gemahlin Ihn schir Erwürgt hette undt Närisch geworden were, ließ sich die gante historie Im Cadinet verzehlen. 2c.

## Versaille den 8 april 1713.

.... 2c. mich beücht der junge König in preussen Erweist zu geschwindt, daß Er gesunden, daß sein herr vatter unrecht gehabt hatt, hette noch wartten sollen undt dem Danckelman seine fortun durch dinnst Erkaussen laßen, daß gesetz so dießer junge König auff die proces gemacht sinde Ich sehr gerecht, Ich din wie E. L. Ich habe nicht geglaubt, daß Es war ist, daß dießer junge König übel von dem unßern soll gerett, daß sompt Nur Sinem haaßen zu wie der Fürst von ahnhalt ist, wen Man so Brutal ist, wie der Fürst von Anhalt ist undt so gar nicht zu seben weiß, verdirbt Es alles waß man sonst sobwürdiges haben kan 2c.

## Versaille den oftertag 16. april 1713.

Heutte solte Es Ein freidiger tag sein, allein ahnstatt des alleluya sicht man lautter threnen, den das arme Kindt der Duc d'alancon ist dieße nacht umb Mitternacht, wie Ichs allezeit woll geglaubt habe, gestorben, den Es ist gar gewiß, daß man daß Kindt mitt der aderlaß zu geschwindt hatt sommen machen, sein Gerr Batter undt fraw Mutter seindt nicht zu trösten, jammern mich von herzen Ich die nach recht In sorgen vor den Duc de Berry. Er hatt alle tag wie waß Man sievre Lente heist undt sicht Erschrecklich übel auß, sein herr Bruder sahe nicht übeller auß wie Er starb, der sürst Ragotzqui hatt mich doch Ein wenig getröst sagt, der Duc de Berry würde soviel tag daß sieber sühlen alß sein sluß ahm Backen gewehrt, den Er hette gar osst, daß wen man zu solchen slüßen zur ader lest, daß daß sieber gleich hernach sompt undt so viel tage wehrdt alß der sluß gewehrt gott gebe daß Es nicht lenger weren mag undt kein schlim Endt Nehmen 2c.

b. 8. Nov.

.... 2c. unßer König liebt den Zimet, sehr aber amber konnen J. M. gar nicht lehden, so baldt sie waß wollrichendes richen kompt Ihnen Ein schweiß undt Kopfftrehen ahn, Man Muß gleich papir brenen 2c.

## Marly den 19 9br 1713.

bey mad<sup>u</sup> de détar geweßen waren undt hetten bezeügt daß sie Nie ahn geister geglaubt hetten, aber Nun überzeügt wehren, der Eine ist L'abbé du bois so meines sohns precepter geweßen, der ander ist sontenelle de L'accademie der daß buch de la pluralité du monde gemacht hatt, Man hatt auch verzehlt alleß waß sie gehört undt gesehen haben undt Ich shabe Le plat gesigt siezig zuzuhören umb E. L. alles zu verzehlen können, Mein sohn meint aber, daß sontenelle sich Nur so glaübig Erwießen, weillen Er übel mitt den der Ante's Werfe Mil.

jessuwittern stehet, daß dieße Ihn beschuldigt gar nichts zu glauben, daß Er berowegen dieße occassion genohmen sich gläubig zu stellen, waß den abbé du bois ahnbesangt, so ist Er der groste fourbe undt betrieger von paris, also hüttet Er sich woll, andere fourberien zu Entdecken, Es ist viel wen Er nicht selber Etwas dazu setzt 2c.

#### Marly ben 24 9br 1713.

.... 2c. Mein sohn undt seine Dochter die wie E. L. wisen Einander so sehr gesiebt haben, daß man wie E. L. wisen Leyder übel davon gerett hatt, die sangen Kun ahn sich zu haßen, wie der teussel zanden sich alle tag undt waß ahm schlimbsten ist, die Dochter brouillirt den Batter mitt Ihrem Man, der Batter ist desperat nach paris, Er helt alles heimblich vor mir, aber Ich Ersahre Es doch, seine gemahlin sagt mir alles, undt thue als wen Ich nichts wist 2c.

#### Versaille ben 17. Xbr 1713.

.... 2c. weder Labbé du bois noch fontenelle glauben nicht ahn geister, fontenelle stelt sich so ahn, damitt die jessuwitter Ihm seinen unsglauben vorwerssen mögten, wie schon geschehen, den wie Er mir verzehlt, waß Er gesehen, wolte Er sich krank sachen, Er verzehlte Es mir auff Sine solche manir daß ich woll gesehen, daß Es Nur Sine seinte war, aber L'abbé du bois ist so fourbe daß seine größe sreibe ist, alle Zeit weiß zu machen waß nicht Sin wort war ist, seines gleichen ist nicht In sourberi zu sinden, Mein sohn weiß Es woll undt al Eben woll behelt Er Ihn, undt glaubt waß Er Ihm sagt, 2c.

#### Versaille den 27. Xbr 1713.

.... 2c. Mein sohn ist petit fils de france, die sein über die prince du sang, haben zwar nicht so viel privillegen als Les Enfants de france aber viel mehr als die prince du sang, drumb ist mein sohn ahns Konigs tassel wen die prince du sang nicht da Esen, Er hatt Nie den titel de premier prince du sang sühren, den Er ist nicht prince du sang sondern petit fils de france drumb sührt Er auch den tittel von altesse Royale aber sein sohn ist der Erste prince du sang den heist Man nicht altesse sondern altesse serenissime Er ist nicht mitt dem Konig morgendts mot abendts Nur In den großen ceremonien, wen daß gante hauß mitt dem König speist, hatt auch keines von den privillegen so sein herr vatter hatt, alß carosse cloise premier Escuyer premier ausmonier etc. seine officier können noch dorssen Inicht vor dem König dinnen, hatt keine garden Im schloß, undt hundert dergleichen unterschiedt die Mein sohn hatt, Ich Muß mich verschrieden, den Mein sohn ist Nie prince du sang geweßen, der König hat dem Duc du maine seinen sohnen undt bruder haben woll rang als prince

du sang gehen aber hinter alle prince undt princesse du sang, auch so das In feinem Engenen hauß feine gemahlin über Ihn fitt, Ihm In alles vorgeht undt wen Contract unterschrieben werden, ichreibt feine gemahlin In bem rang wie sie gebohren ift, Er aber hinter alle die prince undt printzessen du sang ist also weit von meinem sohn, alle prince du sang seindt darzwis ichen, Mein ftandt fan nicht geEndert werden, hette ber Ronig Gine dochter, hieß man fie made undt mich made Duchesse dorleans, Meins fohns gemablin heift Man Made la Duchesse d'orleans daß la weift, daß fie nicht Enfant oder fille de france [ift] sonder petitte fille, Man Muß ahn dießem hoff gewohnt umb dieges alles recht zu unterscheiden können, monsieur Le dauphin hatt Meines fohns tochter Gine große ungerechtigkeit gethan, zu decidiren daß sie hinter den geheurahten princessen du sang gehen, den Es ift doch fo gewiß, daß fie die Ersten fein, Indem Ihr bruder ja der Erste prince du sang ift, aber bamahls war made la Duchesse beg Erften dauphins favoritten undt machte Ihm thun alles maß fie In ber [welt] wolte, undt der König that alles maß mons. Le dauphin begehrte, wer Er ben leben blieben hetten die prince du sang weitt gebracht, . . . die constitution vom papst gegen pere quenel macht Ein abscheillich geraß hir, alle bischoffe feindt drüber versamblet, Ich weiß nichts davon, den die Zeit wird mir lang wen 3ch davon höre, undt maß drüber decidirt wirdt werden, wirdt mir ben ichlaff nicht brechen, jemandte fundt mich letztmahl, daß Ich In der Luneburgischen bibel laß undt Man worff mir vor, daß Ich gegen den papst thet, doch In lachen, Ich sagte Ich thue nichts gegen die institution vom papst, Er verbodt die bibel vom pere Quenel, undt daß Man auff frantofch die bibel nicht legen foll, dieße so Ich lege ift weder vom pere Quenel noch frantzösch also gar nicht Im verbott 2c.

#### Versaille den 7. Januari 1714.

.... 2c. Chur Bayrn mitt allem seinen schönnen verstandt hatt, wo war ist, waß Man von J. L. sagt, so aber hir vor gar wahr gehalten wirdt, Rehmblich daß Chur Bayren alles waß Man von Ihm gesagt, alß daß Er nicht mehr Konig von Sardaignen sein solle, daß Ihm dießes so verdroßen, daß Er franc drüber geworden daß Er die oberpsalt undt Bayern wider bekommen sollte, aber daß Er nicht seyden will, daß Man In den accort setzt daß der Churprintz von Bayern Eine Erthertzogin heürahten sollte, dießes alles der Arstigen Commediantin die desmare vertrawet haben, die hatt Es allen Ihren gutten freünden vertrawet, so ist die sach herrauß kommen, aber man lacht Chur Bayren sehr auß 2c.

#### Versaille den 11. Januari 1714.

..., 2c. alleweill kompt Man mir sagen, daß der Duc de la roche foucault Endslich nach Einer Langwirigen Kranckheiten heütte morgen umb 7 gestorben, ahn Sinem Langwirigen sieber, vor 2 Jahren wurdt Er stock blindt auff Sinmahl undt allezeit krancklich sehderdem, Er war 84 Jahr alt, Er suhr

noch auff die jagt, wie Ich E. L. schon Sinmahl gesagt, Er hatt In seinem fieber sehr revirt undt alß von der Jagt, Er war ober jägermeister undt grand maistre de la garderobe, undt hatte Sin Landthauß daß heist La selle, darüber sagte der König vor Etlichen Jahren Sinmahl zu Ihm, alß Er Im dassin de fausse respose jagen solte (jl n'y que vous en france qui aillies de La garde robe a La selle et de La selle au bassin) 2c.

... 2c. hir ift Es nicht wie In teütschlandt, wen Man sich Nur besert, so vergist man alles hir, undt made de nemour psiegte als zu sagen, (Il ny a qu'a prendre patiance en france l'honneur recroit Comme Les cheveux 2c.

... 2c. Der fürst ragotzi ist kein so großer herr als Chur Bayern, undt all Sben woll weiß Er seinen standt zu halten undt thut nichts worüber Man Ihn außlachen könte, Es were Ihm doch beßer Erlaubt als Chur Bayern den Er ist 14 Jahr Junger woll geschassen, gutte Minen, ahngenehm In allen seinen Maniren aber Man sicht In nicht nach jemandts laussen, noch sich ridiculle stellen, Chur Bayern könte Es auch so machen undt auch nicht alles gelt liederlich mitt filous verspillen, so Ihn alle tag betrigen undt noch dazu außlachen, von Lhostel de ville rede Ich nicht, die Bastille ist voll von Leütte so davon gerett haben 2c.

#### Versaille ben 21. Jan. 1714.

.... 2c. Es ift mir unlehdtlich daß alle Chursürsten Konige sein, der Es von Sardaignen sein will, spilt daß große spiel tag undt nacht zu paris biß ahn den hellen tag so Ich nicht apropiren [fan], gestern stieß J. L. daß sieber mitt frost ahn, daß kompt von dem unordenlichen Leben 2c.

#### Versaille den 25 Januari 1714.

. . . 2c. E. L. werden In deß hertjogs von Braunsweig Letzten brieff fo 3. 2. mir geschrieben Ersehen haben, daß 3. 2. die Zeittung auch gehört hatt, daß der König In preussen, sobaldt der general frieden gemacht würde fein, wolten 3. Dt. felb 5 in frandreich Gine reife thun, fo daß Es mich bang gemacht hatt, hetten 3. M. luft unter ung gerett, Gine fo tour de jeunesse umb nicht thorheit zu fagen zu thun, wurden fie die fach heimblich vor E. L. halten, ben fie fonnen woll gar leicht gedenden daß E. L. Gine soldhe reiß gar nicht aprobiren würden, wie Es den auch nicht möglich ift, daß E. L. Eine folche reiße aprobiren fonten, die gräffin von warttenberg fengt Nun ahn höfflicher zu reden undt waßer In Ihren wein zu thun, den sie sagt jett, daß sie expres In frankreich kommen, den König zu sehen, den sie hette den Kenger undt viel Ronige gesehen undt weillen unger König der gröfte von allen fege, fo fomme fie expres 3. Mt. zu feben, mitt diegem discours hette fie ahnfangen follen, Er fompt Ein wenig fpat, alle die fo biege gräffin feben, verwundern fich über den großen credit fo fie zu Berlin gehabt hatt 2c.

#### Versaille den 11. februari 1714.

wollen, so solten sie Aparte palais vor die disgraciirten Sultaninen haben, so hetten sie kein ambaras, weillen sie Ihr Ehre (Ich will sagen die gräfs sin Cossel) umb jnteresse verkausst ist Sz ja billig, daß sie Es so hoch bringt alß sie kan, Ich habe Nie gewust, daß sie ahm wolksendüttelschen hoff geweßen war, Es ist Eine wunderliche sach, daß die galante damen meinen Ihre Shre sehre serven ahn die Contesse du Rour, wie Made la dauphin undt der Conte du Rour behde noch Im seben wahren, daß wen Ihr Manundt seine gemahlin sterben würde, daß sie Einander heürahten wolten, der König Ersuht Es Ich weiß nicht durch wen, Die dame wurde exillirt undt mons de Seignelay holte den Contract der vor dem Konig gebrendt 2c.

#### Versaille den 18. februari 1714.

.... 2c. Ich weiß aber gar nichts alß daß man zu paris auff die verssamlung der bischoffe nachdem man sie alle gesungen pasquin undt morphorio dießen discours halten macht, der letzte sangt ahn undt sagt (dis moy pasquin pourquoy ces Evesques sont ils assambles en france, pasquin andtwort te voila dien ambarasses morphorio ne say tu pas que ce sont des Escollier des jesuistes qui Compossent pour avoir des bonnes places) Ich glaube daß E. L. woll wißen, daß die schüller beh den jessuwitter Ihre theme machen umb chargen zu bekommen, Einer ist Kehßer der ander Consul, der Ite preteur undt dergleichen darauff ist dießer dialogue gemacht worden 2c.

#### Versaille ben 11. mertz 1714.

.....2c. Die gutte Königin In spanien hatt vor die Königinen alle 3 bezahlt, ist woll schabt, den man kan nicht mehr verstandt undt tugendt haben als dieße gutte Königin gehabt hatt, aber Eine sach wundert mich so Man mir versichert gar war sein solle, Nehmblich daß die printzes des ursins dem König In spanien solle persuadirt haben, gleich nachdem der Königin die seel außgangen auss die jagt schießen zu reydten, undt daß sie Ein stundt nach der Königin todt au papillon solle gespilt haben, undt dem der König wider von der jagt kommen, solle sie mitt dem König schach gespilt haben, die Leütte die so voller politic stecken wie dieße printzes die lieben nichts In der welt alß sich selber, Ich habe doch Muhr gehabt dießes zu glauben, den Ich kan Sie nicht begreissen, aber madll. de "charolois so mirs verzehlt sagt, daß sie Sinight begreissen ort her habe, Ich kan old se k. nicht warheit versichern daß die so gesagt, daß die arme Königin In spanien auß jalousi gestorben, den spanischen hoff nicht kennen, den Erstlich so ist der König In spanien zu gottsfürchtig dazu maistressen zu haben, zum andern so ware die Königin

absolute herr undt meister über J. M. Er that keinen schritt ohne sie zu consultiren, hatte sie auch so herglich lieb, daß sie woll nichts zu fürchten hatte, die Königin hatt die Zehrung bekommen, weillen Man sie von Einer Krankheit hatt Couriren wollen, so J. M. S. nicht hatten, 2c.

#### Versaille ben 15. mertz 1714.

....2c. heütte abendts ober morgen wirdt der helt deß fridens mons. de villar herkommen, Man sagt daß der frieden gar avantageux vor den König undt die zweh baherische Chursürsten ist, daß der Chursürst von Bayern wider der Erste Chursürst werden solle undt die oberpsalt wider des kommen, aber sehder wan kan der Kehßer alles vor die Chursürsten ohne sie selber undt daß reich, daß Nimbt mich unerhört wunder, alles Muß den In teiltschlandt sehder Ich weg din abscheillich geendert, Ich sinde auch, daß Churspsalt mehr verliehrt alß gewindt, den die oberpsalt ist Ihm sa gelegener alß daß Königreich von Sardaignen daß wie Ich gehört, bringt wenig Ein, undt wie Churpsalt gar hochmüthig ist, wirdt Er noch Einen größern staht haben wollen, daß wirdt alles über die arme psalt gehen, also gefält mir dießer article nicht wo sern Er war ist 2c.

#### Versaille ben 29 mertz 1714.

.... 2c. Ich halte, wie Ich die Englander sehe so ist wenig auff Ihre steindtschafft zu Bawen sie mogen Toris oder wighs sein, auff daß überige sage nichts, Muß doch Nur daß sagen, daß wen Man Meinen raht wolte solgen würde alles In ruhen sein undt Niemandts geplagt werden, Ein jeder machts wie Er Es verstehet, der König spricht kein Einzig wordt, vor dießen war Es nicht so, aber Man macht den König alle tag argwöhnischer, Ich halte viel von unßern teütschen maniren, daß Eßen gethehet beßer wen man Lustig dasbeh ist 2c.

## Marly ben 3. may 1714.

.... 2c. wir haben hir unßern Duc de bery abscheillich undt gesehrlich kranck die Sontags nacht oder montag morgen vor 4 Bhr stieß J. L. daß sieber mitt frost ahn, verhehlte die sach stundt auff undt zog sich ahn, wolte zu deß Königs medecin gehen, der frost stieß Ihn wider ausse Neü ahn, konte Es nicht mehr verbergen daß Kopfswehe war zu starck Muste sich zu dett legen, daß sieber hatt Immer zu genohmen mitt starkem übergeben, Erstlich übergad Er sich gant grün, hernach kohlschwart, wie man aber gestern daß schwartze examinirt, war Es lautter gerohnen bludt, daß ging über undt unten die Docktor wahren gantz ersewet meinten Mons. Le duc de Bery were außer gesahr, den sie meinten das bludt zu stillen, wir suhren alle nach Versaille unß mitt made de Bery zu Ersreüen, daß Er außer gesahr, dieße nacht aber ist Ihm Ein solch abscheilich übergeben ahnkommen daß Er nichts mehr beh

sich behält, also gar gesährlich franck, ob Er zwar schir kein sieber mehr hatt, undt die redoudlementen ausschirt, daß daß starke hemetique so man Ihm zum Sten mahl zur ader, Ich bin persuadirt, daß daß starke hemetique so man Ihm geben schuldig dran ist, den sie haben Ihm 9 grain geben, daß mag woll Eine ader geöffnet haben, andere aber sagen, daß vor 8 tagen auss der jagt sein pserdt gar stark gestolbert hatt, daß Er Es mitt macht Erhalten wollen undt dadurch Eine ader geoffnet hette sich aber gleich übel besunden, aber die sach verhehlt, frentag bekamme Er Einen Durchlauff, war Matt ohne hunger sonstag nachts hatt Es Erst ausgebrochen, alleweill somme ich aus I. L. Kammer, Man hatt Ihn wider zum 8 mahl zur ader gesaßen, Er sicht bitter übel aus Er hatt Ein teller voll gellée gesen, die hatt Er nicht Mitt Verlob gesotzt, Er hatt gar wenig sieber, aber alle daß gerunen schwarze blut macht zittern, aber Ich förcht unerhort, daß Es übel absauffen wirdt, daß ist doch abschällich, Gott stehe uns beh wir habens von Nöhten 2c.

#### Marly ben 6. may 1714.

Ich habe E. E. vergangen Donnerstag Lender Nur gar zu mahr gefagt, bas der arme Duc de Berry nicht bavon fommen fonte, den der arme Herr ift vergangenen freytag umb 4 morgendts verschieden; hatt gerett biß 3 Biertelftundt vor feinem Endt ift mitt großer fermete gestorben, hatt nur bereuet ahn feinem Engenen todt fculdig ju fein, undt beklagt daß Er feine gemahlin nicht noch Ginmahl vor feinem Endt feben fonnen, hatt big abn fein Endt große consideration vor seinem groß herr vatter dem Ronig Erwießen, den alf Man Ihm andeitte, ob Er nicht wolte Le viatique undt extreme onction Entpfangen, andtworte Er ouy tres volontier mais que cene soit qu'apres le couche du Roy pour Luy Espargner ce triste spectacle qui pouroit Le trop toucher Es wurde Ihm aber übel, da sagte J. L. S. non ne reullons rien je vois que cela presse, der König hatt daß H: sacrement selber geholt, wir alle ben dießer trawerigen Ceremonie so 3/4 stundt wehrt, Man tan nichts betrübters Erdenden, daß hert barft Ginem baben; anderthalb ftundt vorher gingen made d'Orleans undt Ich ju Ihm der arme herr Meinte auß aller gefahr zu (sein), sagte mir mitt lachen pour acteur Madame je croi vous pouvoir dire que je suis sauves, je n'ay plus de fievre et ne sens plus de mal rieff lautt donnes vne chaisse a Madame et vn siege a madame d'orleans, Caussons La, ich andtwortete non de parler pouroit vous ramener La fievre, ne parles pas tant In wehrender reden fame Ihn Ein ftarden schluden ahn, sprach mitt Mühe weillen Er faum athem hollen tonte, mad d'orleans meinte Es wehre wahr, daß Er außer gefahr were, war gant verwundert mir Im Nauß gehen die threnen In den augen zu feben, fie fragte mich worumb ich weinte Ich fagte eh mon Dieu madame ne voyes vous pas a la Respiration a la parolle et a ce hoquet que ce prince se meurt fie wolte Es nicht glauben Erfuhr aber hernach daß Ich gar zu wahr gefagt hatte, ber arme Duc de Bery hatt furt vor feinem Endt geftanden, bag Er felber ichuldig ahn feinem tobt ift, den donnerstag vor 8 tag wie Er Im waldt jagte war Es glatt, ben Es hatte Gin wenig geregnet, fein pferdt glitsichte mitt ben fordern fugen, Er Erhilte Es mitt macht bag bag pferdt fich mitt folder Macht Erhilt, daß der fattelknopff bem Duc de bery zwischen die bruft undt Magen fließ, wovon Er gleich Ginen großen ichmerten Empfundt fagte aber nichts, nachts ging daß helle bludt von Ihm, Er verbott aber dem Cammerknecht fein wordt davon ju fagen, Er meinte die rohte ruhr fame Ihm ahn, wollte Es nicht fagen auß forcht man mogte Ihm viel brauchen Meinte Es würde von sich felber vergehen, freytags fing Er ahn übel zu werden, fagte Es tamme Nur von Ginem burchlauff, fambstag ging Er auff die jagt felbigen tag fragte Gin bawer fo ben ftog gefeben, abn Ginen von beg Ronigs leütten, Comment se porte Mons. le duc de Bery der ander antdwortet fort bien Car il court Le loup aujourdhuy, der Bauer sagte si cela est qu'il se porte bien jl faut que les princes ait les os plus dur que nous auttres paissants Car je luy vit recevoir vn coup jeudy a la chasse en Relevant son cheval dont 3 paissant en seroit crevé, hette Er Ein wordt gefagt, fo hette man Ihm feine hemetique geben, aber Er weiß felber woll daß Er geronnen bludt von sich gibt undt Nimbt l'hemetique, da sicht man woll wen Ein unglück fein foll, Muß fich alles dazu schicken, Er hatte alle aparentz von Ginem gifftigen fieber, Rag blutten, ichläffrig fein, übergeben undt Ein abscheillich fieber, fo Ihm Montage vmb 4 morgendte ahngestoßen. Er wolte mitt auff die jagt, Mons. fagon der alleweill ben mir geweßen fagt, daß so baldt daß schwarte harte gerunen bludt were vom duc de Bery gangen were ichon fein Mittel mehr gewegen, ben ba hette Er ichon ben falten brandt Im leib gehabt, Meine damen fo den armen herrn 8 ftundt nach feinem Bericheiden gesehen fagen, daß 3. g. S. so abicheilich geEndert geweffen. daß fein mensch Ihn hette kenen können, Ich habe Ihn nicht sehen, bin ohne daß betrübt, Man hatt den tödten Körper gleich nachmittags au thuillerie geführt wo alle ceremonien geschehen sollen, selbigen freytag fuhre Ich nach versaille zu der armen duchesse de Berry, die ift woll zu Erbarmen, den fie hatt Verstandt genung umb all Ihr unglud undt verluft zu begreiffen, fie ift woll zu Erbarmen hatt mich recht von Herten weinen machen, ben fie jammert mich gar zu fehr, von daß glüdfeligste Mensch von der weldt wirdt fie daß unglückseligste werden, wen fie keinen fohn bekompt, fie glaubt festiglich daß fie Mur Gine Dochter befommen wirdt ac.

marly ben 6. Juni 1714.

.... 2c. Könte Ich Irgendts Herr undt Meister sein, hilt mich nichts In ber welt hir, aber Ein jeder hatt seine Meinung, printz Eugene solte bestrachten, daß wie Er waß vom Konig begehrt hatt, ware Er Es woll unwürdig, den Es war Nur Ein desdauchirter kleiner schmutziger bub, so gar keine gutte hoffnung von sich gab, E. L. sehe Ich woll daß E. L. nicht wißen, wie die fürsten von Souveraine heüßer hir sein, Man spürdt nichts fürstliches ahn Ihnen, sie seindt alle wie knecht undt domestiquen vom König 2c.

Der lette, nur fragmentarisch vorliegende Brief.

(Churfürstin Sophie ftarb am 18. Juni 1714.)

#### Rambouillet ben 15 Juni 1714.

.... 2c. Es ist gar gewiß daß die princess des Vrsins mehr authoritet In spanien hatt, alß der König undt mögte Ihm woll geschehen, wie seinem groß herr vatter Louis 13. der fragte ahn Einen von seinen courtissans, (Est il vray que tu est chasses de la Cour) der ander andtworte gar recht Sire j'espere que non puis que vous n'en saves rien aber sogehts dort auch, Ich betriege mich, Es war nicht deß Königs In spanien groß herr vatter sondern sein uhr alt herr Vatter, die Königin In spanien war nicht schön aber jung verstendig undt ahngenehm, Ein herr von 30 Jaheren ist doch kein Kindt mehr, umb von Einer srawen gewahrt zu werden 2c.

.... 2c. sage gehorsammen Dand vor die moscowittische relation finde sie recht artig undt gutt frantsösch bitte demütigst mir die gnade (zu thun) alle die zu schien so E. E. Entpfangen werden, den ich divertire meinen sohn recht mitt, der ressident schreibt recht woll 2c.

## Berichtigungen.

Seite 4, Zeile 6 von oben ift ftatt "Elftes" gu lefen: "Elftes."

- » 63, » 20 von oben ift ftatt "feinen" zu lefen: "fleinen."
- » 63, » 6 von unten muß es ftatt "weches" heißen: "welches."
- » 72, » 23 von oben ist statt "hansthaussen" zu lesen: "haxsthausen."
- » 97, » 14 von unten ist wohl statt "ärlicher" (wie im Originale steht) zu lesen: "ärgerlicher."
- » 105, » 19 von oben steht im Originale "lilabe" statt: "silabe."
- » 134, » 15 von unten ist statt "metamlicose" zu lesen: "Metamsicose."
- » 141, » 19 von unten ist statt "alimenen" zu lesen: "alcmenen."
- » 175, » 6 von oben steht im Originale "deutig", statt bessen mahr= scheinlich zu lesen ist: "beutlich."
- » 191, » 22 von oben ift ftatt "m'estait" zu lefen: "m'ostait."
- » 198, » 22 von oben ift statt "Beylandt" zu lefen: "Meylandt".
- » 304, » 2 im Briefe von 12/III 1713 foll es wohl heißen: "aber feine gemalin wirdt ben gutten König überall Mißen."
- » 309, » 9 von unten steht im Driginale "bem" ftatt "ba."

# Register

zur

Französischen Geschichte.

Sechs Bände.

(Leopold v. Ranke's Sämmtliche Werke VIII.—XIII. Band.)



## Register.

Machen, Friede von 1668 zu, III, 241, 302; V, 303 f.; von 1748 IV, 379.

Abälard I, 23.

Absolutismus begründet von Ri= chelien V, 167; vertheidigt von Bia-lart, 171; angegriffen von Levaffor, V, 171 f.

Adalbero, Erzbischof von Rheims,

für Sugo Capet I, 18.

Abel, frangösischer, unter Karl VIII. V, 33; unter Frang I. 7, 48; unter Heinrich II. 49, 57; unter Karl IX. 65, 72, 73; unter Heinrich III. 89 f., 91; unter Richelieu 189, 278; unter Ludwig XIV. V, 314, 318, 319; unter Ludwig XV. 334; unter Ludwig XVI. 359.

Abel, neapolitanischer, V, 203, 208,

Agioteurs unter Philipp II. v. Orleans IV, 331.

d'Aguesseau zur Seite Pontchartrains IV, 251; nach Ludwigs XIV. Tode 324, 325; Languedoc V, 241. Intendant von

Aguila, Juan bel, kommt ben Lisguisten zu Hulfe I, 377.

Aguirre bei Philipp II. I, 374. St. Aignan, Herzog, III, 374; Gefandter in Spanien, V, 268.

d'Aiguillon, Herzogin, II, 400; nach Richelieu's Tode III, 12, 19; 74; V, 139, 169, 241.

d' Aiguillon, Herzog, und die Par-lamente unter Ludwig XV. IV, 415 ff. Mire wird frangösisch III, 326.

Aizema, historia pacis V, 141. Afademie, französische, gegründet II, 321; unter Ludwig XIV. III,

Akademie der Wiffenschaften von Colbert gegründet III, 275.

Alba, Herzog von, nach dem Tode Maria's von England I, 104, 139 n; gegen die Sugenotten 193, 195; 199; über Königthum 201; über Karl IX. 221; über die Bartholo-mäusnacht 240; V, 22; VI, 124. Ulbemarle bei dem Tode Wilhelms

III. von Oranien VI, 202.

Albrecht, Erzherzog, bei der Bela-gerung von Amiens II, 23; mit Isabella von Spanien vermählt 24; in Unterhandlung mit Heinrich IV. 98; für Gaston d'Orleans 301; seine Bedeutung für die spanischen Nieder= lande 346.

d'Albret, einziger Sohn der Her= zogin von Richelieu, tragisches Ende

deffelben VI, 7 f.

Aldobrandini, Francesco, Stel= lung zu Beinrich IV. II, 14 f. Aldringer gegen Stalien II, 268 f.

d'Alembert über Cartesianismus IV, 405 n.—406; Mitarbeiter der Encyklopädie 409; über die Nieder=

lage der Jesuiten 409.

Alençon, Herzog von, verlobt mit Elisabeth von England I, 217; V, 91; I, 280 f.; mit Montmorency verbunden 228, 246; mit Heinrich von Navarra 241 - 242; schließt sich an Damville an 250 ff.; allge=

meine Stellung 278; gegen Johann von Desterreich 278-279; in den Rieberlanden 281; V, 91; ft. I, 282, 288, 350. — V, 80, 86.

von Alessandria, Cardinal,

233; V, 24, 106. Alexander (Farnese) von Parma in den Riederlanden I, 282 f.; 365; gegen Beinrich IV. 366 ff.; verbun= ben mit Mayenne 366; befiegt Heinrich IV. 368; vereint mit dem Papst und Lothringen 389; im Rampf mit Heinrich IV. 391 ff.; verbunden mit Mayenne 394; bricht aufs neue nach Frankreich auf 395 f.; ft. 396. - Unter Beinrich IV. II, 74.

Alexander VII., Papit, Bersuch einer Ligue gegen die Türken III, 214; Streit mit Ludwig XIV. 215 f.; mit den Sanseniften 252 f.; gegen die Sorbonne 253; ft. 255.

Alexander VIII., Papst, gegen den französischen Klerus IV, 79.

Alfonso bel Bene, Bischof von Albi, in Languedoc II, 312 f.

Algier im Krieg mit Frankreich III, 347.

d'Alibert, Johanna, Mutter Beinriche IV., I, 343, 344; protestan= tisch 167.

d'Aligre wird Groß = Siegelbemah=

rer V, 164.

Alliance: Triplealliance von 1668 III, 238, 284; von 1718 IV, 340; Quadrupelalliance 340.

Almanza, Treffen bei, IV, 175. Aloft in Anspruch genommen von Ludwig XIV. III, 343.

Amboise, Edict zu, I, 187; V, 13. Amiens von den Spaniern erobert II, 22; von Heinrich IV. genommen 23; Illuminatenverfolgung daselbst V. 129.

d'Ancre, Marquis, II, 120; Mar= schall 152; heirathet Leonora Dofi 153; Günstling der Maria Medici, 154; Charafteristif 158 f.; Stellung zu Ludwig XIII. 159 f.; ft. 161. d'Andelot in Bendome V, 10, 11;

St. Unbré, Marichall unter Beinrich II., I, 132; mit ben Buifen verbündet 176, 184; ft. 185.

Angouleme, Baftard von, vor ber Bartholomäusnacht I, 235; in der = selben 237.

Angouleme, Marschall, 1628 in

Rochelle II, 252.

Anjou, Robert v., Stammvater ber Capetinger, I, 16 f. Anna von Bretagne V, 32.

Unna von Desterreich vermählt mit Ludwig XIII. II, 124; gegen die auf= ftändischen Großen 147 f.; Stellung zu Michelieu 319; Cinquiars für ste III, 4; zur Regentin bestimmt 8; verdunden mit Gaston d'Orleans 9; wird Regentin 10; ihre Berfönsichkeit 12 f.; Stellung zu Mazarin 13 ff.; zu Spanien 16, 17; ihre Politik 18, 23; 1648 ber finanziellen Opposition gegenüber 51, 52 f.; gibt nach 55; flieht nach St. Germain 61; Stellung zu Ludwig II. Condé III 74. 75; in Berbindung mit Gondi 75; schützt Maza= rin 80, 84; nach Mazarins Sturg 85; unterhandelt mit Condé 88, 89; verbunden mit der Fronde 89 f.; gegen Condé bei der Großjährigfeit Ludwig's XIV. 92; nach Fou-quets Sturz 168, 205 ff.; ft. 229. — Geschildert von Chigi V, 301.

Anna von England im fpanischen Erb= folgefrieg IV, 203 ff.; für Frieden

206; VI, 300; 303.

Annapolis (Port-Royal) gegründet II, 87.

Annat, Beichtvater Ludwig's XIV., III, 203.

Annese, Gennaro, Bollsführer in Reapel, V, 202, 203; 206; ft. 208. Anticipanten IV, 310.

Antillen von den Frangosen occupirt II, 399.

d'Antin, Duc, IV, 280; VI, 297,

St. Antoine, Rampf in, III, 104, 105.

Anton von Navarra, f. Navarra. Don Antonio, Prätendent | von Portugal, I, 279; unterstützt von Katharina Medici 280; von ihr aufgegeben 282; 293.

Antwerpen 1706 in Sänden ber

Berbündeten IV, 164.

Aragon, Capitan bei Damville, I, 247.

Aranda, Schüler Fabry's, I, 111, 114.

Archive, römische, V, 92.

d'Argenson, Marquis, Minister, IV, 339; als Schriftsteller 400 ff.

Argenteuil V, 217. d'Armagnac, Duc, Dberftallmei= ster unter Ludwig XIV., IV, 237. Armagnace, die, I, 42, 56.

Arnauld, Anton, gegen die Sesui-ten II, 7; Jansenist, III, 256, 258. v. Arnim, fächfischer General, II,

Arques I, 265, 266; f. Joheuse. Arques, Heinrich IV. bei, I, 360 f. d'Arquien, Marquise, Gemahlin Sobieski's, III, 318.

Arras, Bertrag von, I, 56; be= lagert von Condé III, 118; entfetzt

119 f.

Affientotractat IV, 211.

Athlone, Ginkel, Earl von, IV,

Aubern über Richelien V, 170, 187; über Mazarin 221.

d'Aubigne, Sugenott, I, 275; unter Seinrich IV. II, 34, 84. d'Aubigne, Françoife, mit Scarron vermählt III, 409; als Madame von Maintenon 410; j. Maintenon.

d'Aubuffon, George de la Feuillade, Gefandter in Spanien, III, 223.

Audijos in Opposition gegen Lud= wig XIV. III, 175.

Auersperg, Fürst von, öfterreichi= scher Minister, III, 282, 283. Augsburg, Bund zu, 1686, IV, 9.

August II. von Sachsen als Bring bei Elisabeth Charlotte VI, 39, 94, 108; König von Polen, IV, 70 f.; im Bund mit Beter von Rugland 71.

St. Aulaire, Geschichte der Fronde, V, 223.

Aumale, Bergog von, in der Bartholomäusnacht I, 237; Mitglied ber Ligue 292, 297; gegen Heinrich III. 307, 308; unter Heinrich IV. I, 414.

Mumale, Treffen bei, I, 391. d'Anmont, Marichall, gegen die Niederlande III, 232. Auvergne, Graf v., II, 67, 68; gefangen genommen 69; befreit 160. Anvergne unter Ludwig XIV. III, 183 ff.

Auxerre, Stände in, I, 394 f. b'Avaux III, 385; gegen Oranien IV, 179.

Avein, Treffen bei, II, 348. Avenel über die Manuscripte Richelieu's V, 186 f.

d'Ahtona, Marquis, in den Nies derlanden II, 347; Rath der Maria Anna, III, 230.

Azolin, Cardinal, VI, 85.

Baden, Ludwig, Markgraf von, IV, 45; geschlagen bei Friedlingen 146; in Baiern 150; zieht fich zurück 150; gegen Ingolftadt 153; ft. 180.

Badoer, über den Connetable von Bourbon V, 37.

Badoero, Angelo, über die Rückfehr Margaretha's von Balois an den Hof II, 73 n., Relation von 1605 V, 278.

Baiern gegen Frankreich III, 24 ff.; von Turenne verwüstet 30, 31; versbunden mit Ludwig XIV. IV, 124. Bailleul, Präsident, V, 210.

Balati VI, 60, 87.

Balbaffes, Marquis de los, bei Leopold III, 307; in der spanischen Erbsolgefrage IV, 90.

du Baluge III, 272.

Baner 1637 zurüdgebrängt II, 355; bringt 1639 in Böhmen ein 365; zurückgedrängt 367; vor Regensburg 367.

Barbaro, M. A., I, 159, 190; über eine ihm zugeschriebene Relation von 1562 V, 63 ff.; Relation von 1564 66 ff.

Barberini, Antonio, frangöfisch gc= finnt II, 386; Briefwechsel mit Dia-zarin V, 194 ff.; 197, 198.

Barberini, Frang, in Frankreich II, 222; spanisch gefinnt 386; V, 194.

Barb erini, Berfolgung berfelben von Innocens X. aufgegeben III, 36. Barbezieur, Untergouverneur der Champagne I, 196.

Barbezieux, Kriegsminister, IV, 50. Barbin für d'Ancre II, 157; ge=

stürzt 162.

Barcelona, Bertrag von 1626 gu, II, 229; wird spanisch III, 106; 1697 erobert von Bendosme IV, 63; VI, 145; 1704 von Peterborough IV, 173, 175; VI, 235, 236; 1714 von Lerwick 292.

Bargellini, Bietro, Nuntius, III,

256; für Arnauld 258.

Baroggi, Sammlung der Relationen venetianischer Gesandten V, 274.

Barradas II, 395.

Barrifadentage, die, in Paris I,

317 f.; V, 214 ff., 226 ff. Bart, Jean, IV, 54; in Danzig 70. du Bartas, Buillaume de Salufte, I, 275 f., 277 f., 363.

Bartholomäusnacht I, 237 Urtheil über sie 245; V, 21 Bartholomäusnacht I, ff.; 74 ff., 84; nach Capefigue 101 ff., 104 ff., 115 f.

Basky IV, 342.

Bassom pierre, Marschall, II, 65; über Heinrich IV., 77 s.; in Roschelle 252; vermählt mit ber Pringeß Conti 290; in der Baftille 401; freigelaffen III, 7; V, 168.

Batteville, Baron, spanischer Ge= fandter in London, III, 210, 211. Bauern um 1503 V, 42; um 1552

57; um 1572 73; unter Bein= rich IV. 275; unter Ludwig XIV. III, 185; V, 319.

de la Baume, Montrevel, f. Mont=

revel.

Bauvan wird frangösisch III, 326. Baville, Intendant in Languedoc, III, 397.

Bahonne, 1565 Zusammenkunft in, I, 193; V, 108 f. Bazin, Geschichte Mazarins V, 223.

Bearn unterworfen von Lud= wig XIII. II, 186; Sugenotten in Bearn unterdrückt von Foucault III,

Beaufort, Herzog von, fehrt an den Hof zurück III, 7; Stellung nach Richelien's Tode 11, 13; gefangen 19; für das Parlament 63; nach Befangennehmung Conbe's 75; ver= bunden mit Gafton d'Orleans 98;

Gouverneur von Paris 107; unpopular 110, 111; ausgeföhnt mit Mazarin 143; gegen die Barbaresten 217; V, 234.

Beaumarchais II, 206.

be Beaumont, Christoph, Erzbischof von Paris, IV, 394, 395, 398. be Beaune, Renaud, Erzbifchof von Bourges, I, 406. Beauvais, Bifchof v., f. Potier;

Aufstand daselbft I, 161.

Beanvilliers, 1691 Minister, IV, 50; religiofe Stellung 71, 76; für Fenelon 72; gegen die Annahme bes Testaments Karls II. 117.

Bed, 3., brandenburgischer Resident in Paris, über die Protestanten V,

240 f.

Beda, Syndic der Sorbonne, I, 114 f.

Bedmar, Marquis, in den Nieder= landen IV, 124. Belgrad öfterreichisch IV, 23; tur-

fisch 69; Friede zu, 366; V, 330,

Bellanger, royalistischer Prediger, I, 418.

Bellefonds, Marschall, in Holland III, 309; VI, 99, 115.

Belle-Fontaine IV, 292.

Bellegarde für Ludwig XIII. II, 160; V, 89. Belle = Jole in Händen Lud=

wigs XIV. III, 163, 164; 1759. Seeschlacht bei, IV, 386.

Bellievre im Conseil I, 256; Ge= sandter in England, II, 379; Par-lamentspräsident III, 122; IV, 360. Benoist, Pfarrer, consultirt über das Primat von Gallien II, 33.

Bentink, Lord Portland, unterhandelt mit Bonfflers IV, 60 ff.; 1698 in Paris 93; | VI, 145, 152; Stellung zu Wilhelm von England VI, 168, 180, 303.

Bentivoglio, Nuntius, gegen die Hugenotten II, 185; V, 4, 28.

Bergerac, Bertrag von 1577 zu, I, 259.

be Berghes, henry, gegen die Infantin Ifabella II, 346 f.

bombardirt Dünkirchen Berfelen IV, 54.

Bern verbunden mit Genf I, 120.

Bernhard, heiliger, I, 23.

Bernhard von Weimar II, 359; als Herzog von Franken II, 360; im fpanisch-frangösischen Rrieg II, 348 ff.; zieht sich zuruck 355; Familienver-hältniffe 359 f.; Perfönliches 361 f.; schöftigt 1638 die Kaiserlichen 364; erobert Breisach 364; geht über den Rein 365, 366; st. 366. — Sein Berhältniß zu Bater Joseph 404; III, 61.

de Berguin, Louis, I, 114.

Berry, Charles, Herzog von, IV, 289; ft. 289; VI, 311 f.— Persön= liches VI, 164, 182, 188, 227, 255, 256, 265, 267, 269, 270; vermählt 272; 274, 276, 277, 279, 280, 285 f.

Berry, Herzogin von, IV, 289; 321; ihr Berhältniß zum Hofe und zu Elisabeth Charlotte VI, 275; Persönliches 276, 280, 286, 301, 302, 303; bei dem Tode ihres Ge= mahls 312.

Berthod, Franz, III, 108.

Berülle, Pater, für Spanien II, 227 f.; gegen England II, 243; 249; gegen Richelien 285; V, 185. Berwid, Abfunft gu, II, 379.

Berwid, Bergog von, in Spanien IV, 175; VI, 244; im Jahre 1708 IV, 182; beim Herzog von Bourgogne 187; 189; erobert Barcelona 290; Memoiren V, 264.

Bethune, Maximilian de, s. Sully, Bettio über Sanuto V, 35 n. van Beuninghen, hollandischer

an Beuninghen, hollän Gesandter, III, 285; V, 304. Beverningt bei Ludwig XIV. III,

324.

Beveziers, Seeschlacht bei, 1690, IV, 40.

Beza, Theodor, in Bearn I, 155, 157; in Poissh I, 166, 167; bei Seinrich IV. II, 32; V, 64.

Bichi, Cardinal, verbunden mit Pater Joseph V, 122, 123, 125.

Bignon im Jahre 1666 III, 187. Birago, Präsident, 1, 202; vor ber Bartholomäusnacht 235; V, 59, 79.

Birth, negotiations V, 274.

v. Rante's Werte XIII.

Biron, Marschall, für Frieden mit den Hugenotten I, 257; in Paris 318; unter Heinrich IV. II, 22; verbunden mit Savonen 63; Charatteristik 64 ff.; hingerichtet 66.

Blainville, Gesandter in England, entfernt II, 242.

Blamont wird französisch II, 330.

Blanca von Castilien I, 28, 379. Blandiniere, Pater, in Spanien IV, 88.

Blancmesnil, Präfident, V, 222; verhaftet III, 52; V, 221, 227; frei= gelaffen III, 54; V, 231.

Blavet, hafen von, den Spaniern geöffnet I, 378; in händen ber Ber-

zogin d'Aiguillon III, 12.

Blecourt, Stellvertreter Harcourts in Spanien, IV, 105, 111 f., 115,

Bleneau, Kampf bei, III, 101. Blois, Ständeversammlung von 1576 zu, I, 254; nach Davila V, 27; Ständeversammlung von 1588

I, 321 ff.

Blois, Mademoif. v., zur Schwieger= tochter ber Bergogin Glifabeth Charlotte bestimmt VI, 61.

Bodin, Johann, unter Heinrich III. I, 255 f., 273 f.

la Boëtie, Schrift über höchste Ge-walt und Factionswesen I, 245. Boilean III, 270, 274—275, 409.

du Bois, f. Dubois.

Boisdauphin gegen Condé II, 147 f.

Bois=Guillebert, über Finang= reform IV, 270, 271.

Boisrobert, Bertrauter Richelieu's. II, 321.

Bolingbroke, Minister, IV, 204, 205; in Unterhandlung mit Ludwig XIV. 207 f.; schließt Frieden 210, 211; 214.

Bon, Ottav., della pace d'Italia V, 282.

Bonifacius VIII. im Streit mit Philipp dem Schönen I, 33.

Bonn 1673 unter Wilhelm III. von Oranien erobert III, 308; 1688 von den Franzosen besetzt IV, 26, 34; von den Brandenburgern überwältigt 38.

Bonrepaux 1688 in England IV, 28.

bu Borbage, Marq., III, 396—397. be Borgia, Don Meldior, II, 372. Borgomain, spanischer Gesandter, gegen Frankreich IV, 31.

Bossuck, über Ludwig XIV. III, 199; 208, 273.; Stellung zum Papst 368, 369, 372.; gegen Frau von Montespan 408.; gegen Mad. Guhon IV, 78.; gegen Feneson 78.; Infructionen 81.; Lehrer Ludwigs XV. 228; gegen die Jansenisten 251; über Politik 273 f.

Bouchain wird französisch III, 326. Boucher, Jean, im Jahre 1587 I, 306; für Spanien 379; verläßt Paris 418.

Boucherat bei St. Simon V, 253. Boufflers, Marschall, nimmt Cassale III, 342; gegen die Resormirten 390; nimmt Mainz IV, 34, 44; unterhandelt mit Lord Portland 60 ff; in den Riedersanden 138 f.; in Liste 188; bei Malpsaquet 193; sein Bershältniß zu Billars V, 262; in Paris VI, 124, 266; 301.

Bougen französisch II, 31. Bouissé, über das Haus Guise V, 9, 24.

Bouisson, Henri, Herzog v., Hugenottenanführer, II, 11 f.; beim Uebertritt Heinrichs IV. 34, 44; gegen Heinrich IV. 69 f.; unterworfen 70; verbunden mit Condé 116; in Saumur 129; erhebt sich 135, 146, 147; mit Condé verbunden 152; erhebt sich für Condé 156; sir Maria Medici 175, 176; bei der Erhebung der Hugenotten 190.

Bouisson, Frederic Maurice, Herzog v., verbunden mit dem Grafen von Soissons II, 392; gegen Richtlen 393; unterwirft sich 394; sür das Parlament III, 63; gegen Mazarin 78; auf Seiten Mazarins 99; V, 238.

Bouillon, Chevalier v., Personliches gegen Elisabeth Charlotte VI, 127 f., 273.

127 f., 273. Bouillon, Cardinal v., VI, 128; abgefett 178 f., 233; 273, 274 Boulainvissiers, Politik IV, 314; beim Streit Philipps b'Dreleans mit den legitimirten Prinzen 328 n. 2.

Bourbons, ihr Berhältniß zu ben anderen Königsfamilien II, 3. Bourbons gegen die Guisen I, 145;

V, 7 ff., 9 ff.; 64. Bourbon, Connetable v., I, 76;

V, 52, 53.

Bourbon, Cardinal v., nimmt den Thron in Anspruch I, 292, 297; gefangen 332; König als Karl X., 359; st. 374.

Bourbon, Antoinette v., I, 140. Bourbon, Louis v., vermählt mit der Tochter der Montespan IV, 232; ft. 281.

Bourbon, Louis Henry v., unter Philipp II. d'Orleans IV, 348 f.; bessen Nachsolger 349; Stellung zu Spanien 350, 351; Regierung im Innern 352 ff.; gestilrzt 354.

Bourdeaux gegen Mazarin III, 78; für Condé 95; Ludwig dem XIV. unterworfen 117.

Bourg en Breffe französisch II, 31. bu Bourg, Anne, in die Bastille gefett I, 138; hingerichtet 143. Bourges, Kirchenversammlung von

1438 3u, I, 45.

Bourgogne, Herzog v., erzogen von Fénélon IV, 72; 287; gegen Ansnahme des Testaments Carls II. 117; in den Niederlanden 183, 185 ff., 191, 225; V. 262, 263, 264; wird Dauphin IV, 282; Charafteristit 282 ff.; V. 320; ft. IV, 288; VI, 291, 292. — VI, 135, 165, 168, 169, 177, 201, 207, 220, 244, 255, 256, 269, 277, (Dauphin) 281, 285. Bourgogne, Herzogin v., am Hose

Bourgogne, Serzogin v., am Sofe Ludwigs XIV. IV, 238, 289; VI, 139 f.; vermählt 149; verwöhnt 159, 161; Stellung zur Maintenon 172, 192, 216, 217, 256; haßt Elifabeth Charlotte 197; in Berbindung mit Berry 227, 244, 265; bei dem Tode des Dauphin 280; st. IV, 288; VI, 291, 292. — Charafteristisches VI, 141, 161, 189.

Bournonville geschlagen von Turenne III, 315; 316. le Bouthillier, Minifter, III, 8; abgesetzt 10.

aux Bouviers, Zusammenkunft dafelbst zwischen Montmorency, Condé und Katharina von Medici I, 187. Bouvines, Schlacht bei, I, 27.

Bonne, Schlacht an ber, im 3. 1690,

de Brabançon, Marie, I, 208.

Braganza, Anspruch auf Portugal 1, 279; II, 374; auf dem Throne Portugals 376.

Brandenburg, Friedrich Wilhelm, Rurfürft v., verbunden mit Holland III, 302; schließt Frieden mit Frankreich 303; bricht ihn 308; Turenne gegenüber 316; Friede von 1679 mit Schweden und Ludwig XIV. 327, 328; gegen Krieg mit Ludwig XIV. 345 f.; gegen Desterreich 346; verbunden mit Frankreich 346; für Frieden 353; für die Reformirten 418; gegen Ludwig XIV. 419; ver= bündet mit Schweden 419; im Jahre 1687 IV, 9, 10; 13; in den Nieder= landen 38; verbunden mit Defterreich 126 f.; VI, 72.

Brantome, eine Aeußerung Katha= rina's von Medici nach der Blut=

hochzeit V, 199.

Breda, Friede von 1667 zu, zwi= fchen Holland und England III, 236.

Breifach erobert von Bernhard von Weimar II, 364; wird französisch 366-367; III, 32; zurückgegeben IV,

Breffe an Frankreich abgetreten II,

Bretagne unter Beinrich IV. I, 377 f.; unter Meillerage III, 12.

Bretignh, Friede zu, I, 39. de Brézé, Armand Fronsac, II, 402; III, 35.

de Brege, Urbain, bei Avein II, 348; Vicefonig von Catalonien, 402.

Briconnet, Wilhelm, Bifchof von Meaux, I, 111.

Brienne, Graf, der altere, V, 209, 210 f.; über die Fronde V, 236 f.,

Brienne, der jungere, über das Teftament Richelieu's V, 187; Perfonliches

209 f.; feine Memoiren 209 ff.; Rritif 210 ff.; über Fouquet 211 f.

Brienne, Lomenie de, Erzbischof von Toulouse, Finanzminister unter Lub-wig XVI., V, 366 f. Brihuega, Schlacht bei, 1710, IV,

Briort, Graf, im Haag IV, 128.

Brissac, Karl, Graf von, I, 267; Anführer von Paris 317 ff.; in Blois 324; in Mendoga's Interesse 373; geht zu Heinrich IV. über 417 f.; V, 9 f.

Briffon hingerichtet I, 393.

de Broglie, Herzog, in den Cevennen IV, 142.

de Broffes für die Unabhängigkeit der Parlamente IV, 413 f.; 417.

Brouage in Händen der Herzogin von Aiguillon III, 12.

Birouffel, Rath, verhaftet III, 52; V, 214, 221, 227; freigelaffen III, 54, 79; V, 228, 229; 231; Prevot des marchands III, 107; unpopulär 110 - 111.

Brügge den Franzosen übergeben VI, 250.

Brüffel von Ludwig XIV. bombardirt IV, 54.

Brulart de Sillery, Nic., f. Sil=

le Brun, Maler, III, 161, 276. Buckingham, Herzog v., in Ber-bindung mit Maria Medici II, 204

f.; V, 162, 163; 184; Stellung zu Frankreich II, 244 f.; für die Hu= genotten 245; verbunden mit Gavonen 246; auf Rhé 247 f.; er= mordet 252. — V, 162, 163.

Bucquet, Antoine, Illuminat, V, 129, 132.

Bucquoi, Graf, in Verbindung mit Condé II, 116.

Bulle Bineam Domini Sabaoth IV, 254 f., 260.

Bulle Unigenitus IV, 259 f.; in Frankreich 295 ff.; 344; unter dem Berzog Bourbon = Condé 353 - 354; angenommen von Moailles 359; gefetslid) 360.

Bullion an der Spitze der Finanzen unter Richelien II, 405.

Buono, über die Ermordung Concino's II, 161 f.

Burgund, Stellung zu Frankreich I, 55; gegen Ludwig XI. 55 f.; fommt an Frankreich 81.

Cabir von den Engländern genom= men II, 24.

Caën protestantisch I, 134.

Cahors von Beinrich IV. genommen

Calais von den Engländern erobert I, 36, 49; wird französisch 104; von den Spaniern erobert II, 21. Calatigirona, Bonaventura, Fran-

ziscanergeneral, II, 25. Calianon in Unterhandlung mit den

Sugenotten II, 36.

Calonne, Generalcontroleur unter Ludwig XVI., V, 344 ff.; gestürzt 364; Berhältniß der Notabeln zu fei-

nen Borichlägen 378 f.

Calvin in Genf I, 122 f.; vertrie= ben, fehrt zurück 124; feine Lehre 125; Stellung zum Rath 127, 128; zu den Guisen 146, 149; zum König von Navarra 154 f.

Cambout, Cafar v., II, 402 f.

Cambray, Herzog von Anjou 1581 baselbst I, 280; erobert von Spa-nien II, 13; 1677 französisch III, 320, 326.

Cambresis französisch III, 326. Camisarden IV, 141 ff.; unterwerfen sich 143 f.

le Camus bei St. Simon V, 254. Canal du midi angelegt III, 182;

V, 309.

Candale, Herzog v., vor Bordeaux III, 117.

du Cange, für Runde des Mittel-

alters III, 272. Canossa, E., über bie ftändischen Berhältnisse unter Ludwig XII. an Franz I. I, 66.

Canillac de la Mothe hingerichtet III, 184.

Capefigue, histoire de la réforme V, 97.

la Capelle bon den Spaniern besetzt III, 78.

Capello, Ant., Bericht von 1790 V, 336.

Capello, G., Relation von 1555 V, 60 f.

Capet, f. Hugo.

Capetinger erlangen die Ronigs= herrschaft I, 18 f., 20, 21; 290.

Capitation im Jahre 1695 IV, 53. Carcaffonne von Joyeuse genoms men I, 377; V, 124. Carbenas, Don Mfonfo, Gefandter

bei Cromwell, III, 127.

Carem, Georg, über Beinrich IV. V, 273.

Carl, f. Karl.

Carlowit, Friede zu, IV, 69. Carolinger besiegen die Muhame-

daner I, 12 f. Caron III, 180.

bes Cartes (Cartefius), f. Descartes. Cartesianismus fommt ab IV,

Carthagena 1697 von Frankreich erobert IV, 63.

Cafale belagert von den Spaniern II, 255 f.; entfett 258; von Spi= nola bedroht 269; Harcourt bei Ca= fale 370; wird spanisch III, 106; französisch 342; savonisch IV, 55; V, 143, 144.

Casaubonus II, 62; an der Pari= fer Universität 82; über Ber= einigung der Hugenotten und Katho= lifen 84 f.; 133; verläßt Frankreich III, 260.

Cassini in Paris III, 275.

Caftelnaudari, Treffen bei, II, 315 f.

Castelrodrigo, Marg., Gouverneur der Niederlande, III, 232; bei der Tripleallian; 239; für Bund mit Holland 303.

Castilien für Philipp V. von Spanien IV, 174 f.; 201.

Catalonien unter französischem Schutz II, 375; abhängig von Frankreich 376 f.; bleibt spanisch III, 138; von Moailles bedroht IV, 47 f.; für Karl III. von Spanien und England 172 f.; gegen Philipp V. 292; unterworfen 292.

le Catelet wird spanisch III, 78. Catena über die Bluthochzeit V,

110 f.

Catharina von Medici vermählt mit Heinrich II. I, 95; 100; beim Regierungsantritt Carls IX. 157; Re= gentin, 159; 180; ben Protestanten gegentiber 192, 193, 195; 210; Abstammung 223 ff.; Staatszweck 226; Charakteristik 227 f.; V, 68; Stellung zu Spanien I, 229; zu Coligny 230; Berhältniß zur Bartholomäusnacht 232 ff., 234 f.; 236, 237; V, 75 ff.; 78, 82, 85, 86; nach Capefigue 102, 109, 110, 113, 114 f.; Regentin, I, 244 f.; für Duldung der Sugenotten 257; Finangen unter ihr 269; gegen Spanien 280; Berhalt= niß zur Ligue 299; versiert ihren Einsluß 310; ft. 332 f. — Ihre Bifionen in Chaumont I, 350; V, 4, 15, 16, 17, 18, 19 ff.; 44, 51, 59, 67, 68 f.; vor Havre 70; verhaßt 79, 81, 85, 86; unter Beinrich III. 91, 92.

St. Catharina, Fort, gesprengt II,

Catinat in Holland III, 296; 1690 in Piemont IV. 41, 47; in den Nieberlanden 56; in Italien 135; abberufen 136; 224; V, 269, 286; VI, 192, 249. Caulet, Bijchof von Bamiers, im

Streit mit Ludwig XIV. III, 363,

Caumont, f. Epernon, J. L., Her-30g v.

Cauffin, Rifolas, entfernt von Ri= chelien II, 388 f.; 395.

Camifarden = Unführer, Cavalier, IV, 143.

Cavalli, Mar., I, 86; Relation von 1546 V, 47. Cavalli,

Cavalli, Sigm., Relation von 1574 V, 82; über die Bartholomäusnacht 84 ff.

Canet, chronologie noven. V, 98 n. Cé, Pont de, Maria Medici geichlasgen bei, II, 180; Friede zu, 181.

Cevennen hugenottisch II, 256; unterworfen von Richelieu 260 ff.; huge-nottisch 384; Krieg in denselben IV, 140 ff.; pacificirt von Villars 159.

du Chaila, Abbé, getödtet IV,

141.

la Chaife, Pater, gegen die Huge-notten III, 387, 388; gegen Mad. de Maintenon IV, 77; gegen Noailles 253; V, 316; für die Komödie VI, 116; st. 255. — Berhältniß zu Ludwig XIV. und der Maintenon VI, 256.

Chalais, Graf v., f. Tallenrand. Chambers nach Edinburg II, 378,

379.

Chamillard, Michel, Finang = und Kriegsminister, IV, 178; 262 ff.; 266; abgesetzt VI, 260, 262.

Champlain II, 87.

Chanteloube, zu den Memoiren Ri= chelieu's V, 176.

Charnace, Hercule de, bei Gustav Adolph II, 275; V, 152.

Charenton, Synode von 1673 zu, III, 377.

Charleroi von den Frangosen genommen III, 232; eingeäschert IV,

Charron, Prevot des marchands, I, 236, 237.

Chartres, Beinrich IV. gefront in, I, 416 f.

Chaftel, Jean, II, 7 f., 81.

Chaftelet, zu ben Memoiren des Cardinals Richelieu V, 142 f., 175. Chaftellerault, Hugen fammlung zu, II, 38, 44. Sugenottenver =

la Chaftre I, 414; geht zu Beinrich

IV. über 416.

Chateau Cambresis, Friede 311, 1559, I, 105; II, 31; fiberichritten von Richelieu II, 271; IV, 383.

Chateauneuf, Großsiegelbewahrer, abgesetzt II, 320; III, 54; Minister, III, 79, 92—93; fällt 99; gefangen V, 221, 236.

Chateauneuf, Staatsfecretar, III,

Chatillon, Marschall v., bei Avein II, 348; vor Corbie 353; ver= schworen gegen Richelieu V, 288 f.

Chaumont, Schloß, Katharina Mes bici baselbst I, 350.

Chauvelin entlaffen von Fleury IV, 365 **—** 366.

Chavigny, Berhältniß zu Catalonien II, 375; zu Schottland 379; Mi-nister III, 8; entlassen 10; in Gunft bei Unna von Desterreich 52; für Condé 103; exisirt V, 221, 236. Cherasco, Friede zu, II, 303 f. du Chesne, Historiser, III, 272.

Chevreuse, Herzog v., erhebt sich für Conde II, 156.

Chevreuse, Herzog v., IV, 71 f.; für Fenelon 76.

Chevreuse, Herzogin v., Marie de Rohan, II, 234, 283; vom Hose verwiesen 319 f.; in England 378; nach Richelieu's Tode III, 12; Stellung zu Anna von Desterreich 17; gegen Mazarin 19; vom Hos entsernt 19; in Berbindung mit Spanien 70; am Hose 79; 114; V, 298; VI, 1.

Chigi, Fabio, Cardinalnepot, in Paris III, 216; Bericht über Frankreich V, 300 ff.

Chini, Grafschaft, eingezogen von Ludwig XIV. III, 342 f., 345.

Chiverny, Rathgeber Heinrichs IV., II, 56.

Chlodwig wird Christ I, 8. Choin, Mademois., IV, 280; VI, 282.

Choifeul, Herzog v., unter Ludwig XIV. IV, 388; für das Parlament 415; gestürzt 417.

Choiseul, Herzogin v., am Hofe Ludwigs XIV. VI, 44.

Choisie und Mendon VI, 123. Choisy über Fouquet V, 212. Christaudins I, 146.

Christian von Anhalt zieht Heinrich bem IV. zu Hülfe I, 388; II, 360. Christine von Frankreich, Regentin von Piemont, im Berhältniß zu Richelien II, 368 ff., 370.

Christine von Baiern, Dauphine, IV, 229 f.; VI, 10, 11.

Christoph Bernhard von Gasen, Bischof von Münster, für Ludwig XIV. III, 292; in Holland 297; gegen Ludwig XIV. 309.

Cinqmars, Marq. v., erhoben von Richelicu II, 395; gegen ihn 395 f.; hingerichtet 397; III, 4.

Clarendon, Kanzler von England, III, 212; gestürzt 236. Classische Studien I, 90. Claude, Bater, I, 287. Clausewit III. 316 n.

Heinrich IV. 76.

Clauzel, Abgeordneter Rohans nach Spanien, II, 257.

Clemens VII. verheirathet Katharina Medici nach Frankreich I, 223. Clemens VIII., Stellung zu Heinrich IV. II, 15; absolvirt ihn 17; beim Goict von Nantes 45; über

Clemens IX., Rospigliofi, Papft, III, 255; Friede von 1668 mit dem französischen Merus 257.

Clemens XI. für Spanien III, 307. Clemens XI. gegen die Jansenisten IV, 259 f.

Clement, Jatob, ermordet Beinrich III. I, 339 f.; 357. le Clerc gegen Richelieu V, 171.

Clermont, Gerichtssitzung Ludwigs XIV. daselbst III, 184.

Clermont, Louis de Bourbon-Condé, Graf v., bei Ludwig XV. IV, 348.

Clerus gegen die Aufhebung der pragmatischen Sanction I, 74; um 1560 158, 159; gegen Richelieu II, 387f.; opponirt 1655 Ludwig demXIV. III, 123; beim Bund mit England 129; 202 f.; gegen die Janseniften 244; dem Papft gegenüber 249, 253; Abfunft von 1668 257; unterftützt Ludwig XIV. 361 f.; über Pfründen= verleihung 367; Innocenz dem XI. gegenüber 368 f.; gegen die Sugenotten 380 ff.; Bergleichungsversuch 384; um 1695 IV, 53; gegen Molinos 75; ausgeföhnt mit Rom 79 f.; der Krone ergeben 310; für Dubois 346; unter bem Bergog Bourbon= Condé 353 f.; unter Fleury 359 ff.; Streit mit dem Parlament 361, 375, 395 f.; 419; bei den Finanzresormen Ludwigs XV. 391 ff.; unter Franz I. V, 39; unter Heinrich II. 56; Fi-nanzielles 70; unter Heinrich III. 89 f., 91; Jurisdiction 96; bei Richelien 189; unter Ludwig XIV. 308; in der Bersammlung ber Nota= bein von 1787 357 ff.

St. Clond gebaut IV, 234. Codde, Peter, Erzbijchof von Sesbaste, IV, 253—254. Coehorn IV, 54; im spanischen Erb= folgefriege 139.

Töln unter Maximilian heinrich von Baiern IV, 16 f.

Coeur, J., I, 49. Ceeuvres, Marq., befreit Baltelin II, 214 f.; V, 148. Cognac in Händen der Hugenotten

I, 211.

le Colgneux in Berbinbung mit Rischelien II, 296; gegen ihn 299; verläßt Frankreich 299; über die Steuerrechte des Königs III, 47; bei den Reformen Colberts 172, 187.

Coislin, Cardinal von, VI, 148,

Colalto gegen Italien II, 268 f.

Colbert, 3. Baptist, unter Maza-rin III, 160; nach Fouquets Sturz 165; Finangreformen 172 ff.; ver= mindert die Taille, erweitert die Salz= gabelle 175; V, 49; befördert die Industrie III, 176 ff.; den Handel 179 ff.; das Seewesen V, 300; seine Stellung zur la Ballière III, 234; für Frieden 240; für Literatur 275, 276; für Krieg gegen Holland 288!; in Baiern VI, 12; Stellung zu Genua III, 357; zu Rom 368; zu ben Reformirten 376, 403; zu te Tellier 399; als Finanzmann 402 f.; ft. 402; 404; Refrolog 404 f. -Schützling Mazarins V, 302, 303, 304, 305, 307, 309; Charakteristik 313; über seinen Tod 313 f.; beim Bolfe verhaßt III, 405; V, 314; VI, 34, 35.

Colbert de Croiffy, Stellung zu ben Türfen III, 348; 387; 399 ff.; nach Colberts, des Borigen, Tode III, 407; IV, 24; V, 243, 244.

oligny, Gaspar, Admiral, I, 145; 1560 in Fontainebleau 150 f.; 160; 1562 bei Dreur 185; 191; widersetzt fich einer Waffenerhebung 197; flüch= tet nach Rochelle 203; Herkunft und Charafter 212 ff.; wird reformirt 213; geht nach Baris 219; Plan jur Befreiung der Niederlande 220; für Rrieg mit Spanien 229; in Benbome V, 10, 12; zu Pontoise V 16; 21, 22; Stellung zu Buife

23; verwundet V, 75, 77; getöbtet I, 237; V, 77 f.; 79, 80; — Sein Berhältniß zu Carl IX. V, 85.

Coligny, Dandelot, I, 212. Coligny, Dbet, I, 212.

Colonien, französische, unter Colbert III, 180; im Aufschwung IV, 131; 294 f.; im Jahre 1747 379; in Amerika unterworfen von England 386, 387.

Combalet, Mad. v., von Maria Medici entlaffen II, 289. Compagnie, indische, unter Law IV, 331; unter Fleury 359.

Concil von Trient I, 191 f. Concino Concini, f. d'Ancre.

Condé, Louis, Bring v., I, 145; bei ber Berschwörung von Renaudie 147; gefangen 155; reigelassen 160; 174; verläßt Paris 179; 180; perssönliche Stellung 181 ff.; 1563 beim Sdict von Amboise 187 f.; 1564 in Fontaineblean 190, 197; in Rochelle 203; ft. 206. — In la Ferte V, 10, 11; zu Pontoise 16; zu Orleans 18 f.; 20.

Condé, Beinrich I. Pring v., wider Beinrich III. I, 251, 299; ft. 309. Condé, Beinrich II. v., II, 72; Stellung zu Beinrich IV. 98 ff.; in Mailand 101; befreundet mit Spinola 103; fehrt zurud 115; Maria Medici gegenüber 117 f.; erhebt sich 122; 155; macht Frieden 136; nach ber Ständeversammlung zu Paris 148, 149; in Paris 152, 155; gesangen 156; in Bincennes 169; mit Lunnes verbunden 178; gegen Longneville 178, 179; schlägt Maria Medici 180; gegen die Suge-notten 187, 195; befreundet mit Savohen 197; mit Spanien 198 f.; in Ungnade 201; Richelieu gegen. über 231; versöhnt mit ihm 235; Stellung | zu Maria Medici 283; in der Provence 310; beim Aufstande von d'Orleans 314; für Anna von Desterreich III, 9, 10, 59, 60; gegen das Parlament 61, 64; ft. 69.

Condé, Ludwig II. (Enghien), in Ber= bindung mit Richelien II, 403; in den Riederlanden III, 8; für Anna

von Desterreich 9; siegt bei Rocrop 16 f., 22; erobert Thionville 18; unterstützt Turenne 26, 27; erobert Dünkirchen 34; Stellung zu Maza-rin 69 f.; in Frankreich 72 ff.; Charafter 72 ff.; gefangen genommen 75; befreit 83, 84, 85; Stellung 31. Fronde 86; 31. Spanien 88; 31. Anna von Desterreich 88; slieht aus Paris, kehrt zurlick 91; emspört sich 92, 95; verbunden mit Spanien III, 95; geht nach Paris 101; fampft in St. Antoine 104 f., 110; verläft Baris 111; an der Spitze der Spanier 115; nimmt Rocroh 117; belagert und entsetzt Arras 118, 119 f.; vom Adel begunftigt 132; restituirt 140; am Sofe 142; in der Franche-Comté 239; im holländischen Rriege 294, 295, 296, 310, 311; 317; an Turenne's Stelle 319; Schilberung V, 296, 304; in feinem Alter 308.

Condé, Pringeffin (Charlotte de Montmorency), Gemahlin Heinrichs II.

II, 99, 109.

Condé wird französisch III, 326.

Condillac IV, 406.

Confeil über Heinrichs IV. Thronfolge I, 353. Confeil étroit V, 43, 44.

Confeil bes affaires V, 43 f. Contarini, Al., Relation von 1572 V, 72 ff.

Contarini, Ml., über den fpanischen Frieden III, 37; Relation von 1637

(1638) V, 287 ff.

Contarini, Angelo, und Giov. Grismani, Relation von 1643, V, 291. Contarini, Dom., Relation von 1680 V, 307 ff.

Contarini, Lor., Relation von 1550 V, 56 ff.; über Heinrich II. V, 56, 58, 59; über die Franzosen V, 56. Contarini, Pietro, Relation von 1616 V, 282.

Contarini, Zac., über Karl VIII. V,

32 ff.

Conti, Bringessin v. '(Louise Marguerite de Lorraine), II, 283; vermählt mit Baffompiere 290; ver= wiesen 299.

Conti, Armand de Bourbon, Pring v., II, 72; in Berbindung mit

Gondi III, 59; für das Parlament III, 63; gefangen genommen 75; bei Condé 100; vermählt mit einer Nichte Mazarins 118; Gouverneur von Languedoc 143; unter Ludwig XIV. 199; jansenistisch gesinnt 243. Conti, Louis Franz v., zum Köxig von Polen ernannt IV, 70; VI, 145, 146, 147, 150.

Conti, Louis Armand v., vermählt mit der Tochter der Frau de la Ballière IV, 232; VI, 26, 156, 157, 158,

165, 189.

Conti, Prinzeg v. (Louise Efisabeth), VI, 44, 48, 150, 189, 208. le Cog, Rob., I, 38 f.

Corbie erobert von den Spaniern, von Ludwig XIII. wiedererobert II, 353.

Corneille, Bierre, unter Fouquet III, 161; 264 ff., 268 f.; im Gegens fatz zu Boltaire IV, 407 — 408. Correro, Ang., Relation von 1641

V, 289 f.

Correro, G., I, 201; Relation von 1569 V, 71. Corsika wird französisch I, 101.

Coffé, Graf von Briffac, f. Briffac. Coffé, Marschall, in die Bastille gesetzt I, 243; für Frieden mit den Suge= notten 257.

Cotton, Beichtvater Heinrichs IV., II, 47, 93. Court, Antoine, IV, 342.

Courtray wird französisch III, 233. Coutras, Schlacht bei, I, 303.

Covenanters, schottische, wenden sich an Ludwig XIII. II, 379. Core, über den Bergog von Orleans

im fpanischen Erbfolgefriege V, 268. Cramail, Graf, verhaftet II, 400 f.; freigelaffen III, 7.

Crech, Berjus, Graf v., in Resgensburg III, 354.

Crell, Ric., I, 387. Cregun, Carl, Marschall, unter Ri-

chelieu II, 269; 283.

Crequy, Franz, Herzog v., am römis ichen Hofe III, 215; im Kriege gegen die Niederlande 232; erobert Loth= ringen 291; gefangen 319; befreit, Carl dem V. von Lothringen gegenüber 321; erobert Freiburg 322; gegen Luremburg 352, 353.

Crespy, Friede zu, I, 95-96. Crillon, Briffac gegenüber I, 317. Croiffn, Colbert, f. Colbert. Croiffn, Fouquet de, über Frieden

mit Spanien III, 87.

Eromwell, Oliver, Protector von England, in Unterhandlung mit Spanien III, 127, 128; verbunden mit Mazarin 129; ft. 134. Cujacius I, 273.

St. Chr gegründet III, 413 f.; unter der Maintenon IV, 238, 241,

243; VI, 41.

St. Chran, Abbe v., bu Berger be Sauranne, gegen bie Sesuiten II, 390 f.; verhaftet 392; freige= laffen III, 7.

Daillé in Charenton III, 375. Damville, f. Montmorency, Beinrich v.

Dandelmann VI, 150, 151, 154. Dandolo, Matt., über Margaretha von Navarra I, 117; Relation von 1542 V, 41 ff.; über die frangösischen Finangen 45; über Frang I. 48.

Dangeau, Marq. v., Journal, V,

253; VI, 252.

Dante, Berhältniß deffelben zu Philipp dem Schönen I, 34.

Daun, Graf, 1707 in Neapel IV,

Davila, S. C., Allgemeines V, 4, 5; Kritit seines Werkes 8 f.; über Katharina Medici 15 ff.; über die Bartholomäusnacht 21 ff.; über Beinrich III. 24 ff.; Schlußkritik 27 ff. Deageant unter Lunnes II, 169; verbunden mit Ornano 232.

Delezean V, 98, 99.

Demofratische Regungen I, 40; III, 51, 52, 53, 54; 101 f., 421; IV, 393 f. St. Denis, Kanpf bei, I, 199;

Heinrich IV. wird daselbst katholisch

Derflinger im Elsaß III, 316. Descartes, Réné, III, 261 f.; VI, 139.

Desjardins von Tours gegen die Illuminaten V, 128.

Desmarets, Finanzminister, IV, 182; 266 ff.; nach St. Simon V,

Deutschland zur Zeit der Reunions= fammern III, 347; 1683 Waffen-stillstand mit Ludwig XIV. 351, 353; Berhältniß zu bemfelben um 1684 V, 315.

Devolutionsfrieg III, 231 ff.

Diana von Poitiers I, 97.

Diberot, Mitarbeiter an der Ench-flopädie, IV, 409. Dohna, Fabian, Graf, Anführer protestantischer Hilfstruppen, I, 302, 303; geschlagen 305; für Beinrich IV. nach Frankreich 388; III, 237 f.

Dolfin, Dan., Relation von 1786

V, 335 f.

Domainen nicht freies Gigenthum des Königs I, 255 f.; 270.

Domat, allgemeines Gefetbuch IV, 312.

Dombes, Bring von, I, 377. Donauwörth, Schlacht bei, 152; VI, 207.

Doft, Leonora, Gemahlin Concini's,

II, 152 ff.; gefangen 162. Douah wird frangösisch III, 233. Dover, Bertrag von 1670 zu, III, 290.

Dreur, Schlacht bei, I, 184 f.; belagert von Heinrich IV. 361; ein= genommen 408.

Dubarry, Maitreffe Ludwigs XV.,

IV, 416.

Dubois, Abbe, unter Philipp II. b'Orleans IV, 339 ff.; wird Erzs bischof 342; Cardinal 343; in Freundschaft mit Spanien und England 344; an der Spitze des Kle= rus 346; ft. 346. — VI, 305, 306. Ducange, für Runde des Mittelalters III, 272.

Duchesne, Historifer, III, 272. Duellwesen unter Beinrich IV. V,

278, 281.

Dufah für den Hof III, 108. Dugouah = Trouin IV, 54; im fpanischen Erbfolgefriege 176.

Duhan, über das Recht Ludwigs XIV. auf die Niederlande III, 227. Dumoulin, Bertheidiger der weltlichen Gewalt, I, 273.

Dünkirchen wird frangösisch III. 34; spanisch 106; englisch 130; französisch 212; bombardirt IV, 54; ge= schleift 199.

Duodo, B., Relation von 1598 V.

274 ff.

Dupleir, Scipio, über Richelieu V. 167 f.; über Soubife 183; über das politische Testament Richelieu's 190.

Dupleffis : Mornay, f. Mornay. Duprat, Antoine, Kanzler, I, 72; unpopulär 77; über Aemterverkauf 87; 94; V, 39.

Dupun, über die Geschichte Ludwigs

XIII. V, 159.

Duras, Marschall, am Rhein IV, 36, 38.

Bater, in Spanien IV, Duval, 88.

Eduard III., Anspruch auf die französische Krone I, 35. Effiat, Henry, Marq. de Cinqmars,

f. Cinqmars.

Effiat, Marquis v., Intendant ber Finangen, II, 312.

Effiat, Chev., Antoine, begünftigt Dubois IV, 339; in Feindschaft mit Elifabeth Charlotte 339; VI, 22, 24, 29; 62, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

Eggenberg, Fürst v., II, 277; für Frieden 332; V, 124.

Chrenbreitstein zur Festung ge= macht II, 326; in frangösischen Banden 326; erobert von Joh. v. Werth 355.

d'Elboeuf, Carl I., Herzog, Mit= glied der Ligue, I, 292; 414.

d'Elboeuf, Carl II., Herzog, fehrt nach Richelieu's Tode zurück III, 12; für bas Parlament 63; 238.

d'Elboeuf, Bergogin, legitimirte

Tochter Heinrichs IV., II, 299. Eleonore von Aquitanien, Gemah= lin des ersten Plantagenets, I, 25.

Elifabeth von England gegen bas Haus Guise I, 183; V, 25; Absicht einer Vermählung mit dem Herzog von Anjou I, 217; mit Alencon

217; V, 91; verlobt mit dem lets= teren I, 280 f.; unterstützt die Brotestanten 301; mit Heinrich IV. vers bunden 386, 388.

Elisabeth von Frankreich vermählt mit Philipp IV. von Gpanien II, 124 — 125; Briefe an Maria Medici

V, 135 ff.

Elifabeth Charlotte, Tochter bes Kurfürsten Carl Ludwig von der Pfalz, Herzogin von Orleans, IV, 37; über ben Winter von 1709 192 n.; ihre Stellung am Sofe 227, 229 ff., 233; Bergnügungen 236, 238, 243; bei bem Tobe bes ersten Dauphin 281 n.; VI, 281, 282; bei bem Tobe bes Herzogs von Bourgogne IV, 288 n.; VI, 291 f., 293; des Herzogs von Berry IV, 290 n. VI, 311 f.; über Philipp d'Orleans IV, 320 n.; VI, 42, 99, 117 f., 256, 257, 262, 288, 294, 295 f., 297, 303; Foscarini über sie V, 312 f.; ihre Berichte verglichen mit St. Simon V, 256 ff.; die Bergo-gin über fich felbst VI, 1, 2, 4, 23 f., 125, 126; über Monsieur und ihren Gegensatz zu ihm 1, 27, 30 f., 43 f., 67, 68, 112, 119, 122 128, 143; über Ludwig XIV. 7, 14 38, 43, 114, 133, 142; 198, 273, 303; 256; über die Montespan 7, 61, 63, 200, 227; über ben Sof 7, 44, 45, 55, 122, 156, 282, 302; Hofcabale 8, 13, 20, 22, 25 f., 49 ff., 114, 119, 265, 296, 297; über bi bairische Heirath 12, 13, 14; übe Spanien 15; eine Heiligengeschichte 18; über die Devoten 41, 95, 106, 163, 176, 194; die Maintenon 43, 44, 62 f., 73, 112, 130, 150, 157 f. 164, 172, 181, 188; mit ihr ver= söhnt 190, 192; 200; 286; gegen Effiat 62, 72, 76 ff.; bei dem Kriege in ber Pfaiz 64 ff.; Finanzielles 69, 85, 119, 123, 192; in Gnaden bei Ludwig 85, 200, 210 f., 222; Religiöses 89 f. (Pradestination 90, 203, 225; freier Wille, Unsterblich= feit 121, 134, 135 f., 264), 133, 159, 219, 279, 288, 289; über ben Krieg 111, 213; hänsliches Leben 137, 194, 222; gegen den Herzog von Bouillon 127, 273, 274; Ninon

de l'Enclos 154; die Quietisten (Guyon) 155 f., 160, 163; über Euther 158, 199; 226; über den Telemach 168, 176; dei dem Tode ihres Gemachls 190; über den Bersliner Hof 200, 242; Jansenisten und Jesuiten 219, 283, 284; beim Aufstand in Paris 262 f.; über die Afademie 288; ihre Medaillensammslung 254.—Echilberungen von Choiste und Mendon 123, 211; Bersailles 173, 273—274; Seeau 184, 216 f.; Marsh 208, 243; Trianon 227; Rambonisset 302.

Elsaß zum Theil französisch II, 330, 331; 340; an Bernhard von Weimar versprochen 361; französisch III, 29, 32; von Spanien auerkaunt 139; 1675 unter Ludwig XIV. 312, 313; Berechtisgung Ludwigs XIV. auf dasselbe 331 f., 333; unter den Keunisonskammen 337; bleibt französisch IV, 65; im Frieden zu Kastat 217; gegen die Stempelauslage unter Ludwig-XVI. V, 371.

Emmanuel, Carl, f. Karl Emanuel. Enghien, Ludwig, Herzog von, f.

Condé.

Emery, Oberintendant, III, 45; nimmt die Paulette zurück 48; fällt 51.

Enchflopadie, IV, 408 f.; Ench= flopadiften gegen die Jefuiten 409. England in Unterhandlung mit Ratharina Medici I, 217; Stellung zu Heinrich III. 284; in Offenfivallianz mit Beinrich IV. II, 20; . verbunden mit Richelien 219; gegen die Hugenotten 225, 226 f.; für Rochelle 246, 247, 252; Friede mit Frankreich 259; in den Jahren 1635 —1641 377 ff., 379 f.; unter Cromswell III, 127 ff.; verbunden mit Frankreich 129; 210, 211; mit Schwes den 129; Rrieg mit Holland 229 f., 230; beim Einfall Ludwigs XIV. in die Niederlande 235 f; Friede mit Holland 236; 237 f.; Allianz mit Ludwig XIV. 290; Friede mit Hols land 308; 1678 gegen Ludwig XIV. 323, 324; IV, 27; Allianz mit ben Niederlanden III, 323; mit Holland

und Defterreich IV, 31 f.; maritimes Uebergewicht 44, 179; Bertrag mit den Seemächten 96, 101; gegen Ludwig XIV. 129; erobert Gibraltar 172; alliirt im Jahre 1706 mit Catalonien 172—173, 181; in Barcelona iür Carl III. 193; beim Tode Josephs I. 202; im Jahre 1712 211; bei Laws Auftreten 332; Quadrupelallianz 340; für Dubois 342; Stellunz zu Fleurh 363; gegen ihn 369; Krieg mit Ludwig XV. 377, 381 f., 383 fl.; 1762 Friede IV, 387; gegen Frankreich V, 309; innere Kämpfe um 1787 339.

b'Entraigues, Franz Balzac, II, 67, 69.

Epernon (Caumont), Jean Louis, Herzog v., I, 265, 266; an Heinrich von Navarra geschieft 291; 310, 321; für Heinrich III. 337; verläßt Heinrich IV. 355; ninmt Wetz II, 120; mit Condé verbunden 152; für Ludwig XIII. 160; Chaerafter 171 f.; verbunden mit Maria Medici 172; mit Condé 231; mit Bucfingham 246; 283; beim Kufstand von Montmorench 315; Richeslieu untergeben 320; Stellung zu Philipp IV. 341; bei der Verschwösung von sa Balette und Orleans 354; V, 287, 288.

Epernon (la Balette), Scan Louis, für Maria Medici II, 175, 294, 354; nach Kichelieu's Tode III, 12; in Bordeaux 77; ft. 192.

Erbfolgekrieg, spanischer, in Italien IV, 133 ff.; in den Niederlanden 138 ff.; in Deutschland 145 ff.; in den Niederlanden 161 ff.; in Italien 165 ff.; 1708 in den Niederlanden 184 ff.; in Spanien 200 ff.; beendet 217.

Erfurt dem Kurfürsten von Mainz unterworfen III, 214.

Erizzo, Niccolo, gallicanische Grunds fätze IV, 247 n.; Relation von 1699 V, 319 f.

Ernst, Erzherzog, zum Gemahl Isabella's bestimmt I, 399.

Ernst August, Prinz von Hannover, VI, 54, 58. Erzählungen ber Königin von Na-

varra I, 277.

d'Espinac, Erzbischof von Lyon, in Paris I, 316, 319; 311 Suresne 406, 414.

Effex, Graf v., fommt Beinrich dem IV. zu Hülfe I, 388; II, 24. d'Estampes, Madame, I, 95, 98;

den Protestanten günstig 116 n.; V, 48.

Efte, Sipp., Cardinal von, I, 180; V, 19 ff.

d'Eftrades, Graf, Gesandter in England, II, 378; III, 210; im

Haag 227.

d'Eftrées, Cafar, Bischof von Laon, III, 256; 1682 Cardinal, III, 371; Memoiren V, 178, 181; VI, 223. d'Eftrées, Gabrielle, Herzogin von Beaufort, I, 413; II, 28 f.; st. 29.— Gegen Sancy II, 56; V, 277. d'Estrées, (d'Etrée), Marschall, Ges sancter in Rom, II, 387.

Stampes, Rampf bei, III, 103.

Ctoile II, 84.

Engen, Bring bon Savonen, in Italien IV, 134 ff.; gegen Baiern 151, 153; allgemeine Stellung 154 f.; bei Höchstädt 155 f., 158; in Stalien 166 ff.; vereint mit dem Bergog von Savonen 168; fiegt bei Turin 169; vor Toulon 176; europäischer Triumvir 182; im Jahr 1708 184; in London 206; von England verlaffen 212 f.; in Rastatt 217; von Ludwig XIV. zurudgesett 231 f.; in Baden V, 261, 269; VI, 238, 259, 270, 279, 312.

Ezechieli, Pater, in Rom II, 221 f.

Kabroni, Luca, Aftronom, bei Ma= ria Medici II, 295.

Kabroni, Cardinal, bei der Bulle Unigenitus IV, 299.

Fabry d'Etaples I, 110 f., 113; ft.

Fagon, Leibarzt Ludwigs XIV., IV, 241; geschildert VI, 134; beim Tode 241; gegynder. Berry 312. bes Herzogs von Berry 312.

Familienpact zwischen XV. und Don Carlos IV, 387. Farel I, 111; in der Schweiz 118 ff., 121, 123; verwiesen aus Genf 124; 128.

la Fargis schließt Frieden mit Spa-

nien II, 228; verhaftet 401. la Fargis, Madame, beim Sturz von Maria Medici II, 294, 295.

Farnese, Alexander, s. Alexander. Faure, Bater, III, 108.

du Fan für den Hof III, 108.

Fenelon, Fr. de la Mothe, Erz= bischof von Cambran, IV, 72 f.; 76, 78; für die Bulle Unigenitus 260; 274 f., 276, 277; 287; VI, 156, 157; verfolgt von der Maintenon 158, 159, 160; sein Telemach 168, 188, 206; Persönliches 284 f.

Kerdinand von Toscana erkennt Beinrich den IV. an I, 411.

Kerdinand II., Kaiser, gegen Mantua II, 269, 273; gegen bie Brosteftanten 276; entläßt Wallenstein 277; Bertrag mit Nevers = Mantua 279, 308; zum Frieden in Deutsch= land geneigt 332; spanisch gefinnt

Ferdinand III., König von Ungarn, II, 337; Kaiser, II, 355.

Ferbinand, Cardinalinfant, II, 333; im Felde 337; in Bruffel 345; im fpanisch-frangöfischen Rriege 350; in Berbindung mit Soiffons 355.

Ferdinand, Kurprinz von Baiern, Rechte auf Spanien IV, 93, 94, 95, 96; anerkannt von Rarl II. von Spanien 97; angefochten von Ind= wig XIV. 98; st. 98.

Feria, Lorenz Suarez Figueroa, Her= zog von, I, 397, 398; für Carl Buije 400, 415; verläßt Baris 418.

Feria, Herzog von, bei Maria Me= dici II, 123; in Mailand 199, 333.

la Ferté, Marschall, belagert Balen= ciennes III, 125; gefangen 126. la Ferté, Bersammlung zu,

10 ff.

de la Feuillade, Herzog, III, 418; IV, 166; VI, 260. de la Feuillade, d'Aubuffon Georg,

f. Aubusson.

Reuguieres im Convent von Beilbronn II, 326 f.; in Unterhand= lung mit Wallenstein 331.

la Fin flagt Biron an II, 64, 117. Finangen unter Carl VII. I, 46 ff.; unter Ludwig XI. 58; unter Franz II. 144; unter Carl IX. 164; unter Seinrich III. 269 f., 322; allgemeiner Justand bis Heinrich IV. II, 49 ss.; unter Ludwig XII. V, 36; unter Franz I. 38 f., 41, 42, 45 f.; um 1549 49, 54; um 1561 63; um 1572 72; um 1574 83; unter Heinrich III. 83 f., 89; unter Beinrich IV. II, 53 ff., 59; unter Richelien und Mazarin III, 42 ff.; Beschlüsse ber Opposition 48 f., 50; Reform unter Ludwig XIV. 170 ff.; um 1684 V, 314 f.; um 1691 IV, 51 f.; 82; am Ende der Regierung Ludwigs XIV. 261 ff.; unter Chamillard 262 ff,; um 1708 V, 320 f.; unter Desmarets IV, 266 ff.; Reform 269 ff.; unter Philipp d'Orleans 329 ff.; unter dem Herzog Bourbon-Condé 352 f.; unter Fleury 358; nach 1762 388 f., 390 ff.; vom Parlament beabsichtigte Reformen IV, 411 ff.; unter Ludwig XV. V, 332; unter Ludwig XVI. 365 ff.

Finisterra, Schlacht bei, 1747,

IV, 379.

Flagellanten von der Sorbonne verdammt I, 112.

Flechier, Bischof, IV, 82.

Fleurus, Schlacht bei, 1690, IV, 40.

de Kleury, Bercule, Bischof von Frejus, unter Bourbon-Condé IV, 354; deffen Nachfolger 356 Cardinal 357; Streit mit dem Parlament 360; Stellung zu Phillipp V. von Spanien 362-363; zu England 363; zu Stanislaus Leszcznnski 364; erwirbt Lothringen 365 f.; Krieg gegen Desterreich 368 ff.; ft. 370. — Allgemeines IV, 370 f.; nach Fr. Benier V, 330.

Flotte, s. Seemacht.

St. Foi, Hugenottenversammlung zu, II, 35; übergeben an Ludwig XIII. 192.

Foncemagne, über das politische Testament Richelien's V, 187.

Kontainebleau, Notabelnversamm= lung von 1625 zu, II, 223.

Fontaine-française, Treffen im 3. 1595 bei, II, 12.

Kontanges, Bergogin v., Geliebte Ludwigs XIV., III, 411.

Fontenai, Schlacht bei, IV, 378. Fontenelles den Jesuiten gegenüber VI, 305 f.

de Fontrailles, Bertrauter von Cinquars, in Spanien II, 396. Forbin im spanischen Erbfolgefriege IV, 176.

la Force, Hugenottenanführer, II, 190; in Montauban 193; unterworfen 195; vor Nanch 328; im fpanisch-frangösischen Rriege 348; Be= fehlshaber von Paris 352; erhebt

fich mit Condé III, 95.

Koscarini, Nic., und Lor. Tiepolo, Relation von 1723 über Law und fein Suftem V, 322 ff.

Foscarini, Seb., Relation von 1684

V, 309.ff.

Foucault, Louis, Graf von Daugnon, für Condé III, 95.

Foucault, Nitolas Joseph, gegen die Reformirten III, 386 ff.; in Bearn 387 f.

Fouquet, Nifolas, III, 124; Stellung zu Mazarin 133 f.; Minister unter Ludwig XIV., 157 ff.; Perfonliches 160 ff.; sein Aufwand 162; verhaftet 164; V, 211 f.; Gefangener auf Lebenszeit III, 164.

du Four, Parlamentsrath, in die Bastille gebracht I, 138.

St. Fon, f. St. Foi. France, Gazette be, gegründet II, 321.

Franche=Comté erobert von Lud= wig XIV. III, 239; zurückgegeben, wiedererobert 310.

Krancien I, 13.

Frankfurt!, Compositionstag
1631 zu, II, 305 f.

Franfreich bei Ludwigs XII. Tobe I, 71; nach dem Tode Hein-richs III. 351 f.; unter Nichelien II, 381, 382 f.; im Jahre 1647 III, 31 ff.; Necht auf Spanien 141; innere Bolle aufgehoben 175;

Anspruch auf die Niederlande III, 226 f.; Gegensatz zu Holland 287; Recht auf das Elfaß 331 f., 333; Rrieg gegen Algier 347 f.; Idee eines siegreichen Krieges gegen die Türken 348; im Jahre 1689 IV, 35 ff.; verliert fein maritimes Uebergewicht 44; im Jahre 1697 65 f., 67, 68; nach bem spanischen Erbfolgefriege 217; beim Tode Fleurh's 375; nach dem Frieden von 1762 387 ff.; um das Jahr 1771 422 f.

Frang I. von Frankreich, König, I, 71; in Italien 72; verbündet mit der Schweiz 73; schafft die prag-matische Sanction ab 73; bei Pavia gefangen 77; verliert Flandern und Artois 81 f.; nimmt Savoyen und Biemont 82; verbunden mit den Türken 83; Besteuerung des Klerus 86; Aemterverkauf 86 f.; Charakteristik 88 ff.; 92 ff.; für die Reformation 115 f.; gegen fie 116; ben deutschen Protestanten gegenüber 113 f., 114 f., 116 f.; Finangen unter ihm II, 49; nach Davila V, 7, 8; nach Ant. Justinian 37; nach Benier 39 f.; nach Fr. Juftinian 41; nach Danbolo 47, 48.

Frang II. I, 139 f., 142; ft. 156. — V, 14, 63, 64.

Frang von Lothringen Raifer von Deutschland IV, 378.

Freiburg von den Baiern belagert und genommen 25, behauptet 26; genommen bon Crequy 322.

Frichet, Juan, in Unterhandlung mit Turenne III, 87.

Friedenscongreß zu Münster und

Osnabrück III, 27 ff. Friedlingen, Treffen bei, IV, 146. Friedrich Beinrich von Dranien mit Frankreich verbunden II, 348; in den Niederlanden III, 34.

Friedrich I., König von Preußen, IV, 126, 127; VI, 216, 219, 304. Friedrich II., König von Preußen, Friede mit Maria Therefia IV, 369; 378; Neutralitätsvertrag mit England 382; Krieg mit Desterreich und Frankreich 383 ff.

Friedrich Bilhelm, Rurfürft, f. Brandenburg.

Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, in Freundschaft mit Fleury IV, 366; Elisabeth Charlotte über ihn VI, 305.

Fronde gebildet III, 63; Friede mit Mazarin 65; mit ihm verbunben 75; mit Gafton d'Orleans 81; mit Anna von Defterreich 89 f., 91; im Ministerium 92-93; ihre Bebeutung 94; V, 196, 214 ff.; ihre Entstehung V, 221; ihr Charafter 224, 226 ff.; Ministerielles über fie 235 ff.; in Berbindung mit Spanien 239; nach Morofini 293, 295.

Fuenfaldaña fommt Condé zu Bülfe III, 106, 116.

de la Fuente verbunden mit Biron II, 89; 94; fällt III, 22.

v. Fürstenberg, Franz Egon, st. IV, 16.

v. Fürstenberg, Wilhelm, III, 306; Bischof von Strafburg IV, 16; Cardinal 16; Coadjutor des Erzbisthums Cöln 17; Erzbischof 19; von Ludwig XIV. anerkannt 20; vom Bapft verworfen 21; für Ludwig XIV. 35; V, 244; 309, 316; fein Tob VI, 206.

v. Fürstenberg, Grafin, Unterredung mit Elisabeth Charlotte VI, 119; 206.

Gabriel, Camisarbenanführer, IV, 143.

Gaëtano, Gesandter in Paris, I, 363.

Galen, Chriftoph Bernh. von, Bischof von Münfter, für Ludwig XIV. III, 292; in Holland 297; gegen Ludwig XIV. 309.

Galilei verurtheilt III, 248.

Gallas gegen Italien II, 268 f.; Frieden von Cherasco 303; gegen Franfreich 350.

Gallicanische Rirche II, 8, 14, 18; 84; Freiheit III, 369 f.; IV, 247, 248, 249, 255, 300; V, 275.

Gallway, Rouvigny Lord, IV, 43; in Spanien 172.

de la Gardie, Magnus, Kangler, III, 291.

Gaffion, Johann, bei Enghien III, 16 f.; in den Niederlanden 34.

Gafton d'Orleans II, 231; gegen Richelieli 246; 283; verbunden mit Richelieu 296, 297; verläßt Frank-reich 299; bewirdt sich um Margaretha Gonzaga 308; fällt in Burgund ein 314, 315; unterwirft sich 316; Bertrag mit Spanien 341; versöhnt mit Richelieu 344; gegen Ludwig XIII. 353, 354; in Ber= bindung mit Cinqmars 396; unterwirft fich 409; Berhältniß zu Cingmars III, 4; jum Generalftatthalter bestimmt 7, 8, 10; 20; erobert Gravelingen 34; gegen Mazarin 81, 82, 83; 100; aus Baris entfernt 112; ft. 143. — Nach Siri V, 119, 121.

Gazette de France gegründet II, 314, 321.

Generalstaaten verbunden mit Ma= zarin III, 39; Friede mit Spanien 41; verbunden mit Ludwig XIV. 226; beim Einfall Ludwigs XIV. in die Niederlande 235, 237; unter= handeln mit ihm 284 ff.; Friede 325; Bund mit Schweden 345; Waffenstillstand mit Ludwig XIV. 354; im Jahre 1689 IV, 31; unter= handeln mit Ludwig XIV. 57; für Ferdinand von Baiern 94; verbunden mit England und Frankreich im Sahre 1698 96, 101; mit Defterreich 128; im Jahre 1706 179; au Utrecht 214; V, 247; f. Holland.

Generalstände vom Jahre 1593 I, 394, 395.

Genf, Reformation dafelbft I, 121 ff.; Rirchenzucht 124 ff., 126 f., 129.

Genlis, Capitan, bei Mons gefchla=

gen I, 217 f., 220 f. Gennaro, Annesc, i. Annese. Gent frangösisch III, 324; zurückgegeben 326; 1708 von den Frangosen eingenommen VI, 250.

Gentilis, Bal., I, 126.

Genna, Geefchlacht bei, 1638, II, 372; im Streit mit Ludwig XIV.

III, 357 ff.; bei Laws Aftien betheiligt IV, 332. Georg von Würtemberg, Bafall Lud-

wigs XIV., III, 336.

Georg Ludwig' von Hannover verbunden mit Desterreich IV, 126; 130.

Georg I. von England IV, 293; alliert mit Philipp II. d'Drleans

St. Germain, Berfammlung bon 1562 zu, I, 168 f.; 1583 Notabeln= versammlung I, 269; Friede von 1668 III, 241; 367.

Gerson II, 132.

Gertruidenberg, Friedensunter= handlungen vom Jahre 1710 zu, IV, 195, 196.

Gibraltar wird englisch IV, 172, 211.

von Ginkel, Garl von Athlone, in Irland IV, 43.

Giuftiniani, Ant., über Frang I. V, 37.

Giustiniani, Ascan., Relation von 1676 (1677) V, 306 f.

Ginstiniani, Fr., Relation von 1537 V, 41; über die Finanzen von 1549 49.

Giuftiniani, Marc. Ant., venetianischer Gesandter, III, 177, 178 f.; über Ludwig XIV. 199; Relation von 1668 V, 303 f.

Giuftiniani, Marino, Relation von ₹1535 V, 40 f.

Gleen, Feldmarichall, Turenne gegen= über III, 30.

Gobelin, Beichtvater der Mad. de Maintenon, III, 410.

Görg, Finanzminister von Schweden, IV, 337, 338.

Gondi, Albert, I, 235.

Gondi, Joh. Franz Paul v., Cardinal von Ret, III, 56 ff.; gegen Mazarin 59; verbündet mit Gafton d'Dr= leans 82; gegen Condé 92; gefangen 112; entflieht, erhebt Anspruch auf das Erzbisthum von Paris 121, 123; nach Mazarins Tode 156; un= terhandelt mit Fouquet 162; ver= bunden mit den Sanfenisten 245; unterwirft fich 247; über seine

Memoiren V, 213; in den Barrifadentagen 214 ff; gegen Mazarin 221; Rritit feiner Memoiren 223 f.; Perfonliches 224 ff.; gefangen 235;

Gondrin, Erzbischof von Gens, III, 256.

Gonzaga, Lodovico, I, 235. Gonzaga, Nevers, f. Nevers.

Gonzaga, Margarethe, von Maria Medici begünstigt II, 284.

Gonzaga, Maria, Stellung zu Maria Medici II, 284.

Gonzalez, Don, Gonverneur von Mailand, II, 255.

Gottesfriede I, 22, 24. St.! Gotthard, die Türken gefchlagen am, III, 217.

Gouay=Trouin, siehe Dugonay= Trouin.

Grävelingen wird frangösisch III, 34; spanisch 106; französisch 130; 1694 von ben Engländern eingeäschert IV, 48.

Grammont, Comtesse be, Maitresse Heinrichs IV., I, 350 f. Grammont, Marschall de, IV, 359; VI, 11, 12; beim Ausruhr in Paris 263.

Grana, Marg. de, 1683 Gouvernator der Niederlande, III, 351.

Grançan, Madame, in Zwist mit Elisabeth Charlotte VI, 23, 24, 29, 49 f.; bevorzugt 75.

Granvella I, 177, 285.

Graubundten verbunden mit Frantreich II, 89; von Spanien abhängig 199; geschützt von Richelien 221, 229; in Befitz genommen von Defterreich 269; geräumt 304; geräumt von Rohan 355.

Gregor XIII. I, 292.

Gregor XIV. spanisch-liguistisch I,

388; ft. 390.

Gremonville, Gefandter bei Leopold von Desterreich, III, 282, 283. Grenoble, politische Versammlung daselbst II, 145 f.

Griffet, Bater, über Richelien V, 172, 180.

Grimaldi, Honorato, Fürst von Monaco, II, 370.

Grimaldi, Ottav., über die Finangen unter Frang I. V, 45.

Grimalbi, Nuntius, für Mazarin III, 14; in Neapel 40; V, 195, 199, 203.

Grimaldi erregt einen Aufstand in

Meapel VI, 195.

Grimani, Cardinal, III, 36.

Grimani, A., venetianischer Befandter, bei Mazarins Tobe III, 149; Stellung der Gouverneurs unter Ludwig XIV. [192; Relation von 1664 V, 302 f.

Grimani, Giov., und Ang. Contarini, Relation von 1643 V, 291. de Groot, Peter, bei Ludwig XIV., III, 298, 299.

Grotius, Hugo, II, 357; über Portugal 374; über die Erhebung von Soiffons 394.

Guadeloupe wird englisch IV, 386. Guebriant, Baffenbruder Bernhards von Weimar, II, 364; schlägt Lambon 397; in Thüringen 398; ft. III, 24.

Gué de Rohan, Marschall, I, 64 f., 69. Guenegand, du Plessis, bei der Finanzreform Ludwigs XIV. III, 170. Guerin, Pierre, Illuminat, V, 129. Guerinettes V, 129 f., 133.

Buiche, Graf v., bei dem Rhein= übergang an ber Schreckenschanze III, 296.

Guillerague, Gesandter in Kon-ftantinopel, bei St. Simon V, 254. Gupe de Rohan, Marschall, I, 64 f. 69.

Guise, Stellung des Hauses nach Davila V, 7 ff.; feine Tenbenzen 13 ff.; nach Franz' I. Tode 15, 16; unter Heinrich III. 26 f.; um 1564 67. Buife, Claude, I, 140; unter Frang I. V, 8, 13.

Guise, Franz, I, 153; gegen die Sugenotten 178 ff.; zu Bassu 178; V, 17 f.; bei Dreux I, 184; st. 186.

Guise, Heinrich I., gegen die Huge-notten in Paris I, 231; 256, 258; Stellung zu Spanien 287, 288; Haupt der Katholiken 289, 290; bildet die Ligue 292, 293; 297; Stellung zu Philipp II. 300; schlägt Dohna 305; gegen Heinrich III. 311; Charakteristif 313 ff.; in Paris 315, 319; in Blois 328; ermordet 332. - In der Bartholomäusnacht V, 23, 24; nach

Micheli 76, 77, 78; nach Sigm.

Cavalli 86.

Guife, Heinrich II., Srzbischof von Rheims, verbunden mit Soissons II, 392; gegen Richelieu 393; flieht nach Brüffel 394; in Neapel III, 40; V, 201 ff.; seine bortige Stellung

206; gefangen 207.

Buife, Rarl, Cardinal von Lothringen, I, 140, 142 ff.; Opposition gegen ihn 145 ff., 147 ff.; gibt nach 149, 151; nach Franz' II. Tode I, 157, 179, 181 f.; am Hof I, 196; ent-fernt 197; Amerbieten von Spanien 200, 320; ft. I, 332. — Stellung unter Franz I. V, 8, 13.

Guise, Karl, Sohn Heinrichs I., zum König bestimmt I, 400; unterwirst sich Heinrich dem IV. U, 10, 72; vers bunden mit Condé 118, 152;erhebt fich für Condé 155; mit Maria Medici versöhnt 160 f.; gen Richelien 246; Streit mit Richelien 310; verläßt Frankreich 310 -311; verliert die Provence 319; verbunden mit Philipp IV. 341; ît. 392.

Guiton, Jean, in Rochelle II, 251 f. Guron, relation des affaires de Mantoue 1628-1630 V, 143 f.

Gussoni, Andr., 120 n.; V, 281. Gussoni, Binc., V, 283; Relation von 1617 (1618) 284.

Guftav Adolph von Schweden II, 274; verbunden mit Richelieu 275 f.; in Deutschland 275; verbunden mit den protestantischen Kurfürsten 277; fiegt bei Leipzig 307; erobert Mainz 307; verbunden mit Ludwig XIV. 307; allgemeine Stellung 323 f.; ft. 324.

Sun de Maiftre, f. Maiftre.

Gunenne aufständisch, von Mazarin beruhigt III, 78, 79; Ludwig bem XIV. unterworfen 117; Protestanten= befehrungen in, 389 f.

Guhon, Madame, in Paris IV, 75; in der Bastille 78; VI, 155,

156, 158, 285.

Ghé be Rohan, f. Gué be Rohan.

Daag, Theilungsvertrag von 1668 im, IV, 96; von 1706 178 f. v. Rante's Werte XIII.

Sabert, Germain, über Richelien V, 179.

v. Halluin, Karl (Schomberg), Gouverneur von Languedoc, II, 319.

Han del unter Beinrich IV. II, 86 f.; unter Richelien 320 f.; unter Colbert III, 179 ff., 403; unter Ludwig XIV. IV, 7 f.; um 1691 51; mit Siidamerita 266; Reformen 272 f., 294; unter Fleury 358 f.; unter Ludwig XV. 379; um 1737 V, 329.

Handelscompagnien unter Col= bert V, 303; von Law IV, 331 ff., 336; V, 323. 324. 325.

Hannover, Haus, zur Kur erhoben IV, 125; VI, 105; in England IV, 130.

Harcourt, Graf von, erobert Turin II, 370; nimmt die beiden größeren lerinischen Inseln wieder ein 372; Familienglied Richelien's 403; gegen Condé III, 95; in Unterhandlung mit Spanien 120; unterwirft sich Mazarin 121.

Harquis be, 1698 Ge- fandter in Spanien, IV, 88 f., 91; beim Tode Ferdinands von Baiern 99; fein Berhältniß zum Teftament -

Carls II. 114, 115.

Hardy, Dramatifer, III, 264.

Sarlay im Jahr 1559 I, 138; V, 253, 254.

Harian, Achille de, Erzbischof von Paris, III, 366, 387; IV, 21, 79; ft. 80, 248.

Harlan, Madame de, in der Core-spondenz der Glisabeth Charlotte V, 280, 319; VI, 1, 62, 65, 103. Harlan de Sanch, f. Sanch.

Harley, Minister der Königin Anna

von England, IV, 204. Saro, Don Luns be, in Unterhandlung mit Mazarin III, 137, 139, 140. 141 f.

Haultyn (Haultain) gegen Rochelle II, 224; V, 141.

hauranne, du Berger be, f. St. Enran.

Haustein, f. Haultyn.

v. Hautefort, Madame, III, 12. 19; V, 177; VI 67.

Saure de Grace wird frangofisch I, 189; in Sänden der Berzogin d'Aiguisson III, 12; 74; von den Engländern zerstört IV, 48; wiederserworben V, 70, 71.

Hawke, Admiral, schlägt die Frans zosen bei Brest IV, 386.

Heer, stehendes, I, 47, 48.; unter Franz I. I, 83; V, 36, 40; unter Heinrich II. V, 49, 53; um 1572 V, 72 f.; um 1574 82; unter Mazarin III, 35; 99 f.; unter Ludwig XIII. 190 f.; unter Ludwig XIV. 191 ff.; IV, 10 f., 133 f., 307, 312—313; V, 298, 299, 302, 314, 315; unter Ludwig XV. IV, 385; Reformen unter Choiseuf 388.

Heidelberg verwüstet VI, 66, 77, 98.

Heilbronn, Convent in, II, 326; Berbindung mit Frankreich II, 338. Heinrich II., König von Frankreich, I, 96 ff.; im Krieg mit England 98 f.; nimmt Met, Toul, Berdun 101; 138; ft. 139. — Finanzen unter ihm II, 49 f.; nach Davila V, 7, 8; 50; verbunden mit Mority von Sachsen 60.

Heinrich III., Herzog von Anjou, I, 217; 228; König von Polen 240—241, 242; kehrt nach Frankreich zurück, tritt die Regierung an 248 k.; gegen die Hugenotten 251, 254 k.; Eharakteristik 264 k.; Kinanzen unter ihm 269 k.; II, 50; begünstigt Varis I, 271; den Niederlanden gegenüber 283 k. 299; erkennt Heinrich von Navarra als Nachfolger an 291; gegen Guise 293; Bertrag mit der Ligue 296; gegen die Prostestanten 298, 303 k.; Katharina Medici gegenüber 310; kieht aus Paris 320; in Blois 321 k.; gibt nach 326; Anschaft gegen Guise 330, 331, 332; Krieg gegen die Ligue 336, k.; mit der Schweiz 336, k.; wor Paris 338; ermordet 340, 351. — Nach Davila V, 24 k.; im Sahr 1576 26 k.; in der Barstholomänsnacht 76, 85, 86, 102; König von Polen 81; Perfönliches 81, 82; Stellung zu Katharina Medici 84 k.; nach Lippomano 89 k.; seine Regierungsweise 91 k.; seine

Günftlinge 92; Umfang ber Bevolferung unter ihm 280.

heinrich IV., König von Navarra, Berfunft, Geburt und Jugend I, 343 ff.; verbunden mit Margaretha von Balois I, 218, 230; mit Alen= con vereint 241—242; wird wieder protestantisch 251; unterhandelt mit Montpensier 259; Anspruch auf den Thron von Frankreich 288 — 289, 250; 299, 343 ff.; im Rrieg mit der Lique 302; Bertrag mit Beinrich III. 335; Stellung zu Spanien 345, 347; in Cahors 347; mit Beinrich III. versöhnt 350; in Blois 350; vor Paris 351; König nach Hein= richs III. Tode 352 ff.; gibt die Belagerung von Paris auf 355 f.; vor Paris 361; 364; gibt die Belagerung auf 368; von Alexander Farnese besiegt 368; unterstützt von Elisabeth 386, 388; von den Deut= ichen 387, 388; Kampf mit Farnese 391 f.; fein Rriegstalent 407 f., 410 f.; wird katholisch I, 413; gekrönt 416-417; zieht in Paris ein 418; anerkannt von ber Gorbonne II, 6 f.; von Benedig V, 274; erklärt Spanien den Krieg II, 11; V, 275; in Unterhandlung mit dem Papfte II, 14 ff.; absolvirt 17; mit England und Holland verbündet 20; Friede mit Spanien und Savoyen 26 f.; V, 275; Stellung zu Italien II, 31, 43, 45; geschieden von Margaretha von Balois 45; vermählt mit Maria Medici 46; Finanzen unter ihm 50 ff., 59 f.; Charakte= riftif 75 ff.; Stellung zu ben Par= lamenten 80 f.; gum Clerus 81 f.; zu den Hugenotten 82 f.; zu Gpa= nien 89 ff.; zu ben niederlanden 91 f., 96, 97, 98; zur Prin= zeffin Conbe 99 f.; ruftet gegen Julich 103; verbunden mit Savonen 105; allgemeine Stellung 106 f.; ermordet 108. - Begen Gillery V, 164; nach Duodo geschildert 276 f.; Bevölferung unter ihm 278.

Heinrich VIII. von England I, 76. 79, 80.

Heinsins, Rathspensionarius, gegen Ludwig XIV. IV, 182.

Helmont, über Gott VI, 159; Un= sterblichkeit 135 f. Helvetius IV, 419.

Benriette Maria, Tochter der Ma= ria Medici, Königin von England, II, 203, 204 - 205.

henriette, Tochter Karls I. von England, Gemahlin Philipps d'Dr= léans, III, 205, 206; IV, 227.

Héricourt wird frangösisch II, 330. Bermart, Reformirter, im fonig= lichen Dieust III, 374.

Heisen, Bertrag von 1640 mit Frant-reich II, 367.

Sildesheim in Berbindung mit Cöln IV, 16, 20.

Hiftoriographie in Italien, 3-7; Davila's Hift., 4 ff.; 28 f.; Allgemeines 29 f.

Socher, Kangler, III, 307, 322. Hocquincourt, Marschall, für Ma=

zarin III, 99.

Höch städt, Schlacht bei, im Jahre 1703, IV, 150; 1704, 155 ff.; Eindruck in Frankreich VI, 212, 213, 214.

Hof Ludwigs XIV. III, 203 ff.; IV, 235 ff.; 239 ff.; Begriffsers flärungen V, 270 f.; Hof der Das men III 205 ff.

La Hogue, Seeschlacht von 1692 bei, IV, 44, 224; VI, 94, 96.

Solbach IV, 419, 420.

Holland, Lord, in Berdindung mit Richelien II, 380.

Solland alliict mit Beinrich IV. II, 20; mit Richelieu 218; gegen die Hugenotten 220, 224; im Jahr 1639 gegen Spanien 373; 1644 verbunden mit Mazarin III, 33; Krieg mit England 229, 236 f.; Differenzen mit Ludwig XIV. 285 ff.; 288; 293, 297 f.; Friede 325 f.; mit Schweben allirit 345; im Jahr 1705 IV, 178 f.; 1710 in Friedensver= handlung mit Ludwig XIV. 195 f.; unterstützt die Jansenisten 252-253; bei Laws Auftreten 332; Quadrupelallianz 340; f. Generalstaaten und Miederlande.

Homberg, Chemiker d'Orkeans, IV, 320. Chemiker bei Philipp Sommes des Lettres IV, 405 f. l'hopital I, 147; Cangler, 153, 159, 192, 200, 202.

Sopital, Marschall, bei Enghien III, 16.

Hotmann, Karl, Liguist, I, 306. Sotmann, Franz, I, 245, 273. Houdancourt, la Mothe, f. Mothe. Buningen, Anlegung des Forts, III, 330.

Sugenotten, fommen auf, I, 110; begünstigt von Franz I. 113 f.; verfolgt 115, 116, 130, 135; vom Parlament begünstigt 135 f.; verfolgt 138, 143, 154; werden mächtig 167 ff.; erlangen Dulbung 169 f., 173 f.; 187; erheben sich 196 f., 206, 210 f.; in Paris 230, 234, 240; in Languedoc 247 f., 252 f.; geduldet 258; erhalten freie Reli= gionsübung 259; verfolgt 298, 300, 302 f., 327 f.; verbunden mit Heinstein III. 335 f.; beim Uebertritt Heinrichs IV. 413 f.; II, 33 ff., 35 ff.; beim Edict von Nantes 39 f.; unter Heinrich IV. 82, 83; 106, 107; unter Maria Medici 125 f., 128; in Saumur 129, 130; erheben fich 146 f., 148 f., 176; Streitigs feiten um Béarn 183; in Rochelle 188; erheben sich 189 f.; unterworfen 196; unter Richelieu 211 f., 219 f., 225; unterwerfen sich 225, 226, 245; 252, 254; in den Cevennen 256 f., 260; V, 241; politisch unterworfen II, 260 ff., 352; Stellung zu Rischelieu 384 f.; unter Ludwig XIV. IV, 6—7; im Frieden von Ryßwick 66; geschont 80 ff.; in den Cevennen 140 ff.; 248; in Amerika 295; 311; unter Bourbon-Condé 352, 360; jur Zeit der Bartholomäusnacht V, 21 ff.; vor derselben 84 ff.; nach ihr 87; um 1562 64; bei der Berwundung Coligny's 75; ihre Einrichtung 78, 79, 80, 91; nach Capefigue 100 f.; ihre Literatur 171; nach den Me-moiren Richelieu's 182, 183, 188; nach Spanheim 240 f.; VI, 102, 175 f., 176 f.

Sugenottenweib, Parifer, I, 364. Sugo, Capet, König I, 17, 18, 19, 290.

Humbert, Chemifer des Prinzen Orléans, VI, 292, 293, 295 f. Humières gegen die Protestanten I, 253. Sunghens in Paris III, 275.

Safob II. von England III, 391 f. IV, 26 ff.; vertrieben 29; V, 248 ff.; in Irland IV, 42 ff.; 44; im Jahre 1697 59; in Frankreich VI, 80, 82, 84, 97, 118, 120; hofft Wiederherstellung 129, 166 f. 168; über Religions = und Gemiffensfrei= heit 167 f., 178, 193; ft. IV, 129; VI, 192 f.

Sacob III., Prätendent von England, anerkannt von Ludwig XIV. IV. 129, 182 f.

Janjen in Löwen II, 390.

Jansenisten III, 20; im Jahr 1655 124; unter Ludwig XIV. 243 ff.; verfolgt 251, 252, 254; 257; in Opposition zu Ludwig XIV. 363; 376; gegen die Reformirten 416; mährend des Erbfolgekriegs IV, 248; 250 ff.; unter Philipp

d'Orléans 326, 327; unter Fleury 360; 394; VI, 283, 284. de Janson, Cardinal, VI, 233. Jarnac, Schlacht bei, I, 206. Jay, A. v, 163; über Richelieu 172 - 173.

St. Ibal in Berbindung mit Spanien III, 70. Ibarra, Don Diego, I, 394.

Jeanne d'Arc, I, 43 f. Jeannin I, 394; bei Heinrich IV. II, 75; über Heinrich IV. II, 85, 97; im Finangrath II, 122, 162, 170.

Jesuiten unter Beinrich IV. II, 6, 7; verbannt 8, 17; fehren zu-rück 47; begünstigt 75; 388 f.; für die Unfehlbarkeit des Papftes III, 248 ff., 251, 252; gegen Innocenz XI. 365; gegen die Reformirten 387; gegen die Jansenisten IV, 250 f.; für die Bulle Unigenitus 298; unter Fleury 360; vom Parlament verfolgt 398, 410; verbannt 411; VI, 122, 283.

Illuminaten, die, nach Giri V, 120; ihr Entstehen 126; Berbreitung 126 f.; Entdedung 127; Berfolgung 127 ff.; ihre Doctrin 130 ff.

Register.

Imperiali, Cardinal, unter Alexan= ber VII. III, 216.

Importants unter Beaufort III, 11; V, 221.

Industrie unter Ludwig XIV. III, 176 ff.; V, 303, 307.

Innocenz X., Stellung zu Mazarin III, 36; V, 199.

Innocens XI., nach bem Fall Ge= nua's durch die Franzosen 1684 III, 359; für Caulet von Pamiers 364; mit Defterreich verbunden 417 — 418; Stellnng zu Ludwig XIV. IV, 20 f.; gegen die Quietisten 75.

Innocenz XII. IV, 109 f.; gegen die Quietisten 249.

Johann Cafimir von der Pfalz I, 199; gegen Beinrich III. I, 251, 252; 302.

Johann Friedrich von Hannover III, 318.

Johann von Defterreich vor Barcelona III, 106.

Johanna, Königin von Navarra, I, 167, 343, 344.

Joinville, Ligue gu, I, 292 f. Joln, Gun, über Ret, V, 216.

Jordan, Beichtvater der Elisabeth Charlotte, VI, 2, 226, §257.

Joseph, Pater, II, 274, 279, 334; nach der Schlacht bei Nördlingen II, 343; bei dem spanisch französischen Kriege II, 348, 350, 351, 354; über Portugal II, 374; 386; läßt St. Chran verhaften II, 392; persjönliche Stellung 403 f.; ft. 404. Gegen die Muminaten V, 123, 127 f.; Stellung am Hofe V, 121; zu Richelien 121 f.; über Mazarin V, 194 n.; 197; fein Ginfluß V, 287. 288; Memoiren 117; über ihre Aecht= heit 121 ff.

Joseph I. wird Raiser IV, 158; ft. 201.

Joseph Clemens, Aurfürft von Röln,

IV, 18, 21, 64; verbündet mit Ludwig XIV. 124.

Johense, Herzog von, I, 266; gesgen Navarra 303; in Languedoc 376.

Joneuse, Cardinal, II, 102; in Varis 142.

IV, 42 ff., 43 f.

Isabella, Gemahlin Philipps II., V, 109.

Fabella, Tochter Philipps II., I, 379, 384; von Mahenne als Königin von Frankreich anerkannt 397; vermählt mit Erzherzog Albrecht II, 24; 99 ff.; für Gafton d'Orléans 299; nach seiner Flucht 308; nimmt Margaretha Gonzaga auf 329; Regentin der Nieder lande 346; st. 347.

If o la, kaiserlicher Gesandter, III, 236.

Stalien im spanischen Erbfolgekriege IV, 133 ff.; verloren für Frankreich 170 f.

Juan d'Austria vor Barcelona III, 106, 125, 325.

Jülich im Besitz des Erzherzogs Leopold II, 97.

Julius II., Papft, I, 69 f. Jurien, protestantischer Theolog, IV, 311, 393.

Justinian, s. Giustiniani. Zustizreform Ludwigs XIV. III, 183 ff.

Juven, Balthafar, II, 198. Jorn, Schlacht bei, I, 362.

Raiserswerth erobert IV, 138. Rarg für Joseph Clemens IV, 18. Korl der Kühne I, 56, 57, 58, 59.

Rarl Albert von Baiern, s. Karl VII., Kaifer.

Karl Emanuel, Herzog von Savoyen, empfängt die Huldigung in Saluzzo I, 375; macht Anspruch auf die französische Krone 375; nimmt die Provence 375 f.; bei Heinrich IV. II, 29; tritt Bresse an Frankreich ab 30; in Avignon 200; gegen Montfort 255; gegen Ludwig XIII. 258; 269 f.; st. 304.

Karl I. von England für Rochelle II, 242 f.; 244, 246; 260; im Jahre 1637 378; 1640 379, 380.

Karl II. von England Chrenftreit mit Ludwig XIV. zur See III, 211; unterstützt Portugal 221; 231; für den Cardinal Retz 245; gegen Holland 289 ff.; Friede von 1674 308; gegen Ludwig XIV. 322 f.; bei dem Frieden von Nimwegen 325, 327; für die Hugenotten 391.

Rarl II. von Spanien erklärt Ludwig dem XIV. den Krieg III, 352; IV, 89, 97, 104, 105, 108 ff.; ft. 111; VI, 181. — Sein Testament 110; Grundsäge desselben IV, 111; VI, 181, 187; Annahme IV, 116, 119 f.;

Karl III., Prätenbent von Spanien, in ben Nieberlanden anerkannt IV, 164; in Italien 170, 171; in Lissaben 171; in Catalonien 171 f., 173, 175, 177; 194, 196, 200; geschlagen 201; Kaiser als Karl VI. 202.

Karl IV. von Mantua III, 342. Karl IV. von Lothringen verbunden mit Gaston d'Orléans III, 97; 103; 106; restituirt 138; 217 ff.; vers trieben 291; 308, 315, 319; st. 321.

Rarl V. von Lothringen III, 321, 327.

Karl V., Kaiser, I, 75 f.; gibt Burs gund auf 81.

Karl VI., Kaiser, gegen Ludwig XIV. IV, 215 f.; Abkunst mit Frankreich, wider Fleury 364 f.; st. 367.

wider Fleury 364 f.; ft. 367. Karl VII., Kaiser, von den Franzosen unterstützt IV, 368, 369; ft. 378.

Karl VII., König von Frankreich, in Paris I, 44 ff.; 48.

Karl VIII., König von Franfreich, in Italien I, 68; Perfönliches V, 32—33; Stellung zum Abel 33.

Karl IX., König von Frankreid, I, 157 f.; majorenn 190, 193; Coligny geneigt 219, 221, 222; 234, 235, 236, 238; sein Charafter 243 f.; V, 82; st. 244. — Finanzen unter ihm I, 164; II, 49 f.; V, 63; in der Bartholomäusnacht V, 75, 76; Stellung zu Coligny 84 ff., 86, 102.

Rarl Gustav, König von Schweden, verbunden mit Cromwell III, 102, 103, 129.

Rarl XI., König von Schweden, III, 344; im Jahre 1696 IV, 54.

Karl XII., König von Schweden, IV, 130; in Deutschland 180; gegen Rußland 180—181. 216.

Rarl, Pring von Neuburg, VI, 52,

Karlowitz, Friede zu, IV, 69. Ratharina von Medici, f. Catharina.

Raunit gegen Wilhelm von Fürstenberg IV, 17-18.

Rinsfi, Graf, unterhandelt mit Feuquières II, 331; im Vernehmen mit General Arnim 334.

Rlerus, f. Clerus. Röln, f. Cöln.

Königsmark, Graf, Elisabeth Char= lotte über benfelben VI, 48. Rrell, Nicolaus, I, 387.

Rriegewesen, f. Beer.

Lachaise, f. Chaise. Lafin, Ankläger Birons, II, 64. Lafontaine, Dichter, III, 161,

Lagos, Schlacht von 1759 bei, IV,

Lalaing, Graf von, I, 278. La Ily in Oftindien IV, 384.

Lambon II. 394; geschlagen von Guebriant 397.

Lamoignon III, 188.

Land = und Seemacht, f. Heer, Seemacht.

Lan que do c, Sugenotten in, I, 247 f.; 252, 376; unter Ludwig XIII. II, 311, 313, 315; unter Rarl von Halluin 319; um das Jahr 1701 IV, 140 ff.

Launan, Matthieu, liguistischer Prebiger, I, 306.

Lautrec unter Franz I. V. 38. Laugun, Intrigue beffelben VI,

Laval, Charlotte de, Gemahlin Co= ligny's, I, 214.

Lavalette, f. Epernon.

de Lavalette, Cardinal, II, 348,

de Lavallière, Louise, III, 206, 407 f.; IV, 232; V, 301; VI, 198. Lavardin, Marquis de, in Rom IV, 21.

Law, John, IV, 329 ff.; 333 ff.; 336; 342; sein System V, 322 ff.; seine Bank 323, 324; slieht IV, 338; V, 326.

Lebrun, Maler, III, 161, 276. Leclerc über Richelien V, 171.

Lecoq, Robert, I, 38 f. Legionen unter Frang I. I, 83. Legitimirte Sohne Ludwigs XIV.

IV, 234, 300 f.; 327, 328. Leibnit über Ludwig XIV. III, 322; IV, 320; bei Elisabeth Charlotte VI, 106, 127, 138 f., 141, 203, 225, 229.

Leipzig, Schlacht bei, II, 306.

Lenet III, 96. Lendtre, St. Cloud, IV, 234. Leo X., Papst, und das Concordat I, 73 f.

Leopold I., Kaiser, in Laxenburg III, 235; verbündet mit Ludwig XIV. 282 ff.; gegen ihn 306 ff.; Friede 327; gegen W. von Fürstensberg IV, 17 f.; 23, 30 ff., 57; um das Jahr 1697 IV, 68.

Leopold Wilhelm, Erzherzog, III, 30, 98; gegen Frankreich 116; Rangftreit mit Condé 118; 120-121.

125.Leopold von Anhalt im Jahr 1705 IV, 167, 169; 212.

Lepanto, Schlacht bei, I, 217. Lercaro, Francesco Maria Imperiale, Doge von Genua, III, 358. Lerida wird spanisch III, 41; vom

Bergog von Orleans eingenommen VI, 252.

Lerma, Graf von, spanischer Misnister, II, 94, 102.

Lesbignieres verbündet mit Seinrich IV. I, 349, 376; II, 44, 105;

verbunden mit Condé 118; in Grenoble 146; für Ludwig XIII. 160; 189 f.; als Protestant gegen die Bugenotten 192, 194; wird fatholisch 196, 200; 219; Berfall der Connetable=Bürde nach seinem Tobe 238 f. Lefgegnnski, Stanislans, IV, 351,

363, 364, 365.

Levante, Sandel mit berfelben unter

\* Colbert III, 181; V, 305.

Levaffor, M., gegen Richelien V, 171 f.; gegen Ludwig XIV. 172. da Lezze, Andr., über Ludwig XV. IV, 380 n.; Relation von 1743 V,

331 f.

L'hopital I, 147; Canzler, 153,

159, 192, 200, 202.

Liancourt, Herzogin von, III, 243. Libertiner in Genf I, 127.

Ligue, französsische, gebildet I, 292 f. 297, 300; 312; V, 99; gegen Hein-rich III. I, 335; in Paris 338; in Languedoc 376; 377; in der Normandie 378, 382, 384; unterstützt von Gregor XIV. 389, 390; für E. von Guise 400, 414, 416; verbunden mit Spanien 390; II, 11; unterworfen II, 39; nach Cape= figue V, 99 f.

Ligue mit den italienischen Fürsten

II, 258.

Ligue (Liga), deutsche, II, 242, 279,

306, 341.

Lilienroth, Baron, Mediator in

Rygwick IV, 57.

Lille wird frangösisch III, 233, 234; 330; von Eugen unterworfen IV, 188, 189.

Lippomano, G., I, 279; über Bein=

rich III. V, 88.

Literatur unter Beiurich III. I, 271 ff.; 274 ff.; unter Mazarin III, 148; unter Ludwig XIV. 260 ff., 420; unter Ludwig XV. IV, 399 ff.; 405 f., 407, 408.

Lleganes erobert Cafale, wird von harcourt geschlagen II, 370.

Locke IV, 406, 409. Lodron, Hieron., in Narbonne I.

376. Lomenie de Brienne, f. Brienne. Longueil gegen Mazarin III, 48. Longueville, Bergog von, mit Condé verbunden II, 144; gegen d'Ancre 154, 156; für Maria Me= dici 175, 178, 179; 191; 283; Nach= folger Bernhards von Beimar 367; in Münfter III, 27; 37; gegen Mazarin 63; 72; gefangen 75; V, 238, 239.

Longueville d. j., Herzog von, getödtet III, 296.

Longueville, Anne de Bourbon, Berzogin von, III, 59; 63; flieht nach der Normandie, nach Holland III, 76; 87; in ber Normandie 118, 132; jansenistisch 243; an Clemens IX. für Portrohal 255;

Lorge, Herzog von, beim Sturd Chamillards VI, 260, 261.

de Lorraine begünstigt Dubois IV, 339; VI, 12, 18; gegen Elisabeth Charlotte 22, 24, 26, 29 f.; beliebt bei Ludwig XIV. 34, 75, 76. de Lorraine, Louise Marg., s.

Conti, Pringeffin von.

Lothringen I, 290, 291; Stellung zu Ludwig XIII. II, 307, 308, 313; von ihm erobert 314; III, 37, 219 - 220; im Befitz Ludwigs XIV. 291; wird frangösisch 327; de= finitiv mit Frankreich verbunden IV, 365; gegen Aenderung der Domänen unter Ludwig XVI. V, 371.

Lothringen, Margaretha von, ver= mählt mit Gafton d'Orleans II, 308; flieht nach Bruffel 328 f.; in Paris III, 20, 82.

Loudun, Hugenottenversammlung zu,

II, 36, 148 ff., 176, 184. Louis, Fort bei Rochelle, II, 216, 225, 231, 241, 247.

St. Louis, Rammer von, III, 49,

Louise von Savoyen I, 71, 75. Louvois III, 240. 288; im Jahre 1678 III, 323; vor Straßburg III, 340; gegen die Reformirten 389. 393; Stellung zu Colbert 399; Charafteristik 399 ff.; nach Colberts Tode 402, 414; vor dem Kriege von 1688 IV, 24, 25, 32, 36; ft. 49; VI, 87, 88. - V, 314; bei dem Rriege von 1688 243, 244, 248; gegen Elisabeth Charlotte VI, 26. St. Luc, Gunftling Heinrichs III.,

Ludwig IX. von Frankreich, Rechtszustand unter ihm I, 28, 30, 31,

Ludwig XI. I, 54, 56 ff.; Charat= teristif 61; Finanzen 269.

Ludwig XII. I, 65 ff.; versiert Maisland 70; Finanzen II, 49; nach Zorzi V, 36; nach Triviran 37.

Lubwig XIII. II, 124; majorenn 138; 148 f.; unter d'Ancre 159 f.; 165; gegen die Hugenotten II, 191 ff.; 196; 218; Stellung zu Ursdan VIII. II, 223; Friede mit den Hugenotten II, 226; 240; Friede mit Spanien 229; 235; 247; Feldsug in Italien 258; 288 ff.; Characteristif 291 f.; 299; verdündet mit Gustav Abolph 307; 310 f.; erobert Kothringen 314; überläßt Heinrich II. von Montmorench der Berurtheilung 317; vor Ranch 328; 334; mit Gaston verschut 344; 357; 359; 362; dei Richelien's Tode II, 410; III, 6, 7; ft. III, 9; V, 291. — V, 159 ff.; entläßt Sillery 164, 165; nach St. Simon 259.

Ludwig XIV. III, 46; majorenn 92; Persönliches 105; in Baris 112; vor Stenan 119; dem Barlament gegenüber 122; in Unterhandlung mit Spanien 135 f.; Berhältniß zu Maria Mancini 136; Friede mit Spanien 138 f.; vermählt mit Maria Theresia 142; Stellung zu Mazarin 147; nach deffen Tode 156 ff.; läßt Fouquet verhaften 164; Finangreform 170 ff.; Industrie 176 ff.; Handel 179 ff.; Justig 183 ff., 186; Heer 191 ff.; crite Regierungsjahre 194 ff.; Stellung zum Rlerus 202 f., 206; europäische Stellung 210 ff.; Alliance mit Trier 213; 216; Heer von Lothringen 219-220; 224 f.; fällt in die Niederlande ein 232 f.; erobert die Franche-Comté 239; 241; gegen die Jansenisten 245, 246; 249; 258; Berhältniß zu Descartes 262; 273; Protector der Afademie 275; Stelsung um 1670 III, 279; verbündet mit Karl II. von England 289, 290; im Felde 294 ff.; siegreich 297; im

Rampf mit Europa 369 ff.; 310, 318 f.; Friede mit Holland 325 f.; mit Spa= nien 326; mit Desterreich 327; mi= litärische Tendenz des Königs 329 ff.; Recht auf das Elfaß 331 f.; 337; 338 ff.; Berhältniß zu Karl XI. von Schweden 344; Stellung zu den Türken 347. 348; im Jahre 1683 Waffenstillstand mit Deutschland 351 ff. 355 f.; Streit mit Genua 357 ff.; Stellung zur Kirche 360 ff.; zu den Jansenisten 363 ff.; 367; 369; 374; gegen die Reformirten 378 ff.; hebt das Edict von Nantes auf 392, 393; Stellung zu Colbert 402, 404, 405; Berhältniß zu Frau von Montespan 407 ff., 411, 412; Stellung zur Maintenon 411 ff.; zu Desterreich 417; zu den protestantischen Hösen 418, 420; IV, 5 sf.; Anspruch auf die Pfalz IV, 8 s.; im Jahr 1687 10 ff., 13 ff.; für Wilh. von Fürstenberg 17, 20; erneut 1688 den Krieg 25 f.; 27 ff.; 29, 42, 47; bei Louvois' Tode 49; entschließt fich, den Krieg wiederaufzunehmen, 53; Friedensunterhandlungen 55 f., 60 ff.; schließt 1697 Frieden 65, 67; gegen Fenelon 76, 78; IV, 90, 91; 93 ff.; Bertrag mit England 96, 101; bei dem Teftament Rarle II. von Spanien 114 ff., 121; in den Riederlanden 123, 129; allgemeine Stellung 133 ff.; unterstützt Max von Baiern 151; nach der Schlacht bei Höchstädt 157, 159, 161, 163, 178 ff.; Expedition nach Schottland 183; Friedensunterhandlungen 189ff., 195; mit England 205 f.; Friede mit England 211, 213 f.; Krieg mit Rarl VI. von Deutschland 216 f.; perfonliche Siellung im spanischen Erbfolgetriege 221 ff.; feine Familie 226 ff.; fein Hof 235 ff.; 239 ff.; gegen die Sansenisten 252 f., 254 ff.; 259 f.; bei bem Tode bes erften Dauphin 281; VI, 281; des Herzogs von Bourgogne IV, 288 n.; VI, 292, 293; des Herzogs von Berry IV, 290; VI, 311; nach diefen Ereigniffen IV, 291 f.; bei Ginführung der Bulle Unigenitus 295 ff., 299, 300, 303; sein Testament 302; ft. 305.

Berfönliche Stellung Ludwigs XIV. zur Berwaltung IV, 286; allgemeine im Innern 306 ff.; Angriffe Le-vaffors gegen ihn V, 172; verfolgt die Hugenotten V, 240 f.; VI, 102. 175 f., 176 f., 289; feine Berhältniffe und Abfichten beim Ausbruch bes Rrieges von 1688 243 ff.; Betheili= gung am Frieden von Achen 303 f.; Absicht auf die Kaiserkrone 309; veränderte Stellung zu Deutschland um 1684 315; fein Berhaltniß gu Spanien 321.

Schilderung des Königs nach A. Contarini V, 291, nach Nani 292 f., nach Morofini 294, nach Chigi 300, nach Foscarini 310 ff., nach Benier

316, nach Erizzo 319.

Ludwig über die Kurfürstin Gophie von Hannover VI, 11; ver= zwischen Monfieur und mittelnd Elisabeth Charlotte 23 ff., 27 ff., 31; beherrscht von der Maintenon 43. 44, 62 f., 112, 130, 133, 143, 150, 171, 181, 188, 273, 287, 296; ob vermählt mit derfelben 51, 62, 140, 160, 256; beschränft in der Religion 114, 133, 142; frant 188, 272; 273; baut Berfailles 173, 273 f.; fein Berhältniß zu Wilhelm von Oranien 178; erkennt den Herzog von Anjou als König von Spanien an 181, 182; bei der Abreise deffelben 183 f.; Charafteristisches 198, 273, 303, 310.

Ludwig XV. IV, 289; majorenn 345; für Stanislaus Leszczynski 363; nach Fleurn's Tode 377 ff. 378, 379; Perfonliches 380 f., 385; Friede von 1762 387; Stellung jum Rlerus 392, 397; im Streit mit bem Barlament 414 ff.; feine Cabinetsregierung nach Fr. Morofini V, 333 ff.

Ludwig XVI., über die revolutionäre Bewegung unter ihm, die Constitution von 1790 V, 336 f., 342; fein Berhalten in ber Notabelnversammlung von 1787 353, 363, 364,

366.

Lubwig, Markgraf von Baden, geschlagen bei Friedlingen IV, 146; in Baiern 150; zieht sich zurück 150; gegen Ingolftadt 153; ft. 180.

Ludwig von Naffan erobert Mons I, 217 - 218, 220 - 221.

Lüneburg, Bertrag mit Frankreich im Jahre 1640 II, 367.

Lüttich von den Franzosen einge-nommen III, 311; unter dem Einfluß Ludwigs XIV. IV, 16, 20.

Lützen, Schlacht bei, II, 324. Lunati, Favorit des Bergoge von Lothringen, in Met VI, 215.

Luxemburg, Palais, II, 281 f. Luxemburg in Anspruch genommen von Ludwig XIV. III, 343, 350, 352; erobert 353.

Luxemburg, Marschall, III, 294. 301; im Jahr 1677 320; in ben Niederlanden IV, 39 f.; sein Tod

Lunnes, Carl Albert v., b'Ancre II, 161; feine Stellung 168 f.; mit Condé verbunden 177 f., 180; Stellung zu. ben Hugenotten 182, 183, 184, 185; fein Charafter 194 f.; ft. 195.

Luns, Don, jüdischer Medicus, IV, 98.

Lyon, Meffe zu, V, 57. Lyonne, Hugues be, unterhandelt mit Ludwig Conté III, 88, 91; in Spanien 134; Minister, 157; nach Fouquets Sturz 165 f., 227, 240; ft. 258. — Stellung zu Holland 286; beim Frieden zu Machen V, 303, 304.

Mabillon, Begründer ber Diplomatif, III, 272.

Machault, Finanzcontroleur, IV, 390, 412.

Magdaleine be Flers, Illuminatin, V, 129, 132; religiöse Ansichten 133 f.

Mahault l'Emperreis I, 25.

Mahon, Lord, über den Berzog von Orleans im fpanischen Erbfolgefriege V, 268.

Mailand unter Ludwig XII. I, 68; 70; unter Franz I. 72; unter Carl III. von Spanien IV, 170. Maillard erobert Trier II, 345.

Maillé, Clementine de, Gemahlin Condé's, III, 77; flieht nach Spanien 118.

Maine, Louis August, Herzog von, IV, 231, 232, 235, 242, 303, 322; VI, 26, 61, 63; von der Maintenon begünstigt 73; verhaßt in Paris 93; Persönliches 189; gegen Orleans 297, 299.

de Maintenon, Françoise d'Aubigné, III, 409 f.; am Hofe Endwigs XIV. 410. 412 ff.; für Colbert 414. 415; gegen Louvois IV, 49, 50; Stellung zu Fenelon 75 ff.; bei den Berathungen über die fpanische Erbfolge 117; im Jahre 1709 191; 1711 205; als Erzieherin 237, 238; ihr Einfluß auf die Geschäfte 240 f.; tägliches Leben 241 ff.; Religiofität 245 f.; Stellung zu Roailles 248, 249, 253; für die Bulle Unigenitus 265; bei dem Tode Ludwigs XIV. 305; über ihre Busammenkunft mit Elijabeth Charlotte nach St. Simon V, 256 f.; VI, 190 f.; ihr Brief= wechsel mit Madame des Urfins V, 265 f.; Foscarini über sie 312; bei Elisabeth Charlotte VI, 30, 37; in St. Chr 41; ihr Einfluß auf Ludwig XIV. 43, 44, 62 f., 112, 130, 133, 143, 150, 171, 181, 188, 273, 287, 296; ob vermählt mit ihm 51, 62, 140, 160, 256; Persönliches 112, 130, 157 f.; gegen Fenelon und die Quietisten 158, 159, 160, 161, 162; versöhnt mit Elisabeth Charlotte 190, 192; im Alter 200, 286; frant 220; beim Sturg Chamillards 262; verhaßt 263; bei dem Tode des ersten Dauphin 281; gegen den Bergog von Orleans 297.

Mainz erobert von Gustav Adolph II, 307; von den Franzosen besetzt III, 26; im Jahr 1688 IV, 26, 34, 38.

Majorca unter Philipp V. von Spanien IV, 292.

Le Maire, Isaac, Geograph, II, 87. Maison, Finangdirector, abgesetzt III, 93.

Le Maiftre, Guy, Barlamentspräsident, I, 137.

Le Maistre, Jean I, 404, 405.

Malaga, Seetreffen bei, IV, 172; VI, 213.

Malebranche, Philosoph, IV, 405. Malezien, Geometer, bei dem Ber=

30g von Maine VI, 189. Malherbe, Franz, und seine Correctheit III, 262 ff.

Malplaquet, Schlacht bei, 1709, IV, 193; V, 260. Dancini, Lorenzo, mit einer Schwes

ster Mazarins vermählt III, 71; feine Töchter: Laura 71, 72; Maria 136; V, 212; Olympia III, 143; Hortenfia 144, 148.

Mannheim von den Frangofen besett IV, 26; vermüstet 37; VI, 66, 77.

Mansfeld, Graf von, in Frankreich II, 206; 241 f.

Mansfeld, Gefandter in Spanien, VI, 47.

Mantes, Hugenottenversammlung in, I, 414; III, 78.

Mantua von kaiserlichen Truppen besetzt II, 271; von den Frangosen IV, 126.

Mantua, Herzog von, für Lub-wig XIV. IV, 125—126. Manuscripte bes sechszehnten und

siebzehnten Jahrhunderts V, 159, 160.

Manzera, Marquis, für die Thron-folge des Herzogs von Anjou IV, 108.

Marancé, Graf, III, 396.

Marcara III, 180. Marcel, Prevot des marchands, I, 237; V, 77. Marcel, Etienne, I, 39.

Marchal, Leibarzt Ludwigs XIV., IV. 241.

Maske) Marchioli (eiserne 342 n.

Mardyf IV, 340.

Mareuil, Fontenay, Gefandter in Rom, V, 200.

Margaretha, Königin von Navarra, I, 97. 117 f.; Erzählungen ber= felben 277.

Margaretha von Balois vermählt mit Heinrich IV. I, 218, 230; 297; geschieden II, 45; ihr Erscheinen bei Bofe, II, 73; über ihr Berhältniß zu Beinrich Guife V, 23.

Margaretha von Lothringen, f. Lothringen.

Marguerite du Bal de Grace

III, 12.

Maria Medici vermählt mit Beinrich IV. II, 46, 73; gefrönt 108; Regentin 114, 120 f.; V, 281; Stellung zu Spanien 123, 124, 141 f.; 177; Friede mit den Hugenotten 150, 154; von d'Ancre be-herrscht 159; bei d'Epernon 173; in Opposition gegen die Regierung II, 173 ff.; geschlagen von Condé 180; 203 — 204; Berhältniffe zu Richelieu 209 f.; gegen Budingham 245; gegen Revers Gonzaga 255; Perfonlichkeit und Stellung 280 ff.; 284; in Zwift mit Richelien 285 f.; 295; 297 f.; flieht nach ben Niederslanden 302; 344; in Verbindung mit Soiffons 355; ft. 409. — Ihre Correspondenz von 1629 und 1630 V, 135 ff.; 160; verbunden mit Bienville 161, 162; nach dem Sturg Sillery's 165, 166, 180; ihre Flucht von Blois 185.

Maria Anna von Oesterreich, Resgentin von Spanien, III, 228;

IV, 96.

Maria Anna von Pfalz-Neuburg, Königin von Svanien, IV, 89; für Desterreich 91; für Ferdinand von Baiern 96; st. VI, 70.

Maria Sophia von Neuburg IV,

102.

Maria Theresia, Infantin von Spanien, III, 135, 141; Gemahlin Ludwigs XIV. 142, 205 f.; V, 297; Anspruch auf die Niederlande III, 226 f.; Stellung zu der Montespan 408; st. 412. — Nach Chigi V, 301.

Maria Theresia von Desterreich, Königin von Ungarn, IV, 369—370.
Marie Abelaide von Savoyen, Gemahlin des Herzogs von Bourgogne, IV, 236, 242, 245; Stellung zum Herzog von Bourgogne IV, 287 f.; st. 288; s. Bourgogne, Herzog

zogin bon.

Mariet, Stienne, I, 39. de Marissac, Charles, Erzbischof von Bienne, I, 151. de Marissac, Michel, I, 404; II, 228; Großsiegelbewahrer, gegen Rischelien II, 285; abgesetzt 294; V, 175; 185.

Marissac, Ludwig, Marschall, II, 285, 288—289; gefangen genommen 294; hingerichtet 314.— V, 142.

Marillac, Intendant von Poitou, III, 386.

Marine, f. Geemacht.

Marksuhl-Eisenach, Herzog von, an der Spitze der Reichsarmee III, 321.

Marsborough, Herzog von, im spanischen Erbsolgefriege IV, 138 f.; 152; bei Höchstädt 156; 157; gegen Billars 159, 160, 161, 164; im Jahre 1708 184; 189; 190; in Ungnabe bei der Königin Anna 206; VI, 228, 229, 235, 239, 259, 291.

Mariborough, Lady, IV, 204. Marih unter Ludwig XIV. IV, 235;

VI, 208, 243. de Marolles III, 397.

Marquette, Pater, am Mississippi IV, 295.

Marsaglia, Schlacht bei, IV, 47. Marseille unter Heinrich IV. II, 86; unter Ludwig XIV. V, 309.

Marsin, Graf, III, 233 f.; IV, 151; bei Höchstätt IV, 155, 163, 165; in Italien 168; ft. 169.

Marteau, Prevot des marchands, I, 324.

Martin, Franz, in Pondichery IV, 294.

Martinet, Begründer militärischer Disciplin, III, 294.

Martinique von den Engländern erobert IV, 386.

Martinozzi, Graf Girolamo, mit einer Schwester Mazarins vermählt III, 71.

Masaniello V, 197; an der Spitze des Aufstandes in Neapel 200.

Mascardi, Fiesco, von P. Gondi III, 57.

Maste, die eiserne, III, 342 n.

Mastricht von den Franzosen einges nommen III, 303.

Matthioli III, 342.

Maubeuge wird französisch III, 326. 330.

Maupeou, Kanzler, IV, 416; 417.

Maximilian, Herzog von Baiern, II, 199; Kurfürst, 304 — 305; gegen Frankreich III, 24 ff.; 29 ff.; zum Frieden gezwungen 31.

Maximisian Emannes, Kurfürst von Baiern, verbunden mit dem Kaiser III, 417; gegen denselben IV, 94, 112, 124; verbunden mit Ludwig XIV. 124, 145 ff., 148; bei Höchstädt im Jahre 1703 150; gefahrdrohend für Desterreich 151 ff.; bei Höchstädt 1704 155 ff.; VI, 210. 213; in den Riedersanden 162, 184, 188; VI, 214, 215, 237; nach St. Simon V, 260, 261.

Maximilian Heinrich, Kurfürst von Edin, für Ludwig XIV. III, 292; gegen ihn 308; IV, 16 f.;

ft. 17.

Mahenne, Carl, Herzog von, gesgen die Hugenotten I, 256, 258, 267, 287; vildet die Ligue 292, 297; an der Spitze von Paris 334; nach Herzinichs III. Tode 357, 359; 361; vereinigt mit Mexander von Parma 366; Stellung zu Spanien 371, 374; zu Mendoza 393, 397, 398, 400, 404; beim Uebertritt Heinrichs IV. 414; schließt sich an Spanien an II, 11, 13; unterwirft sich Herzinichem IV. 19, 72; mit Condé verbunden 144, 152; erhebt sich siür Condé 156; 160; 175.

Mazarin, Julius, Cardinal, verbient um den Frieden zu Cherasco II, 303; mit Antonio Barbe rini verbunden 386; Nachfolger Richelieu's III, 5 f.; Stellung zu Anna von Desterreich 14—20; beim Congreß zu Münster 28 ff.; Stellung zu Italien 36 f.; 38 ff.; Finanzen unter ihm 42 ff., 50, 51, 55 f.; slieht 60 f.; geächtet 61; 65, 66; mit Gondi verbunden 75; 78 ff.; geht nach Brühl 84, 90; zurückberufen 95; 99; verläßt Paris 109; fehrt zurüch 113; beim Aufstand Condé's 121; 124, 126 f.; mit England verbunden 129; Stellung im Jahr 1658 130, 135 f., 137; 139; Stellung im Innern 142 ff.; Charafteristif 144 ff.; V, 296 f.;

sein Sinn für Literatur III, 148; ft. 150. — Berhältniß zu Nichelien 154 f.; zu Houquet 160; Gesanbter V, 194; verbannt 196; 198; in Berhandlung mit Grimaldi 199; gegen Guise 201, 202; Stellung zu Italien 203, 205, 206, 207; sein Emporfommen 210, 211; beim Beginn der Fronde 214; bei den Brousselsschaft der Kronde 236; über die Huruhen 214, 216; über die Huruhen 214, 216; über die Houpter der Fronde 236; über die Fronde 237 ff., 240. — Italienischer Brieswechsel V, 193 ff.: aus der Bibliothet der Bourgogne zu Brüssels 194 f.; in der Bibliothet Mazarin zu Karlsruhe 195 f.; Pariser Manuscripte 196.

Mazarini, Michel, Cardinal, III, 36. Medici, Cosimo di, Begründer Toscana's, I, 223; 236.

Medici, Lorenzo di, Bater Katharina's, I, 223.

Medici, Katharina von, s. Catha= rina.

Medici, Maria, s. Maria.

Medina, de las Torres, für die Ansprüche Ludwig's XIV. III, 221.

Meillerane, Herzog von, II, 402; Gouverneur der Bretagne, III, 12; vor Grävelingen 34.

Meillerane-Mazarin III, 143 f.; im Essaß 333; V, 215.

Melho, Don Francesco, vor Rocron III, 16.

Melun, Bersammlung der Geistlichen von 1579 bis 1580 zu, I, 267.

Memoiren der Mutter und des Sohnes, über ihre Echtheit V, 181 f.,

Mendoza, Bernardino, I, 357 f., 363, 364, 368; Einstuß in Paris 370 ff., 384; Stellung zu Mahenne 393.

Mendoza, Inigo, I, 397, 400, 404.

Menehould, Abkunft von 1614, II, 136.

Mercoeur, Philipp Immanuel de Lorraine, Herzog von, I, 377 f.; beim Religionswechsel Heinrichs IV. 415; unterwirft sich ihm II, 27; 38.

Mercoeur, Louis de Perdonne, Ber= 30g von, III, 7; vermählt mit Laura Mancini 71, 143.

Mercure français, Berhältniß zu den Memoiren Richelieu's V, 145 f., 175; gegen die Hugenotten 183.

Mercuriale von Heinrich II. be-

sucht I, 137.

Merch, baierischer Feldmarschall, überschreitei den Rhein II, 339; III, 26; bei Freiburg 26; fällt Allersheim 27.

Mercy, Poltrot v., s. Poltrot.

Merode, Graf, über den Medicus Don Luns IV, 98.

Mesmes, Parlamentspräsident, III, 65.

Mesnager, frangöfischer Bevollmäch= tigter in Windfor, IV, 205.

Messina unter französischem Schutz III, 318.

Metezeau, Clement, Architekt II,

Mette, Parifer (Bartholomäusnacht), I, 238.

Metz wird französisch I, 101; II, 328; III, 336.

Meudon erbant IV, 234; VI, 123; 211.

Mezeran, hiftorifer, III, 273; V, 160, 181.

Michaud, Cobe, II, 285. Micheli, J., über Briffac V, 9, 15; Relation von 1561 62; von 1572 74; über die Bartholomäusnacht 75 ff.; Relation von 1575 87; von 1578 (über Heinrich III. und Alencon) 87 f.

Michiel, Fr., III, 294; Relation von 1674 V, 306.

Miliz, f. Heer.

Minguetiere, Capitan, I, 221. Minorca wird englisch IV, 193; von den Franzosen erobert 384. Miromesnil gegen Colonne V,

364.Miron, Robert, Redner des dritten

Standes, II, 144; V, 217. Mocenigo, Aloise, über Fleury IV, 357 n.; Relation von 1734 V, 327 f. Mocenigo, Joh., V, 274.

Modene, Baron, unter Lunnes II, 169; verbunden mit Ornano 232; V, 202, 206.

Molé, Matthieu, Generalprocurator, I, 404; II, 162 n.; Parlamentsprä= sident, II, 290; III, 65, 80-81; Großsiegelbewahrer III, 93; in den Barrikadentagen V, 216, 218 f., 229, 232.

Molière, Corrector, III, 161, 270 f.; VI, 176.

Molina, Ludwig, jesuitischer Dogmatiker, IV, 250, 298.

Molinos, Michel, Quietift, IV, 75. Monarchie, französische, unter Rischesien II, 381, 388; III, 3, 140 f.; unter Ludwig XIV. III, 169, 208 f.; 419; IV, 5 f. 62, 67 ff.

Mondejeu, Gouverneur von Arras, III, 119.

Mons erobert von den Hugenotten I, 217 f. 278; von den Franzosen

IV, 41. du Mont gründet Annapolis (Port-Ronal) II, 87.

Montaigne, Michel I, 276 f., 401. Montandré, Dubosc, gegen Ma= zarin III, 107.

Montauban erlangt Religionsfreiheit I, 242; belagert II, 193 f.; unterwirft fich Richelieu 247.

Montaufier, Erzieher des Dauphin, III, 408; IV, 228 n.; VI, 65.

Montbason II, 65, 105; V, 238. Montbazon, Frau von, III, 18, 19. Montbelliard wird frangösisch II, 330.

Montcontour, Schlacht bei, I, 206, 208.

Montecuculi nimmt Bonn III,

Montelimar, Seneschall v., II, 11. Monterey, Graf, in Holland III, 304. 310.

be Montespan, Françoise III, 407 ff., 410 ff.; IV, 231, 232, 237; VI, 7, 61, 63, 198 f., 200, 227.

Montesquieu, Politifer, IV, 335; Beift der Befete 403 ff., 421.

Montgommern, Hugenott, I, 182; V, 86.

Montmeillant an Frankreich II, 30.

Montmorency, Stellung des Hauses nach Davila V, 7, 8, 9; in Bendome 10 f.; um 1564 67. de Montmorency, Anne, Connetable, unter Heinrich II. I, 94, 98, 102, 141; mit den Guifen verbunbet 176; 187 f.; ft. 199. - V, 52, 59; 67.

de Montmorench, Franz, I, 191, 218; mit Alençon verbündet 228, 246; in die Bastille gebracht 243; an der Spite der Politifer 246.

de Montmorency, Guill., I, 78. de Montmorench, Heinrich I., Damville I, 246 f.; an der Spitze ber Sugenotten 250; 252; im Rampf mit den Guisen 300, 301; 349; gegen Savohen 376; II, 67, 160, 173; für Rohan 246.

de Montmorency, Heinrich II., II, 271; 288; Stellung unter Richelieu II, 311 ff.; 314, 315; gefangen genommen 316; hingerichtet 317.

de Montmorency, Charlotte, f. Condé, Pringeffin.

Montpensier, Herzog von, François de Bourbon, I, 193, 194; 257, 259. Montpensier, Herzogin von, geborne Guije, I, 309, 364, 418.

Montpenfier, Herzogin von, Mademoiselle, III, 85; in Orleans 100; in Paris 105; 218; IV, 231; V, 297.

Montrevel de la Baume, Marschall, in den Cevennen IV, 142 f.

Moreau, Rammerdiener bes Bergogs

von Bourgogne, VI, 201. Moreo, Johann, I, 287, 292. 328. Moristen von Aragon mit Heinrich IV. in Berbindung II, 105.

Morits von Sachsen verbunden mit Heinrich II. V, 60.

Mority von Savoyen, Cardinal, II, 368, 398.

Morlas, Prediger, II, 33.

Mornay du Pleffis I, 301, 335 -336; über Heinrich IV. I, 347; bei deffen Uebertritt II, 33-34; 36 f.; 42, 51; über ihn 78, 82 f.; nach Beinrichs IV. Lobe 127; in Saumur 129; 131, 145, 146, 187, 188, 191.

Moro, Ludov., V, 37.

Morosini, Francesco, über Lud-wig XV. IV, 380 n. 2; Stellung der Minister gegen eiander 381 n. 2; Relation von 1752 V, 333 ff.

Morofini, 3., über Heinrich III. V, 81, 82; Relation von 1671 304. Morosini, Michel, über Lud= wig XIV. III, 194; Relation von

1653 V, 293.

de la Mothe, Canillac, s. Canillac. de la Mothe Fénélon, F., f. Fénélon. la Mothe Houdancourt III, 63. de Motteville, Madame, V, 216, 220.

Münfter, Friedenscongreß von 1645, eröffnet zu, III, 27; über ben Fries ben zu Münfter 332 f.; unter Maximilian Heinrich von Baiern IV, 16; 20.

Müngzettel unter Chamillard IV, 264, 267.

Mamur 1691 von Ludwig XIV. erobert IV, 41; von Wilhelm III. 54; VI, 124, 125.

Nanch wird frangösisch II, 328; gefchleift III, 138 - 139.

Nani, Battifta, über das Beer unter Mazarin III, 35; über Ludwig XIV. 194; Relation von 1648 V, 292; von 1660 299.

Mantes, Edict zu, II, 39 f., 45; bestätigt von Ludwig XIII. 261; aufgehoben III, 392, 393; IV, 284.

Rapoleon I. über das Berhältniß des großen Kurfürsten zur Wiedereroberung des Elfaß III, 316 n.

Nationalconcil von 1682 III, 366.

National=Deconomie unter Lud= wig XIV. IV, 269 ff.

de Navailles, Herzogin, III, 207. Mavarra, Anton von, I, 145, 155 f., 158, 160, 177 f., 181, 335 f., 343; V, 10, 11, 12; ft. 64.

Navarra, Johanna von, I, 167, 343, 344.

Navarra, Margaretha von, f. Mar= garetha.

Navarra unter Heinrich IV. I, 346 f.

Reapel, Empörung in, III, 40 f.; im Besitz Carls III. von Spanien IV, 171; Aufstand unter Masaniello V, 197 ff.; fällt von Spanien ab V, 200; Bendenz der Bewegung 203, 205, 208; geht zurück an Spanien 206, 207, 209; Revolte unter Grimaldi und Spinola VI, 194 f.; ju Gunften bes Raifers 195.

Reerwinden, Schlacht bei, 1693, IV, 46.

Remours, Carl von, III, 100. Nerac, Hof Beinrichs IV. zu, I, 260, 347.

Reuß an Ludwig XIV. verpfändet III, 292.

Nevers, Herzog von, Louis de Gon= zague, gegen die Hugenotten I, 256 f.; 309; über die Ständeversammlung von 1576 V, 27.

Revers, Herzog von, Charles de Bongague, verbunden mit Condé II, 118; angegriffen bom Grafen von Auvergne 160; im Befitz von Man= tua und Montferrat 254 - 255; er= hebt fich 135, 148; für Condé 156; im Rampf mit Desterreich 268 f.; 273, 279, 284; mit Mantua belehnt II, 304.

Remhaven, f. Havre de Grace. Newton für die Eroberung von Toulon IV, 175; fein Einfluß 405 f.

Niederlande fagen fich los von Philipp von Spanien I, 280; 282 f., 284, 285, 289; im Rrieg mit Spanien II, 91 f.; 95, 96; in Verbinstung mit Richelieu 347; III, 33 f.; verbunden mit Condé III, 96 f., 224 ff.; Einfall der Franzosen 232 ff.; alliirt mit England 323; im Jahr 1683 351; 353 f.; erkennen Bhi-lipp V. von Spanien an IV, 127; im spanischen Erbfolgefriege 138 f., 161; verloren von den Franzosen 163; 183, 184, 185 f.; im Jahr 1709 190; unter Ludwig XV. 378; V, 91, 247; f. Generalstaaten, Hol= land.

Mieuwburg, Schloß, IV, 56-57. Nimwegen in Händen der Franzosen III, 297; Friede von 1678 322, 325, 327; V, 307.

Minon de l'Enclos VI, 154. Nifard über Saint-Simon V, 251 f. Mismes I, 208, 241, 242; II, 146; Edict Ludwigs XIII. zu, II, 261.

Moailles, Herzog von, bei ben Hugenotten III, 390, 393, in Catas lonien IV, 47 f.; bei Philipp V. von Spanien 197.

Noailles, Erzbischof von Baris, IV, 78; für Schonung ber Reformirten 81, 253 f.; verbunden mit der Maintenon 248; Stellung zu ben Jansenisten 251 f., 253 f.; Streit mit le Tellier 257 ff.; gegen Quesnel 260, 296; gegen die Bulle Unigenitus 297 ff.; Gewissensrath 326; erläßt ein Mandement 343; nimmt die Bulle Unigenitus an 359; VI, 115 f. Rördlingen, Schlacht bei, II, 337,

360,

Nominalisten verdammt von der Sorbonne I, 112.

Rormandie mit der Krone vereinigt I, 29; unter Beinrich IV. 378; Par= lament daselbst III, 382.

Rormannen werden Christen I, 12. Notabelnversammlung unter Franz I. I, 81; unter heinrich II. 102; unter Franz II. 151; unter heinrich III. zu St. Germain, 269; unter Heinrich IV. zu Rouen, II, 51 ff., 54; unter Ludwig XIII., 311 Rouen, 170; unter Richelieu in Fontainebleau, 223; V, 14; in Paris II, 236; unter Ludwig XVI. zu Berfailles V, 338, 353.

le Motre III, 161; IV, 234. Roue, de la, I, 345; ft. 378. — Ueber die Bartholomäusnacht V, 22.

Movara geht zu Carl III. von Spa-nien über IV, 170.

Movion, Prafident der Gerichts= fitzung zu Clermont in der Aubergne, III, 184, 185.

des Noners, Minister, II, 405; III, 6; abgesetzt 7.

Nohon von Heinrich IV. erobert I, 388; wird spanisch III, 106.

Ichmwegen f. Nimwegen.

b'D I. 265.

Ddo, König der Westfranken, I, 17. Desterreich II, 272 ff., 308; Stellung zu Richelien 340; 355; III, 28 f.; Friede mit Frankreich 32, 33; Bundniß mit Franfreich 282 ff.; 308; Stellung im Reich 346; von Polen gerettet 349; im Kampf mit ben Türken III, 416 f.; erobert Ungarn IV, 22 f.; im Jahr 1688 30 f.; um 1697 IV, 69; 91, 100; nach bem Tode Carls II. von Spanien 126 f.; 135; 179 f., 194; im Frieden zu Utrecht 215, 216, 340, 351; gegen Stanislaus Leszeznnski 363; nach Kaiser Carls VI. Tobe 367; im Krieg mit Frankreich 368 ff. 377 ff.; Rrieg mit Preugen 378, 383 ff.

Dgnate, f. Dnate.

Oldenbarneveld II, 97.

Oleron, Insel, erobert von Sou-bise II, 217, 225.

Olivarez II, 255—256; gegen Frankreich 307; für Orléans 313; gegen Richelien 340, 342; 346; 356; im Innern Spaniens 374 ff.; V,

d'Dlive, Advocat, Verfasser eines Auffates im Mercure français, V,

St. Omer eingenommen III, 320;

französisch 326. Oñate, V, 124; Bicekönig von Reapel, V, 206. Ondedei, Secretär Mazarins, V,

196.

Drange, Sugenottenbekehrung in, III, 394 f.

Dranien, Friedrich Heinrich von, mit Franfreich verbunden II, 348; III, 34.

Oranien, W., Prinz von, s. Wilhelm III.

Drbitello, Seeschlacht bei, 1646,

III, 35. Drcamp, Beschluß ber Buifen ba-

felbst I, 299. Orléans, Jungfrau von, I, 43 f. Drleans, Ständeversammlung unter Carl VII. zu, I, 46; vom Jahre

1560 158 f.

Orléans, Gaston von, s. Gaston. Orléans, Philipp I. von, Anspruch auf die Psalz IV, 8, 68; 1705 in Italien IV, 167 st.; 194; Anspruch auf den Thron Frankreichs 209, 210, 226; baut St. Cloud 234; st.

226; batt St. Cloud 234; ft. 280—281; VI. 190. Orléans, Philipp II. von, Regent, IV, 290, 320; V, 322 f.; Charafetristif 320 ff., 323 ff., 328; für Law 330, 331, 335 ff., 337, 338, 340 f.; 346; ft. 346 f. — Bei St. Simon V, 265 ff.; Pläne auf Spanien 266 ff.; Briefe aus Spanien auf Klischeth Charlotte VI. 243 nien an Elisabeth Charlotte VI, 243. 244 ff., 252; érobert Lerida und Tortoja 252, 262; Persönliches 268; Beschuldigungen gegen ihn 292, 294, 297; verhaßt in Baris 295 f.

Ormée gegen Mazarin III, 107. Ormesson unter Ludwig XV. IV,

391; V, 343.

Ornano, II, 211; unter Richelieu 232 ff.; gefangen 233; V, 182;

ft. 235.

Orfina, Maria Felice, II, 312. Denabrud, Friedenscongreg da= felbst eröffnet III, 27; VI, 58. b'Offat, Bevollmächtigter Hein-richs IV. in Rom, II, 15. 18 n. Dudenarde wird frangösisch III, 130, 233, 241, 311; IV, 165; 1708 Schlacht bei, IV, 186; V, 263. Oxenstierna, Axel, II, 327, 335. Drenftierna, Benedict, Minifter, III, 344.

Onsell in Deutschland V, 21.

Pacification sedict erneuert I, 190, 198; II, 39, 45; zurüdgenom= men I, 203; 248; aufgehoben 298; 414.

Palais Royal gebaut II, 406. Palermo, Seefchlacht bei, 1676, III, 319.

Palfy in Stalien IV, 135. Bancarte II, 57, 59.

Paolo, Fra, Kirchenpolitifer II, 91, 132, 133.

Pardaillan, Hugenott, widersetzt sich la Force II, 190.

Parée, Umbroife, Reformator ber Chirurgie, I, 273.

Paris, Aufstand wegen Steuern I, 40, 41, 43, 46; unter Ludwig XI. 61, 64; unter Franz I. 78, 80; V, 36; I, 114, 134; um 1537 V, 38 f.; gegen die Reformation I, 58 f., gegen bie deschinkten I, 167, 174, 179, 187, 200; gegen die Hugenotten I, 234, 236, 238; das Hugenottenweib I, 364; Paris für Heinrich III. V, 81; unter Heinrich III. I, 271, 289—290; 306 ff.; gegen ihn 308; emport 317 f.; 321; nach Guise's Tode 338; belagert von Heinrich III. 338 f.; nach deffen Tode 357; belagert von Heinrich IV, 364, 368, 371 f.; Spanier in Paris 374; 379; 396 ff.; 406, 407, 408; unter Heinrich IV. 417 f.; V, 278; unter Sully II, 57, 58; 85—86; unter Maria Medici II, 138 f.; Notabeln unter Richelieu versammelt 236; 334; 351 ff.; Paris unter Emery III, 45; für bas Parlament 51; 53; gegen Mazarin 59 f.; 61; 109; für Condé 101 f., 105, 108 f.; 111 f.; IV, 157; nach 1570 V, 101; in den Barrikadentagen 226 ff., 238; um 1653 293; um 1676 307; um 1680 308; Entartung VI, 168 f., 194; im Aufstand 262 f.; gegen die Maintenon 263; für den Dauphin 280; gegen ben Bergog bon Orleans 295 f., 297; Baris um 1786 V,

Paris, Gebrüder, IV, 338, 358. Parlament unter Carl VII. I, 45-46; unter Ludwig XII. 65; 68; 71-72; unter Frang I. 78, 86, 112, 113, 135 ff.; 142, 153, 169; gegen die Reformirten 248; für die Ligue 295; gegen die Jesuiten II, 7, 8; gegen die Reformirten 35-36, 41, 42; unter Beinrich IV. 80; für Maria Medici 114; 133-134; für Conbé 145; beim Edict von Nismes 261; für Gaston b'Or-léans 299; 309; gegen ihn 314; unter Richelien 382, 402; V, 189; nach deffen Tode III, 9, 10; 20 f.; im Conflict mit Emery 45 f., 50 f.; bei Brouffel's Gefangennahme 219 ff.; gegen Mazarin 223 f.; 238; in den Barrikadentagen 229;

237; unterwirft sich 240; ächtet Ma= zarin III, 61; 65, 80 f.; für Condé 91; 96, 107, 121 f.; unter Ludwig XIV. V, 308, 314; unter Colbert III, 186; gegen die Jansenisten 244; 249; gegen die Reformirten 382; IV, 210; unter Louvois V, 314; nimmt die Bulle Unigenitus an IV, 297; unter Ludwig XIV. 309; unter Philipp II. von Orléans 324 f.; 334 f., 341; zur Zeit Law's V, 326, 327; unter Fleury IV, 360, 361, 375; in Streit mit bem Rlerus 395 f.; mit Ludwig XV. 396 f.; 411 f., 413 f.; 415 f.; exilirt 417; 418; in der Versammlung der Notabeln von 1787 V, 359, 370, 372.

Partisans III, 43, 50, 55; unter Fouquet 158; 171; IV, 310.

Pascal, Jacqueline, II, 407. Pascal, Blaife, III, 124, 273. Pasquier, Ctienne, I, 273; V, 190. Baul IV. bricht den Stillftand von Baurelles V, 61.

Baul V. II, 109 f.; V, 279 f. Baulette II, 59; 139; aufgehoben 171, 173; von Emery III, 48; unter Colbert 187.

Pavia, Schlacht bei, I, 77. Pavillon, Nicolas, III, 242 f.; qe= gen Perefixe 253 f.; abgesetzt 363; ft. 364.

Pazmany, Cardinal, II, 332. Pelisson über Kouquet III, 161; 406.

Pelletier, Nachfolger Colberts, III, 406; IV, 24; VI, 35. Benneranda III, 230, 303; V,

239.

Perefixe, Harduin de, III, 195; 203; Erzbischof von Paris, 251, 252;

Perpignan wird französisch II, 398. Peronne, Ginwohner von, gegen die Reformirten I, 253.

Perron, Jacques Daby bu, I, 412 f.; II, 15, 33; Streit mit du Piessis II, 82; gegen Richer 140; III, 368.

Perrone, Anführer in Reapel, V,

Persans II, 186.

Petavius, Chronolog, III, 272. Beterborough erobert Barcelona, zieht in Balencia ein IV, 173. Betitot, Memoiren Richelieu's V,

Pezena, Bersammlung zu, I, 349; Landtag von 1632 II, 313.

Pfalz verwüftet von Turenne III, 314 f.; beausprucht von d'Orléans IV, 8; 34, 36 ff.; 68; VI, 66 f., 98, 310.

Philipp Angust, König,

teristif I, 25 f.; 28.

Bhilipp der Schone, Ronig, I, 32 f., 34; hebt den Tempelherren = Orden auf 33 f.

Bhilipp, Don, Herzog von Barma, Biacenza, Guaftalla IV, 379.

Philipp Christoph von Söttern, Kurfürst von Coln, II, 325 f.; be= stimmt Richelien zu seinem Rach-folger 334; von Maillard gefangen 345.

Philipp II., König von Spanien, I, 102; fein Berhaltniß zu England 103 f.; gegen die Reformirten 176 f.; 198, 199, 209, 210, 217; nach der Bartholomäusnacht 240; politische Stellung 264, 282; gegen Beinrich III. 285 ff., 292, 293, 297, 371 ff.; Bertrag mit Mercoeur 377; Constitutionsentwurf 380 ff.; 384 f.; 395; 399; II, 12; 24; Friede mit Beinrich IV, 26; ft. 30.

Philipp III., König von Spanien, Stellung zu Savoyen II, 30, 197; zu Maria Medici 123 f.

Philipp IV., Rönig von Spanien, Stellung zu Maria Medici II, 300; Verbindungen in Frankreich 341; III, 64; verbunden mit Condé III, 96 f.; 135; 223 ff.; ft. 228.

Philipp V., Herzog von Anjou, IV, 103; 111; König von Spanien 121 ff., 123, 125, 172 ff., 183, 194; VI, 181, 188, 259, 271; 275; in Balladolid IV, 200, 201; leistet Bergicht auf Frankreich 209 f., 302; bei der Regentschaft Philipp II. d'Dr= léans 340, 341, 344 f., 350; ver= bunden mit Defterreich 351; Stellung zu Fleury 362 f.; Perfönliches VI,

172, 178; im Rampf gegen Carl III. (VI.) 235, 236, 274, 277; in Sara= goffa 277.

Philipp, Landgraf von Heffen, ges gen die Guisen I, 183.

Philipp Wilhelm, Rurfürst von der Pfalz, IV, 9.

Philippsburg gegründet II, 325; ben Frangofen überliefert 338, 339; 1688 belagert IV, 25; 34; VI, 64. Philosophie des achtzehnten Sahr=

hunderts IV, 269 ff.; 419. Physiotraten IV, 418 f. Biccolomini II, 335, 350.

Pico, Brigida, Fürstin von Miran= dula, IV, 136.

Piemont von den Franzosen eingenommen I, 82; verbunden mit

Richelien II, 368. St. Pierre, Abbé, IV, 326, 399 f.; VI, 257, 284.

Pietistische Schulen bei ben Pro-testanten IV, 74. Bimentel, Don Antonio, in Frie-

densunterhandlung mit Mazarin III, 134 ff.

Pinerolo, befett von Richelien II, 270; an Frankreich abgetreten 304; III, 138; wird savonisch IV, 55. Bisani, Almoro, Relation von 1795

V, 337.

Bitt V, 339 f. Blancius, Geograph, II, 87.

du Plessis=Besancon in Reapel V, 203. du Plessis=Mornay, s. Mornay.

du Plessis-Bralin, Gilbert, f. Pralin.

Plessis=le=Tour, Zusammenkunft Heinrichs III. und des Königs von Navarra daselbst I, 336.

Podewils bemächtigt sich Charleroi's III, 232.

Boiffh, Bersammlung des Klerus zu, I, 165, 166; V, 65. Poitiers, Bertrag von 1577 zu, I,

259.

St. Bol verbunden mit Condé II, 144,

Polen wählt Beinrich von Anjou zum König I, 242; 248; unter bem Einfluß Mazarins V, 205; 1676 Friede mit der Türkei III, 318;

rettet Defterreich 349; Stellung zu Ludwig XIV. IV, 13 f.; nach So-biesti's Tode IV, 70 f.; s. August II, Conti, Louis Frang von.

Politiker in Frankreich I, 246 ff., 251; unter Heinrich III. 338; unter Heinrich IV. 355; in Paris 393; in Deutschland 387.

Poltrot von Mercy I, 186, 215. Pompadour, Madame de, IV, 381,

Pompejaner III, 201.

Pomponne III, 258; im Haag 284; 285; in Schweden 291; 328; laffen 398; 1691 Minifter, IV, 50;

Pondichern von Solländern befetzt IV, 51; französisch 294; englisch

Pontchartrain, Minister, IV, 50ff.; 81 f.; Kanzler, 251; abgesetzt 298. Pontcourlay, Marquis de, II, 402, 405.

Pontoife, Bersammlung von 1561 3u, I, 162 ff., 176; III, 109; V, 16; 93 ff.

la Popelinière, I, 203 n.; über bie Bartholomäusnacht V. 22.

la Porte, Denkwürdigkeiten V, 180 f. Portland, Bentink, Cord, f. Bentink. Portmahon englisch IV, 193, 211. Portocarrero, Cardinal, für Frankreich IV, 91, 111, 114; unter Phi= lipp V. 121.

Portolongone französisch III, 36,

37; spanisch 97; V, 199. Portronal (Annapolis) gegründet

II, 87. Portronal II, 391; III, 246, 251, 258; IV, 256, 360.

Portronal des champs aufgehoben IV, 256.

Bortugal erobert von Philipp II. I, 279; Berhälfiniß zu Spanien II, 374. 375 f.; von Mazarin aufgegeben III, 139; unterstützt von Ludwig XIV. 221, 223 f.; 229; von Spanien anerkannt 238 - 239; ver= bündet mit England IV, 171.

Poffevin, Jefuit, II, 18.

Potier, Augustin, Bischof von Beauvais, nach Richelieu's Tode III, 11; gestürzt 15; 18; V, 291.

Ponet, Kanzler, I, 94; gestürzt V 42, 43.

Prag, Friede von 1635 zu, II, 338. Bragmatische Sanction I, 44 f.; aufgehoben 73; Absicht, sie wieders berzustellen, II, 9.

Pralin, Gilbert bu Pleffis, Bischof von Tournay, gegen die Grundfate Gregors VII. III, 368.

Preußen wird ein Königreich IV, 126, 127; anerkannt von wig XIV. 214. Lud=

Brevoft, Jean, liguiftischer biger, I, 306, 308. Pre=

Prior, Mathew, in Bersailles IV, 205. Briuli, Bietro, über Gully II, 60; über das Confeil Beinrichs IV. 75 n.; Relation von 1583 V, 90 ff.; von 1608 279 ff.

Protestanten, deutsche, Stellung zu Frankreich I, 115, 386 f.; zu Wallenstein und den Spaniern II, 332; zu Richelieu 382, 385; III, 29; V, 12; während der Minorennitat Carls IX. V, 67, 94 ff.; unter Ludwig XIV. V, 240 f.; VI, 175 f., 176 f.

Protestantische Colonien in Ame-

rifa I, 221; II, 87.

Provence unter Savogen I, 375; unter Carl Guise II, 10; unter Vitry 319.

Provinzialbriefe von Pascal III, 124, 273.

Provinzialmiliz unter Franz I. I, 83.

Provinzialstände unter Ludwig XIV. III, 200, 201.

Progart, Abbé, IV, 284 nn.

Brubent, Sauptmann von Caen, , 179.

de Prye, Marquise, IV, 348, 354. Buge ol vermittelt zwischen Richelien und Olivarez II, 356.

Buffort bei der Juftigreform III, 188 f.; 406.

du Buy in Montauban II, 193; in Montpellier 196.

Punlaurens für Richelien II, 299; 344 f.; verhaftet 401; nach Siri V, 119. 121.

Bunfieur de Sillern f. Sillern. Phrenäischer Friede III, 138 f.; V, 299.

Quadrupel Alliance zwischen Frankreich, England, Holland, Dester-reich IV, 340.
Quesnay, Physiokrat, IV, 418.
du Quesne III, 320; gegen die Barbaresken 347, 348.
Quesnel, Pascal, IV, 251; in Holland 253; Berdammung seines Buches 256 f.; VI, 307.
Quietismus IV, 77, 249; VI, 155, 160.
Quiroga, Pater, II, 338.

**R**abelais, Satyriker, I, 133 f. Racine, Tragifer, III, 269 f.; 409; IV, 407, 408. Raimund VI. von Toulouse I, 22, 27, 28. Rambonillet, Schilderung, VI, Rambouillet, Marquise be, III, 264; VI, 302. la Ramée, Philosoph, I, 238, 272, 276. Ramillies, Schlacht bei, im Jahre 1706, IV, 163, 164. Ranhau, Josias, gefangen III, 25. Raftatt, Friede von 1719 zu, IV, 217. Ravaillac II, 108 f. Reformation in Genf I, 121 ff. Reformirte, f. Sugenotten. Regensburg, Kurfürstentag zu, II, 276 f., 279; 337; Reichstag von 1688 zu, III, 350 f., 354 ff. Regie ftatt der Pacht der Ginfünfte eingesetzt IV, 352; abgeschafft 358. Relazione di Francia 1605 von Ang. Badoero V, 278 f. Relazione di Francia ed Olanda 1629 von Zorzo Zorzi V, 284 ff. Renaudie, de la, I, 146 ff.; ft. René von Lothringen I, 140. Restitutionsedict Ferdinands II. II, 276, 277; 306; 332; zurückge= nommen 338. Retz, Herzog von, Bruder bes Car-binals, III, 132 f.

Ret, Cardinal von, f. Gondi.

II, 363. Richardot I, 394. de Richelien, Franz du Pleffis, II, 206 f. de Richelien, Armand du Plessis, II, 143; Staatssecretar, 157; 162; 180; Günstling von Maria Medici, 204; 207 ff.; Minister, 208; 211 ff.; nad dem Frieden von Barcelona 230 ff.; Ornano gegenüber 233; Concentration der foniglichen Macht 235 ff., 406; 249; vor Nochelle 250 f., 252; 254; nach Italien 257; Friede mit England 259; Berhalten zum Protestantismus 262, 263; in Italien 269 ff., 275; verbunden mit Guftav Abolph 275, 279; seine Bolitik 286 f., 303 ff.; läßt Montmorench 317; allmächtig 320; hinrichten nimmt Lothringen 329; 334; nach der Schlacht bei Nördlingen 343; beginnt Krieg mit Spanien 346 f.; Berbündungen 358 ff.; hebt die Marine 371 ff., 375 ff.; Stellung zu den Protestanten 383 f.; Differenzen mit dem Papst 385 f.; mit bem Alerus 387 f.; begünstigt die Jesuiten 390; erhebt Cingmars 395; perfönliche Stellung 400 ff.; feine Familie 402 f.; sein Handwesen (Palais Ronal, Hotel Richelieu) 406 f.; st. 410. — Richelieu im Jahr 1642; begünstigt die Literatur III, 266; begründet das Snftem der Abministration IV, 308; Stellung zu Bater Joseph V, 121; politische Stellung 166 f.; sein Ansehen 169; Allgemeines 173; 179 f., 182; feine persönlichen Ansichten 188, 189; nach Dupun 159; nach Dupleir 167, 168; nach Bialart 168; nach le Clerc 171; angegriffen von Levafior 171 f.; nach Griffet 172; nach A. Jan 172 f.; nach Contarini 288, 289.

Reuchlin, Humanist, I, 112.

Rennionskammern von 1679 III, 336 ff., 342 f., 356; 401; IV, 64. Rhé erobert von Soubise II, 217,

224, 225, 245, 247, 248. Rheims unter Carl Guife I, 141;

Manufactur daselbst III, 177.

Rheinbund von 1658 III,

für Ludwig XIV. III, 213.

Rheinfelden, Kampf bei,

Memoiren des Cardinals Riche= lieu: Allgemeines V, 137 ff.; Ber-hältniß zu Siri 148 ff.; Erganzung 158 ff.; gegen ihre Echtheit 174 ff.; für dieselbe 178 ff.; ihr Entwurf 178 f.; ihre Theile 181 ff.; ihre Glaubwürdigkeit 183 ff., 185. Politisches Testament Richelieu's,

feine Echtheit V, 187 ff., 190.

Richelien, Herzog von, vor Neapel

V, 202. Richer, Edmund, Syndic der Sorsbonne, II, 134, 388.

Rieux, Graf, bei Castelnaudari II, 315, 316.

Rinaldo, Herzog von Modena, IV. 136.

Rios, Marquis de los, spanischer Befandter in Frankreich, IV, 105; über das Testament Carls II. 116; bei Philipp V. zu Berfailles 120.

Riquet legt den Canal du Midi an III, 182.

Rivarol V, 100 n.

la Rivière, Brrtrauter des Berjogs von Orléans, III, 20.

de la Rochefoucauld, Frang, I, 182; ft. 238.

de la Rochefoncauld, Cardinal, gegen die Sugenotten II, 226.

be la Rochefoncauld, François VI., Herzog, gegen Mazarin III, 78; 81; erhebt sich mit Condé 95; 104; seine Maximen 271; über Retz V, 214;

ft. VI, 307.

Rochesse I, 134, 203, 206, 207, 211, 241; erlangt religiöse Freiheit Heinrich IV. daselbst 344; Berfammlungen der Reformirten II, 149, 183, 188; lleberwältigung ber Stadt 224 f.; 240; 247; Belagerung unter Richelien 249 ff.; Einnahme 252; Rückfehr zum Katholicismus III, 390.

Rocron belagert von de Melho III, 16; 22; in Sänden Condé's

117.

Römische Archive V. 92.

Roesbeke, Schlacht bei, I, 40.

Rohan, Herzog von, II, 44; in Saumur 129, 130, 131; erhebt fich 146, 147; 171; für Maria Me= - dici 175; 185, 189, 193; unter Richelien 217 ff.; erhebt sich 246;

257; 260; unterwirft sich 261: - General in Granbundten 304; 348; räumt Graubundten 355; erhebt fich für Condé III, 95; V, 157. Roland gegen den Frieden mit den

Sugenotten I, 308.

Romorantin, Edict von 1560 zu,

I, 150.

Ronquillo, Don Bedro, III, 307. Ronfard, Bierre, Dichter, I, 274 f. Rofières, Frang von, I, 290 f.

de Rosny, s. Sully.

Rossignol, Gelehrter, Einwohner von Baris, in der Neduction von 1652 III, 108.

Rosso, Andr., V, 42.

Rouen belagert von Heinrich IV. I, 390, 391; Notabeln baselbst II, 51 ff.; unter Ludwig XIII. 170 f.

Rouffeau, Romandichter und Bo-litifer, IV, 420 f. Rouffel, Reformator, I, 111, 114, 118, 129.

Rouvigny, Lord Gallway, in Fr= land IV, 43.

Rubens, Beter Paul, Maler, II, 281; 409.

Rucellai in den Geschäften von Maria Medici II, 172.

Ruel, Richelieu in, II, 401, 406. Ruggiero, Cosimo, in der Um-gebung Mencons I, 243.

Ruffel, Udmiral, IV, 44; bei Barcelona 44, 48, 54.

St. Ruth an der Spitze der Fr= länder IV. 43.

Runter III, 297; ft. 320.

Ruggini, Carlo, über die Unter= handlungen von Anfiwif IV, 67 n.; 204 n.

Rufwif, Congres von 1697 zu, IV, 57 ff.; Friede zu, 65.

Sablé, Marquise de, im Sansenisten= streit III, 256.

Sachfen, Marschall von, unter End=

wig XV. IV, 378. Sach, Reffe Arnaulds, III, 258. Sagredo, Gio., Relation von 1656 V, 298.

Saint = Aignan, Herzog, III, 374; Gefandter in Spanien, V. 268.

Saint-Antoine, Rampf in, III, 104, 105.

Saint = Aulaire, Geschichte der Fronde V, 223.

Saint=Cloud gebaut IV, 234.

Saint=Chr gegründet III, 413 f.; unter der Maintenon IV, 238, 241, 243.

Saint=Chran, Abbé von, du Ber= ger de Hauranne, gegen die Jefuiten II, 390 f.; verhaftet 392; freigelaffen III, 7.

Saint=Denis, Kampf bei, I, 199; Heinrich IV. wird katholisch daselbst

413.

Saint=Foi, Hugenottenversammlung zu, II, 35; an Ludwig XIII. übergeben 192.

Saint = Germain, Bersammlung von 1562 daselbst I, 168 f.; Motabeln= versammlung von 1583 269; Friede von 1668 III, 241; Empfang des Klerus von Ludwig XIV. 367.

Saint = 3bal in Berbindung mit

Spanien III, 70.

Saint-Louis, Kammer von, III, 49, 50.

Saint = Pierre, Abbé, IV, 326, 399 f.; VI, 257, 284.

Saint = Ruth an der Spitze

Irlander IV, 43.

Saint=Simon II, 290; für Ri= cheften 294; 395; feine Politif IV, 314, 315, 358; Memoiren: Allgemeines V, 251 f.; über Boucherat, Harlah, se Camus V, 253—254; über Desmarets, Sourdis, Guillera= que 254; Condé und Rose 255; über Ludwig XIII. 259; über Billars 260 f.; im Widerspruch mit bemfelben 261; gegen Bendome 262 ff.; für Orleans 265 ff.; für Ca= tinat 269; Kritif 269 ff.

Saint=Sulpice, Schule von, IV,

72, 79; 250.

Salamanca in Baris II. 356 f. Salazar, Rathschläge an Philipp II. I, 382.

Salcedo, faliche Unklagen I, 287. Salces französisch II, 398. Salisches Erbrecht I , 35. de Salufte, Buill., f. Bartas.

Saluzzo von dem Herzog ven Sa= vohen erobert I, 326 f., 336; favo= nisch II, 30; von Richelien befetzt

Salzgabelle eingeführt und erweitert unter Colbert III, 175; V, 49; 1787 aufgehoben 364.

Sancerre erhält den Frieden I, 242.

Sanction, pragmatische, Carls VII. und des Klerus I, 44 f.; 74. Sanch, Harlah de, I, 337; erstennt Heinrich IV. an 353; Fis nanzminister II, 51; tritt ab 56.

Santarel II, 236.

Sanuto, Marino, Diarium V, 35. Saragossa in Händen Philipps V. IV, 175, 201; VI, 233, 243, 244. Sarpi, Fra Paolo, f. Baolo.

Saumaise, Claube, III, 260 f. Saumur hugenottisch II, 44, 129. de la Sauffane, André, gegen die Illuminaten V, 129.

Savaron, Jean, Sprecher bes britten Standes, II, 139.

Sayoyen I, 82; II, 28, 31, 32; verbunden mit Frankreich II, 105; Stellung zu Spanien 197, 198; 201, 246, 255; erobert von Richelieu 275; für Ludwig XIV. III, 318; IV, 47, 55, 56; beim Tode Carls II. von Spanien IV, 113, 116, 125, 165 f.; 168 f.; Friede mit Ludwig XIV. 214, 215; V, 328.

Scaliger, Joseph, Philolog, I, 272; verläßt Frankreich III, 260.

Scarron, Komifer, III, 409. Sceau, Schilderung, IV, 235; VI, 184, 216 f.

Schaub begünftigt Dubois IV, 344. Schelstraten, Emmanuel, für das

Papstihum III, 371. Schönborn, Joh. Philipp von, Kursürst von Mainz, III, 213.

Schomberg, Heinrich von, II, 36, 201; Minister, 211; 232; in Roschelle 252; unter Richellen 269; 289; in Languedoc 315, 319; bei Castelnaudari 315; st. 319.

Schomberg, Marschall, in Portugal -III, 224; im Elsaß 356; in England V, 250; in Frland IV, 42; ft. 43; VI, 80.

Schottland, Unruhen gegen Eng-land II, 378 ff.; für Jafob III. IV, 182.

Schulen unter Beinrich II. V, 57,

Schweben unterstützt von Richelien II, 305, 306; nach Gustav Adolph's Tode 338; 355; verbündet mit Ri= chelien 359; fiegreich gegen Dester-reich III, 28 f.; 30, 31, 237 f.; alliert mit Frankreich 291; gegen Brandenburg 317'; 327; zur Zeit der Reunionsfammern 344; jallirt mit Brandenburg 419; um 1714 IV, 216; V, 205.

Schweiz I, 58 f., 70, 72; vers bundet mit Katharina von Medici 195; unterftütt bie Sugenotten 301-302; Beinrich den III. 336. 337; Ludwig den XIV. 291 f.

Scotti, Munting, Stellung gu Richelien II, 384, 388, 389.

Seehandel unter Colbert III, 180 f.

Seemacht, französische, um 1535 V, 41; um 1549 49 f., 55; um 1572 73; um 1574 83; um 1641 289; unter Richesien II, 238, 248; dominirt im Mittelmeer 371 ff .: unter Mazarin III, 35; um 1648 V, 292; um 1671 305; im Jahr 1676 III, 319; unter Cosbert 403 f.; um 1680 V, 309; um 1687 IV, 12; 233; unter Fleury 369; zerftört 379, 380; im Unfblühen 384; unter Choiseul 388; um 1734 V, 327 f.; um 1752 333.

Seemacht, englische, im spanischen Erbfolgekriege IV, 171, 172, 176, 223; wird die herrschende 386.

Sega, papftlicher Muntius, gegen

Magenne I, 401. Seguier, Bierre, Parlamentspräfident bei den Sitzungen von 1559 I, 136, 138.

Seguier. Bierre, Rangler, unterwirft sich Ludwig dem XIV. III, 109; ft. 275.

Sehu, Tertull., Hugenott, VI, 176. de Seignelan III, 358; nach Colberts Tode 407, 414, 415.

Senef, Treffen bei, 1674, III, 311.

Serranus, eine Mengerung Ratharina's von Medici nach der Bluthoch= zeit V, 109 n., 110.

Servet, Michel, in Genf I, 126. Servien, Anhänger Mazarin's, III, 88, 91, 332.

de Sern, Mademoisselle, V, 265 f. Sevigné, Marquife de, Briefe III, 271 f.

Sillery, Nicolas Brulart de, Kauz-ler, II, 75; 162; erster Minister, 201, 202; entlassen 205; V, 160, 164; im Zwist mit Bienville V, 161; ausgejöhnt 162; 164 ff.

Sillery, Punfieur de, II, 162. 201; gegen Maria Medici 204, 205; nach den Memoiren des Cardinals Richelien V, 160 ff.; gegen Bienville 161; gegen Maria De= dici 162; gestürzt 164; 165 ff,

St. Simon II, 290; für Richelien 294; 395; seine Politif IV, 315, 358; Memoiren: Allgemeines V, 251 f.; über Boucherat, Harlay, le Canus 253—254; über Desmarets, Sourdis, Guilleragne 254; Condé und Rose 255; über Ludwig XIII. 259; über Billars 260 .f.; in Widerspruch mit demfelben 261; gegen Bendome 262 ff.; für Orle= ans 265 ff.; für Catinat 269; Rritif 269 ff.

Simonie unter Heinrich III. V, 91.

Singlin, Beichtvater von Portroyal, III, 243, 245.

Singenborf IV, 134 n.; Bericht über Ludwig XIV. V, 273; VI,

Singheim, Treffen bei, III, 315. Siri, B., Antor ber memorie re-condite, V, 148; über die Ilumi= naten 120; Berhältniß zu den Me= moiren Richelieu's 147 ff.; bei Brimani 303.

Sirmond, Jakob, III, 272. Sirtus V, Papst, I, 299. Sobieski III, 318; rettet die Christenheit 349; Wahl nach seinem Tode IV, 69.

von Söttern, Philipp Christoph, f. Philipp Christoph.

Solari, General, IV, 149.
Soiffons, Graf von, Charles de Bourbon, II, 72; veröunden mit Condé 118, 119, 231; gegen Rischelieu 246, 283; 289; gegen Ludwig XIII. 354, 355; verbunden mit Bouillon 392, 393; st. 394.
Berschworen gegen Richelieu V, 287 f. Soifsons, Gräfin von, begünstigt von Maria Medici V, 161.

Sold eingeführt I, 47, 48.

Soldini, Beichtvater Ludwigs XIV., IV, 284 n.

Sophie, Kurfürstin von Hannover, Ludwig XIV. über sie VI, 11; ft. 313.

Sophie Charlotte, Königin von

Preußen, IV, 229.

Soranzo, G., Relation von 1558

V, 61 f.

Sorbonne I, 111 ff.; Streit mit Franz I. 114, 116, 130, 135, 143, 272; erklärt Heinrich III. für abgesetzt 333; für Mendoza 371; 374, 378—379; 394; serkennt Heinrich IV. an II, 6—7; gegen die Jesuiten 47, 132; begünstigt von Riche= lieu 321; für ben Papft 388, 389; III, 249, 250; 260; gegen Inno-cenz XI. 365; IV, 21 — 22; gegen die Komödie VI, 115; für die Bulle Bineam Domini IV, 255; nimmt die Bulle Unigenitus an 297; ben Jansenisten geneigt 327; unter Fleurn 360; nnter Ludwig XV. 422.

Soriano I, 152. Sonbife, Bergog von, an der Spite der Sugenotten IV, 147; V,

183.

Souches, Graf von, faiserlicher Ge=

neral, III, 310.

Sourdis, Henry d'Escoubleau, II, 223, 371, 377, 405; bei St. Si-mon V, 254; bei Elisabeth Charlotte VI, 4.

Souveränetät, Begriff derselben nach Jurien IV, 393.

Spanheim, Gzechiel von, brandenburgischer Gesandter, III, 356; Bericht über Fraufreich V, 237; Bersönliches 241 f.; Bericht von 1688 242 ff.; VI, 150, 153, 185. Spanien I, 219 ff.; bei der Ligue

292, 293; für die Buifen 359 f.;

366; hat das Uebergewicht in Frankreich 369 ff., 375 ff.; Stellung zu Mahenne 395; II, 10; Krieg mit Heinrich IV. II, 12 ff.; Friede 26, 91 ff.; Abtommen mit den Niedersanden, 96; 102; bei und nach Heinrichs IV. Ermordung 109, 110; Stellung zu Maria Medici 123, 124, 177; zu Savoyen 197; -200; 202; bei Richelien's Auftreten 213; 215, 217-218; Friede mit Frankreich 227, 228 f.; verbunden mit Savonen 255; 269; Stellung zu Maria Medici 300 ff., 308. 314; Berhältniß zu Wallenftein 332 f.; 341; Krieg mit Frankreich 346, 353, 368, 371 ff., 376; zu Riche- lieu's Zeiten 381 ff.; im Jahre 1641 393, 396; 398; Friedensunterhandlungen mit Mazarin III, 37 f., 40, 64; verbunden mit Ludwig II. Condé 76 f.; 87; 1652 Bertrag mit Condé 96 f.; in Unterhandlung mit Crom-well 127, 128: 130; Friede mit Mazarin 138; Rangstreit mit Ludwig XIV. 210 f.; Erbstreit mit dem= sciben 220 ff., 235; erfennt Portusgal an 239; 241; verbunden mit Holland 304; Friede mit Ludwig XIV. 326; 1683 Krieg gegen Lnd-wig XIV. 352; im Jahr 1697 IV, 63, 91 f., 96, 101, 122; Berhand-lungen vor dem großen Kriege V, 123; im spanischen Erbfolgekriege IV, 171 ff.; für Philipp V. 175, 194, 201, 267; unter Philipp V. 292 f., 364, 365; verbunden mit Ludwig XV. IV, 387; zur Zeit der Barthoslomäusnacht V. 24; verliert Neapel 200; erhält es wieder 206, 207, 209; in Berbindung mit den Frondeurs 239.

Speier vermüftet IV, 37; VI, 185. Spinola, Ambrofio, in den Nie-derlanden II, 91, 103; gegen Ne-vers Gonzaga 269.

Spinola in Neapel VI, 195.

Städte, ihre Entwicklung I, 36 ff., 40, 41; unter Beinrich IV. 382, 408.

Staffarda, Schlacht ben, 1690, IV, 41.

Stände Frankreichs nach Suriano V, 65.

Ständeversammlung zu Orléans unter Carl VII. I, 47; vom Jahr 1560 158 f.; V, 14; 1561 zu Ponz toise I, 162 ff., 176; V, 93; 1576 zu Blois I, 254; V, 27; 1588 daz jelbst 321 ff.; 1614 zu Paris II, 138 ff., 143; Art ihrer Berufung V, 93 f.

Stahremberg, Graf von, in Spasnien IV, 201; VI, 251, 277. Stanislans Leszcypuski, f. Leszs

czynski.

Stanhope IV, 340, 341, 342;

V, 268; VI, 276. Stella, Z. M., Relation vom Oct. 1498 V, 36 n.

Stempelpapier in Frankreich eingeführt III, 122.

Stenay, Bertrag von, III, 87. Stephanus, Henricus, Lexifograph, I, 271.

Steuern I, 38, 40, 46, 47, 48, 53—54, 144, 152, 163; unter Rischellen und Mazarin III, 42 ff., 45; vom Parlamente abhängig 51,

Strada, Famian, V, 4.

Straßburg wird französisch III, 341; IV, 65, 66; 216.

Strattmann, Graf, IV, 31. Stroggi, Bietro, I, 98, 99, 226; am frangöfischen Bofe 55, 59.

Strozzi, Filippo, I, 281, 282. Stuart, Maria I, 140, 225. Sturm an Melandthon I, 115 n.

Sthrum, General, bei Höchstädt 1703 geschlagen IV, 150.

Successionsstreitigkeit Jülich=Berg=Cleve II, 96 ff. Sugor, Abt von St. Denis, I, 23 f.

Sully I, 413; II, 29. 55; an ber Spitse der Finanzen 55 ff.; 59 f.; Persönliches 60 f.; für Acerbau 85 f., 87; bei dem Zerwürfniß zwischen Benedig und Rom 90; verbunden mit Condé 118; scheidet aus bem Conseil 121, 122, 128 f.; an der Spitze der Hugenotten 147; bei dem Frieden von London V, 157 f.; über Sillern 165; bei Richelien V, 189 - 190.

98. St. Sulpice, Schule von, IV, 72, 79; 250. Sunderland VI, 285. Sundgau den Frangofen fzugeftanben III, 32.

Sully, Sohn des Ministers, III,

Surate, Franzosen in, III, 180. Suriano, Michel, Relation von 1562 V, 64 f.

Laille unter Carl VII. I, 47; unter Carl VIII. V, 33 f.; unter Ludwig XII. II, 49; V, 36; unter Franz I. V, 39, 49; in Hänben ber Partisans III, 43; verringert unter Mazarin 49; unter Colbert 174, 175; willfürlich eingezogen 385; unter Chamillard IV, 265; aufgehoben 1787 V, 357, 361.

Tallard, Herzog von, Camille, Gesandter in England, IV, 94; 152 ff.; 156; geschlagen und gefangen bei Söchstädt 1704 IV, 157; VI, 210. 213, 214; nach ber Schlacht VI, 215, 221.

Tallehrand, Henry de Chalais, II, 234; ft. 235.

Talon, Omer, General = Procu-rator III, 9; sein Berhältniß zu ben Memoiren Richelieu's V, 177. Tarent, Brinz von, III, 115, 132 f.; VI, 69.

Targione, Pompeo, Kriegsban-meister, II, 250.

Tassis, Joh. Bapt. de, I, 288, 292, 415; II, 68.

Tavannes I', 203, 235; in der Normandie 378; in der Bartholomäusnacht V, 77; 107.

Teligny, Schwiegersohn Coligny's, I, 234, 238; V, 77.

le Tellier, Michel, III, 91, 100; Minister, 157, 166 f.; V, 303, 304; nach Fouquets Sturz III, 167, 240, 368; Stellung zu Colbert 399; gegen die Reformirten 414-415; 302, 304.

le Tellier, Beichtvater Ludwigs XIV., IV, 257 ff., 298; entfernt

326.

Tello bei der Belagerung von Amiens II, 23.

Tempelherren aufgehoben I, 33. Temple, William, III, 237; über Ludwig XIV. 281.

Terracena, Gonverneur von Ant= werpen, Marquis de, IV, 164.

Terran, Generaladvocat, IV, 416, 417.

Tessé, Graf, in Orange III, 394. Testament Carl's II. von Spa= nien IV, 110 ff.

Testament Ludwig's XIV. IV, 302,

303, 322 ff.

Teftament, politisches, von Riche=

lieu, f. Richelien.

Hoffränlein der Theobon, von, Hoffräulein der Herzogin Glifabeth Charlotte VI, 21, 24 ff.

Thermes, Marschall, Instruction

deffelben I, 154.

Thomaso, Pring von Savoyen Correspondent Mazarins V, 195;

in Meapel 207, 208.

Jacob August, be Thou, schichtschreiber I, 192; II, 36, 82; im Finangrath 122; über den Rrieg von 1562 V, 17; über Beinrich III. 27, 29.

de Thou, Franz Angust, Sohn des Borigen, II, 396; hingerichtet 397;

Tiepolo, Lorenzo, Relation von 1708 V, 320 f.; von 1723 über Law 322 ff.

Tilly geschlagen bei Leipzig, II, 306.

Tiraboschi V, 3.

Töföli gegen Desterreich III, 347. Toiras II, 248; gegen Richelieu 300; abgesett 319, 342, 395; V, 198.

Toledo, Bedro de, bei Heinrich IV. III, 93 ff.; nach beffen Tobe 110. Torch, Minister Ludwigs XIV., IV, 116, 118 f.; im Haag 190 ff; im Frieden von Utrecht 205; V, 138,

Tortosa eingenommen VI, 251, 252. Tofinghi, B. B., verwundet Co= ligny V, 76 f.

Tostana eingetauscht von bem Berzog von Lothringen IV, 365. Touchet, Marie, II, 67.

Toul wird frangösisch I, 101. Toulon unter Ludwig XIV. IV.

54, 175 f.; V, 309; 320. Toulouse, Graf von, legitimirter

Sohn Ludwigs XIV., IV, 172, 173; VI, 189.

Tournai wird französisch III, 233,

Tourvisse unter Ludwig XIV. III, 320; IV, 40, 44; in Touson IV, 48; nach der Schlacht von La Hogue 224; VI, 94, 96.

Trautmannsborf, faiserlicher Be= vollmächtigter, in Münfter III, 27. Tremblai, Leclerc de, f. Joseph.

Tremonisse, de sa, beim Resigi= onswechsel Heinrichs IV. II, 34, 36; für Maria Medici 175, 190. Tremonille, Charles de la, für

Condé III, 95.

Trianon unter Ludwig XIV. IV, 235; VI, 227. Trient, Concil von, 191 f.

Trier in Händen Frankreichs II, 326; Spaniens 345; mit Ludwig XIV. verbunden III, 213; von ihm eingenommen 312; VI, 3; in Hän-den der Deutschen III, 321; Frankreichs IV, 34; Marlboroughs 157.

Triplealliance von 1668 zwischen Schweden, England, Holland III, 238, 284; 1718 zwischen Frankreich, England, Holland IV, 340.

Triviran, Dom., über Ludwig XII. V, 37.

Tromp, Abmiral, III, 33, 34. Trongon, Borsteher von St. Sul-pice, IV, 72; V, 164. Trongs, Instruction der Stadt für

die Ständeversammlung von 1593 I, 394, 395.

de Turenne vermählt mit der Erbin von Sedan I, 390.

de Turenne, Henry de sa Cour d'Anvergne, Vicomte, II, 364; III. 25, 30, 31; für das Parsament 63, 76 ff.; verbunden mit Mazarin 99, 103, 104; gegen Condé 116; vor Valenciennes 125 f.; vor Dünkirchen 130; nach Fouquets Sturz 167, 224, 227; gegen die Niederlande 232; V, 304; wird fatholisch III, 258; im hollandischen Kriege 294, 303, 305, 310; im Elsaß 313;

fein Charafter 313 ff., 316, 317; für Reunion ber Sugenotten 376; ft. 319.

Turin, Schlacht bei, 1705, IV, 169; entsetzt im Jahre 1706 VI, 240;

Türken alliirt mit Franz I. I, 83; geschlagen am St. Gotthardt III, 217; 1676 Friede mit Polen 318; vor Wien 347, 349; IV, 23; 38, 69, 181; V, 330, 331; VI, 32. Throl im Jahre 1703 IV, 146 ff.

Ubaldini, II, 150.

Ubilla y Medina, Don Antonio de, spanischer Staatssecretär, IV, 97,

Ungarn III, 319, 327, 347; fommt an Desterreich IV, 22; gegen Dester= reich 150, 180.

Unigenitus, Bulle, IV, 259 f., 295 ff., 344; 353 - 354; 359; ge=

fetilich 360. UIm, Abkunft von, II, 198. Urban VIII., Kapft, II, 202; Stelsung zu Richelieu 221, 223; zu Spanien 255; Differengen mit Richelieu 386 ff.; gegen Mazarin III, 6.

Ursins, Madame des, IV, 198; ihr Einfluß in Spanien V, 321; VI, 197, 241, 313; Briefmechfel mit Madame de Maintenon V, 265 f. Utrecht, Friede von 1713 zu, IV, 213 ff.

de la Bacquerie I, 67. du Bair in Streit mit Epernon II, 157, 171; ft. 194.

Balencia von Beterborough eingenommen IV, 173; an Philipp V. zurück 175.

Valenciennes französisch III, 320, 326.

Valentino is, Herzogin von, I, 132, 139; ihr Einfluß 224; V, 51.

Valesius, Henricus, Philolog, III, 272.

la Valette, j. Epernon. de la Valette, Cardinal, II, 348, 386.

de la Ballière, Louise, III, 206; IV, 232; V, 301; VI, 198.

Valromen frangösisch II, 31. Baltelin verbündet mit Frankreich II, 89, 199, 202; von Frankreich in Befitz genommen 214-215; 222. 229; V. 182.

Bassy, Tumult zu, I, 178; 186; V, 17 ff.

Bauban, Sebaftien de, III, 294; nimmt Balenciennes 320, 329 f.; erobert Luremburg 353; vor Phis sippsburg IV, 25, 34, 36; in den Niedersanden 196, 271; Reform im Seere IV, 313.

Bandemont, Herzog von, Gouver= neur von Mailand IV, 112, 125; V, 269.

Belasco, Connetable, II, 12 f. Belasco, Admiral, II, 372.

Bendome, Cafar, Herzog von, II, 27; erhebt sich für Condé 156; für Maria Medici 175; 231; 233, 235; flüchtet nach England 401; kehrt zurück III, 7; 71; vor Bordeaux 117; 143; V, 157 f. Bendome, Louis Joseph, Herzog

von, erobert 1697 Barcelona IV, 63; VI, 145; in Stalien 137; 147 f., 149; gegen Savonen 166 ff.; in den Riederlanden 185 ff.; in Spanien 201; 222, 224; V, 262 ff.; VI, 274, 275.

Benedig, I, 411; II, 198; allirt mit Frankreich und Savoyen 200-201, 255; III, 417.

Benier, Franc., Relation von 1740 V, 330 f.

Benier, Girola 1689 V, 316 f. Girolamo, Relation von

Benier, Juan Ant., Relation von 1533 V, 38 f.

Benier, Biero, Relation von 1696 V, 317 ff.

Bentadour, Graf von, I, 250. Bentadour, Herzogin von, Elisabeth Charlotte VI, 11, 91, 99. Verdun wird französisch I, 101.

Vergennes, Minister unter Lud-wig XVI., V, 342, 343.

du Berger de Sauranne, f. St. Chran.

Berneuil, Marquise de, II, 67 f., 69

Berfailles gebaut III, 404; IV, 235; V, 243; VI, 173, 273 f.; Hof=leben IV, 236 f.; Motabelnversamm= lung von 1787 daselbst V, 338, 353. Berforis, Sprecher, I, 254.

Bervins, Friede von 1598 gu, II, 26 f., 89.

Vialart, Bischof von Chalons, III, 256.

Bialart, C., über Richelien V. 168 ff.; politische Ansichten 169, 190.

de Vic in Unterhandlung mit den

Sugenotten II, 36.

Victor Amadeus von Savonen. Abkunft mit Richelien II, 304; 348; ft. 368.

de la Vieuville, Finanzdirector, III, 93.

de la Vienville, Rachfolger Sil= lery's, II, 205 f., 210; nach den Memoiren des Cardinal Richelien V, 160 ff.; in Zwist mit Sillery 161; unterwirft sich 162; gegen

Sillery 163; 164; nach Sillery's Sturz V, 165, 166; gestürzt 182. Lissanca, Marquis de, IV, 107. Billani, spanischer Agent, II, 333. Billars, Sieur de, in der Nor-mandie, I, 378; tritt zu Heinrich IV.

über 419.

Billars, Marichall Louis Gafton, Duc de, 1688 in München IV, 26, 146 f., 151; in den Cevennen 159; an der Mosel 160, 161; in Schwasen 180; in den Riederlanden 196. 213; in Raftatt 217; 222, 224; 354 n.; VI, 252, 265 f., 310; nach St. Simon V, 259, 260 ff.; im Widerspruch mit ihm 261 f.

Billaviciosa, Schlacht bei,

201.

Villemain über St. Simon V. 251 f.

Villeneuve IV, 366.

Billeron, Nicolas, gegen die Ligue I, 296; 359, 371; Minister, II, 48, 75; 83, 90, 102; gegen d'Ancre 161; aufs neue Minister, 162; V, 26.

Visservon, François, in den Nieder-sanden IV, 54; in Italien 136; ge-fangen 136; VI, 201; in den Nie-dersanden IV, 162, 163 f.; 224 f.; VI, 235, 236; vom Hofe verwiesen IV, 345; Charafteristisches VI, 201, 238.

Bilmercati, Bernardin, V, 59.

Binci, Leonardo da, I, 91. Bincam Domini Cabaoth, Bulle,

IV, 254 f., 260.

Biole, Parlamentsrath, gegen Masgarin V, 221, 222, 236.

Bireton von Endwig XIV. einge= zogen III, 342 - 343.

Vitry, Louis de l'Hopital, Marquis,

geht zu Heinrich IV. über I, 416. Bitry, Nicolas, Sohn des Vorigen, tödtet d'Ancre II, 161; Gouverneur

der Provence, 319; in der Bastille 401; frei III, 7. Bittorj, Rob. de', V, 300. Boisin, Kanzler, für die Feluiten IV, 298; Finanzminister VI, 260. Boltaire IV, 407 f., 409; V, 187.

2Ballenstein besiegt Mansfeld II, 242; nach Stalien 273; entlaffen 277; erhebt fich 324, 331 f., 333 ff.; abgesett 336; ermordet 337.

Walpole, Horace, IV, 417 n. 3. Wasenaer über Wilhelm III. von Oranien VI, 153.

Beinsteuer unter Chamillard IV.

Wend im Dienft der Bergogin Glifabeth Charlotte VI, 21 f., 30, 31, 84, 114.

Werth, Johann von, fällt in Frankreich ein II, 339, 350; 355; gefaugen 363; III, 24.

Best-Indien, Franzosen in, II, 399.

Wien von den Türken belagert III. 349; IV, 23.

Wilhelm von der Normandie in England I, 21.

Wilhelm III. von Oranien im Krieg gegen Ludwig XIV. III, 294, 297, 299 f.; erobert Bonn 308; gegen Condé 310; gründet die hollandisch= schwedische Affociation 345; in England IV, 27, 29, 31; in Frland 43, 45; nimmt Namur 54; bei dem Frieden von Anfiwif 57, 58; 60 ff.; 64 n.; für Ferdinand von Baiern

93, 94, 96; 99 f.; gegen Ludwig XIV. 129 f.; seine Bedentung 138; um 1688 V, 244; in London 248, 250; gehaßt und geachtet in Frankreid VI, 80 f., 82, 97—98; im Krieg gegen Frankreid 94, 97; vor Namur 125; Persönliches (Msassinates) 90, 97, 98; 102, 118, 132, 142, 146; auf Jakobs II. Manises 144; 153; Berhältniß zu Ludwig XIV. 178; st. 202.

Witt, Johann be, III, 225, 228, 229, 236, 284; unterhandelt mit Homponne 285 f., 290, 297; ft.

299.

Wittenweier, Schlacht bei, II, 364. Worms verwüstet IV, 37.

Nupern französisch III, 130, 324, 326.

Zeitung, erste französische, II, 321.
Zen, Melation von 1737 V, 328 f.
Zentha, Sieg von, IV, 70.
Zinssuß unter Heinrich IV. II, 52, 57.
Zölle im Innern Frankreichs aufgehoben III, 175; V, 362.
Zorzi, H., über Ludwig XII. V, 36.
Zorzo Zorzi, Melation von 1629 V, 284 ff.

Drud von F. A. Brodhaus in Leipzig.

Verlag von Duncker & Humblot in Seipzig.

# Geschichtsbilder

aus ber

### Lutherischen Kirche Livlands

vom Jahre 1845 an.

Von

### G. G. Adolf von Karlek.

3meite Unflage.

Preis 1 Thir. 15 Sgr.

Die

# Baltischen Provinzen Rußlands.

Politische und culturgeschichtliche Aufsätze

von

#### Julius Edardt.

Zweite Auflage.

XIV und 460 Seiten. 8. Preis 2 Thir. 20 Sgr.

## Baltische und russische Gusturstudien

aus

zwei Jahrhunderten.

Von

#### Julius Edardt.

XIV und 552 Seiten. 8. Preis geheftet 3 Thir. 6 Sgr.

# Bürgerthum und Büreankratie

in ben

### Ostseeprovinzen.

Vier Kapitel

aus der neuften livländischen Geschichte.

Von

#### Inlins Eckardt.

17 Bogen. 8. Preis geheftet 1 Thir. 15 Ggr.

Aus

## Baltischer Vorzeit.

Sechs Vorträge über die Geschichte der Oftseeprovinzen.

Von

Fr. Bienemann.

12 Bogen. 8. Preis geheftet 1 Thir. 6 Sgr.

## Livländische Beiträge.

Herausgegeben

von

W. von Bod.

Neue Solge.

Band I. Seft 1 u. 2.

11 Bogen. 8. Preis geheftet à 1 Thir.







